







# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

by

ALEX PATHY

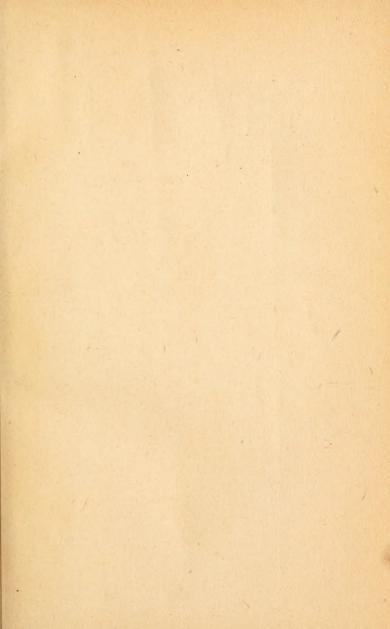



# ŒUVRES

COMPLÈTES

# DE MOLIÈRE

111

#### EXTRAIT DU CATALOGUE

#### DE LA BIBLIOTHÉQUE-CHARPENTIER

à 3 fr. 50 le volume.

# CLASSIQUES FRANÇAIS

#### ÉDITIONS LOUANDRE

| BOILEAU-DESPREAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Œuvres poétiques                     | 1 | vol. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Discours sur l'Histoire universelle. |   |      |
| CORNEILLE (P. & TH.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Œuvres                               | 2 | vol. |
| LA BRUYÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Les Caractères                       | 1 | vol. |
| LA FONTAINE (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fables                               | 1 | vol. |
| MOLIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Œuvres complètes                     | 3 | vol. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Essais                               |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pensées                              |   |      |
| Personal Control of Co | Les Provinciales                     | 1 | vol. |
| RACINE (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Théâtre complet                      | 1 | vol. |
| VOLTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siècle de Louis XIV                  | 1 | vol. |

# ŒUVRES

COMPLÈTES

# DE MOLIÈRE

#### ÉDITION VARIORUM

PRÉCÉDÉE D'UN PRÉCIS

DE L'HISTOIRE DU THÉATRE EN FRANCE DE LA BIOGRAPHIE DE MOLIÈRE RECTIFIÉE

Accompagnée des Variantes, Pièces et Fragments de Pièces retrouvés dans ces dernièrs temps

DE NOTICES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES SUR CHAQUE COMÉDIE

#### DU RÉSUME DES TRAVAUX CRITIQUES PUBLIÉS SUR MOLIÈRE

par Voltaire, La Harpe, Cailhava, Auger, Bazin, Sainte-Beuve, Saint-Marc Girardin, Génin, Aimé Martin, Nisard, Taschereau, Grimarest, Petitot, E. Soulié, E. Fournier, Beffara, etc., etc.

ET DE NOUVELLES NOTES

#### PAR CHARLES LOUANDRE

Edition ornée du portrait de Molière

d'après l'original de COYPEL

TOME TROISIÈME

### PARIS

# BIBLIOTHEQUE-CHARPENTIER

EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR 11, RUE DE GRENELLE, 11



# L'AVARE,

#### COMÉDIE EN CINQ ACTES.

1669.

#### NOTICE.

Cette pièce fut jouée pour la première sois le 9 septembre

1668. Voici le jugement qu'en a porté Voltaire :

« Le même prejugé qui avait fait tomber le Festin de Pierre, parcequ'il était en prose, misit au succès de l'Avare. Cependant le public qui, à la longue, se rend toujours au bon, finit par donner à cet ouvrage les applaudissements qu'il mérite. On comprit alors qu'il peut y avoir de fort bonnes comédies en prose, et qu'il y a pent-être plus de difficulté à réussir dans le style ordinaire, où l'esprit seul soutient l'auteur, que dans la versification, qui, par la rime, la cadence et la mesure, prête des ornements à des idées simples, que la prose n'embellirait pas. Il y a dans l'Avare quelques idées prises dans Plante. et embellies par Molière. Plante avait imaginé le premier de faire en même temps voler la cassette de l'Avare et de séduire sa fille ; c'est de lui qu'est toute l'invention de la scène du jeune homme qui vient avouer le rapt, et que l'Avare prend pour le voleur. Mais on ose dire que Plaute n'a point assez profité de cette situation; il ne l'a inventée que pour la manguer. Ouc l'on en juge par ce seul trait : l'amant de la fille ne paraît que dans cette scène; il vient sans être annoncé ni prépare, et la fille elle-même n'y paraît point du tout. Tout le reste de la ièce est de Molière, caractères, critiques, plaisanteries; il n'a mité que quelques lignes, comme cet endreit où l'Avare, parant, peut-être mal à propos, aux spectateurs, dit : « Mon voieur p n'est-il point parmi vous? Ils me regardent tous, et se metp tent à rire! » (Quid est quod ridetis? novi omnes, scio fures hic esse complures.) Et cet autre endroit encore où, avant examiné les mains du valet qu'il soupçonne, il demande à voir la troisieme : Ostende tertiam. Ces comparaisons de Plaute avec Molière sous Soutes à l'avantage du dernier. »

Cette opinion de Voltaire, qui se trompe rarement en matière de goût, est aussi celle de la plupart des critiques. Mais on a nié, avec quelque apparence de raison, que la froideur avec laquelle furent accueillies les premières représentations de l'Arent ait tenn à ce que cette comédie était écrite en prose. Quant à la supériorité de notre auteur sur le comique latin, elle a été reconnne par tout le monde, et l'on est tombé d'accord sur ce point que tout en rendant le personnage d'Harpagon plus dramatique et plus moral, Molière a aussi rendu l'intrigue plus attachante et plus vive. Il a même peint sous des couleurs si vraies le vice qu'il voulait flétrir, qu'un avare disait de bonne foi qu'il y avait beaucoup à profiter de cet ouvrage, et qu'on pouvait en tirer d'excellents principes d'économie.

M. Aimé Martin raconte que Boileau, qui assistait à toutes les représentations, « opposait sa justice inflexible aux cris de la cabale; on le voyait, dans les loges et sur les bancs du théatre, applaudir ce nouveau chef-d'œuvre: et Racine, qui fut injuste une fois, lui ayant dit un jour, comme pour lui adresser un reproche: « Je vous ai vu à la pièce de Molière, et vous » riiez tout seul su le théâtre. — Je vous estime trop, lui ré» pondit Boileau, pour croire que vous n'y ayez pas ri, du moins

m intérieurement. »

Geoffroy, qui se montre souvent aussi sévère que Boileau, surtout en ce qui touche les questions morales, place l'Avare au nombre des chefs-d'œuvre de Molière. « Avec quelle vigueur, dit-il, avec quelle fidélité de pinceau Molière ne trace-t-il pas son avare s'isolant de sa famille, voyant des ennemis dans ses enfants qu'il redoute, et dont il n'est pas moins redouté; concentrant toutes ses affections dans son coffre, tandis que son fils se ruine d'avance par des dettes usuraires, tandis que sa fille a une intrigue dans la maison avec son amant déguisé! L'avare ne sait rien de ce qui se passe au sein de sa famille, rien de ce que font ses enfants ; il ne sait au juste que le compte de ses écus ; c'est la seule chose qui le touche et qui l'intéresse, c'est le seul objet de ses veilles, l'argent lui tient lieu d'enfants de parents et d'amis, voilà la morale qui résulte de l'admirable . comedie de Molière; et s'il y a quelque tableau capable de faire - hair et mépriser l'avarice, c'est celui-là.... Ce vice était assez commun sous Louis XIV. Les nobles avaient seuls alors le privilège de se ruiner, soit en servant l'État, soit en étalant un luxe au-dessus de leur fortune. La consolation des roturiers était de s'enrichtr en volant l'État et les nobles, et pour cacher leurs arcins, ils avaient soin d'enfouir leurs richesses. »

Contrairement à l'opinion de Voltaire, de Boileau et de Geoffrey, Rousseau a taxé l'Avare d'immoralité : « C'est un grand vice assurement d'être avare et de prêter à usure; mais n'en est-ce pas un plus grand encore à un fils de voler son père, de lui manquer de respect, de lui faire les plus insultants reproches; et quand ce père irrité lui donne sa malédiction, de répondre d'un air goguenard, qu'il n'a que faire de ses dons? Si la plaisantèrie est excellente, en est-elle moins punissable? Et la pièce où l'on fait aimer le fils insolent qui l'a faite, en est-elle moins une école de mauvaises mœurs? » — M. Saint-Marc Girardin, dans son Cours de littérature dramatique, au chapitre intitudé: Des Pères dans la comédie, et surtout dans les comédies de Molière, a discuté l'opinion de Rousseau:

a Au dix-buitième siècle, J. J. Rousseau attaquait donc la co médie et lui reprochait d'enseigner aux enfants l'oubli du respect qu'ils doivent à leurs parents, comme Aristophane autrefois, dans les Nuées, accusait la philosophie de pervertir l'esprit des jeunes gens et d'ébranler dans leur cœur la majesté du pouvoir paternel. Et c'est ainsi que la comédie et la philosophie, les deux arts les plus hardis du monde, l'un par la raillerie et l'autre par le doute, ont tour à tour, dans leurs querelles, reconnu et proclamé, l'une contre l'autre, la sainteté de ce pou-

voir paternel qui est le vrai fondement des sociétés.

» Avant Rousseau, Bossuet et Nicole avaient parlé du théâtre de la même manière; et, avant Bossuet et Nicole, tous les Pères de l'Eglise l'avaient condamné. Essaierai-je de réclamer contre cet anathème? Essaierai-je de soutenir, comme les philosophes du dix-huitième siècle, que le théâtre est une école de morale? Non. Reconnaissons le mal où il est; mais seulement mesurons-le, afin de ne pas le faire plus grand qu'il n'est. Ne préconisons pas le théâtre, mais ne le condamnons que pour les fautes qui lui appartiennent. Ne lui demandons pas la pureté de la morale chrétienne: quiconque veut trouver cette morale, doit aller la chercher à l'église. Ne lui demandons pas non plus la morale sévère et guindée du Portique: tant d'austérité l'épouvante. N'attendons pas même de lui cette haine vertueuse que donne aux gens de bien la vue du mal·il est plutôt du parti de Philinte, qui

... prend tout doucement les hommes comme ils sont,

que du parti d'Alceste. Ne croyons pas cependant que le théâtre soit, de tous les genres de littérature, le plus dépourvu de morale. Image de la vie humaine, le théâtre est moral comme l'expérience, et, ajoutons-le, hélas! pour ne rien déguiser de son inefficacité, moral comme l'expérience d'autrui, qui touche et qui corrige peu.

» J'examinerai plus tard quels sont, quant à la morale, le dangers du théâtre. Je veux seulement aujourd'hui recherche. s'il est vrui que Molière ait voulu, comme l'en accuse J. J. Rous-

seau, ébranler l'autorité paternelle. Remarquons d'abord qu les pères, les maris, les vieillards que Molière raille gaiemen ne sont pas ridicules par leur caractère de père, de mari et d vivilland mais per les vices et les passions qui déshouorent e eux ce en afère même. Dans l'École des Maris, Sganarelle e ridir, le, son parce qu'il est vieux, mais parce qu'étant vieux est amoureux, et surtout un amoureux sévère et dur, ce qui es nir me au caractère de l'amour; et il est si vrai que Sganaall' n'est point ridicule à cause de son âge mais à cause de ses a la le qu'a côté de lui est Ariste, son frère, vieux aussi et ancouraux, mais aimable et indulgent, qui est le héros de la pace, et que la joune Léonore épouse de fort bon cœur. Ce n'est lone print la vicillesse que Molière ridiculise, ce sont les déauts qui la discreditent. J'en dirai autant d'Arnolfe dans l'École des Fommes; il n'est pas ridicule parce qu'il est vieux, mais parce qu'il est grondeur et jaloux. George Dandin non plus n'est pas ridicale parce qu'il est marié, mais parce qu'il a fait un mariage de van te : Il ; ve la faute de son orgueil. Harpagon enfin nous amuse, non comme père, mais comme avare; et, si son fils lui manque de respect, c'est que, dans ce moment, l'avare, l'usnrier et le vieillard amoureux, les trois vices ou les trois ridicules d'Harpagon, cachent et dérobent le père.

La comedie, en faisant punir les vices les uns par les autres, opresente la justice du monde teile qu'elle est, justice qui exerce et qui s'accomplit à l'aide des passions humaines qui se embettent et se renversent tour à tour. C'est cette justice qui résument aussi les proverbes, qui ne sont que la comédie résume en maximes, quand ils disent: A pére avare fils produs. Lorsque les passions sont grandes et fortes, cette justice est terrible, et elle enfante l'émotion de la tragédie; quand les passions sont plus petites et plus mesquines, cette justice est plais une et gaie : elle enfante alors le ridicule de la comédie.

» Une etude attentive des rôles du père et du fils, d'Harpagon

et de Cleante, dans l'Avare, justificra ces réflexions.

» Si je voulais, dans un sermon, dépeindre l'avarice et la rendre odieuse; si je disais que cette passion fait tout oublier, l'homis tr. l'anutié, la famille; que l'avare préfère son or à ses mants; que ceux-ci, réduits par l'avarice de leur père aux plus grandes nécessités, s'habituent bientôt à ne plus le respecter, et que cette revolte des enfants est le châtiment de l'avarice du père; si je disais tout cela dans un sermon, qui s'en élonnerait? qui s'aviserait de prétendre qu'en parlant ainsi j'encourage les enfants à orblier le respect qu'ils doivent à leurs parents? Molière, dans la scène de l'Avare qu'accuse Jean-Jacques Rosseau, n'a pas feit autre chose que mettre en actica le sermon que j'imagine. Quand le père oublie l'honneur, le fia

oublie le respect qu'il doit à son père. Ne nous y trompons pas, en effet : c'est un beau titre que celui de père de famille, c'est presque un sacerdoce; mais c'est un titre qui oblige, et, s'il donne des droits, il impose aussi des devoirs. Je sais bien qu'ur fils ne doit jamais accuser son père, même s'il est coupable mais c'est là le précepte, ce n'est point, hélas! la pratique, sinon des fils vertueux. Or, Molière, dans l'Avare, n'a pas entendu le moins du monde nous donner Cléante pour un fils vertueux que nous devons approuver aux dépens de son père; il a voulu seulement opposer l'avarice à la prodigalité, parce que ce sont les deux vices qui, contrastant le plus l'un avec l'autre, pauvent, par cela même, se choquer et se punir le plus efficacement.»

Cette ingénieuse et piquante appréciation est sans aucun doute, avec la comédie même de Molières une réfutation sans réplique des paradoxes de Rousseau.

#### PERSONNAGES.

HARPAGON, pore de Cléante et d'Éirse, et amoureux de Mariane.

CLÉANTE, fils d'Harpagon, amant de Mariane.

ELISF, hite d'Harpagon, amante de Valere.

VALERE, fils d'Anselme, et amant d'Élise.

MARIAME, amante de Cléante, et aimée d'Harpagon.

ANSELME, père de Valère et de Mariane.

FROSINE, femme d'intrague.

MAITRE SIMON, courtier.

MAITRE JACQUES, cuismier et cocher d'Harpagon.

LA FLÉCHE, valet de Cléante.

DAME CLAUDE, servante d'Harpagon.

BRINDAVOINE, laquais d'Harpagon.

UN COMMISSAIRE et son CLERC.

La scène est à Paris, dans la maison d'Harpagon

Acteurs de la troupe de Mourre : \* MOLLÉRE, — \* LA GANGE, — \* Mademustelle MoLLERE, — \* DU CROISY, — \* Mademonselle de BRIZ. — \* Magdetena BRIART, — \* HUBERT, — \* BRIART cadel.

## ACTE PREMIER.

### SCÈNE I. - VALÈRE, ÉLISE

#### VALURE

Ilé quoi! charmante Élise, vous devenez métancolique, après les obligeantes assurances que vous avez en la bonté de me donner de votre foi! Je vous vois soupirer, hélas! au milieu de ma joie! Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre?

#### ÉLISE.

Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîner par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude; et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrois.

#### VALÈRE.

Hé! que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi?

#### ÉLISE.

Hélas! cent choses à la fois : l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde : mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur, et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe paient le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour.

#### VALÈRE.

Ah! ne me faites pas ce tort, de juger de moi par les autres! Seupconnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer a ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie

#### ÉLISE.

Ah! Valère, chacun tient les mêmes discours! Tous les hommes sont semblables par les paroles; et ce n'est que les actions qui les découvrent différents.

#### VALERE

Puisque les seules actions font connoître ce que nous

celles, et ne me cherchez point des crimes dans les injustes eraintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux, et donnez-moi le temps de vous convainere, par mille et mille preuves, de l'honnêteté de mes feux.

ÉLISE.

Hélas! qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime! Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour, et que vous me serez fillle : je n'en veux poin' du tout douter, et je retranche mon chagrin aux appréhet sions du blame qu'on pourra me donner.

VALIRE.

Mais pourquoi cette inquiétude?

ÉLISE.

Je n'aurois rien à craindre, si tout le monde vous voyoit des yeux dont je vous vois ; et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon sœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d'une reconnoissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente, à toute heure, ce péril étonnant qui commença de nous offiir aux regards l'un de l'autre; cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie, pour dérober la mienne à la fureur des ondes : ces soins pleins de tendresse que vous me fites éclater après m'avoir tirée de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui, vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon pere. Tout cela fait chez moi, sans doute, un merveilleux effet; et c'en est assez à mes veux pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir; mais ce n'est pas asser peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments.

#### VALÈRE.

De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends, auprès de vous, mériter quelque chose; et, quant aux scrupules que vous avez, votre père tui-mème ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde; et l'excès de son avariee, et la manière austère dont il vit avec ses enfants, pourroient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que, sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, ratrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à neus les rendre favorables. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-mème, si elles tardent à venir.

#### ÉLISE.

Ah! Value, ne bougez d'iei, je vous prie, et songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père.

#### VALÈRE.

Vous vovez comme je m'y prends, et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service; sous quel masque de sympathie et de rapports de sen'iments je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui, afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables; et j'éprouve que, pour gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de donner dans leurs maximes, encenser leurs défauts, et applaudir à ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance, et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la flatterie; et il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne sasse avaler, lorsqu'on l'assaisonne en louanges. La sincérité souffre un peu au métier que je fais; mais, quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux; et, puisqu'on ne sauroit les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent. mais de ceux qui veulent être flaties.

#### ÉLISE.

Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisât de révéler notre secret?

#### VALERE.

On ne peut pas ménager l'an et l'autre; et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées, qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère, et servezvous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient. Je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, et ne lui decouvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos.

ÉLISE.

Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence.

SCÈNE II. - CLÉANTE, ÉLISE

CLÉANTE.

Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur ; je brôlois de vous parler, pour m'ouvrir à vous d'un secref.

ÉLISE.

Me voilà prête à vous ouir, mon frère. Qu'avez-vous à me dire!

CLÉANTE.

Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. Paime.

ÉLISE.

Vous aimez?

CLÉANTE.

Oui, J'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés; que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour; que le ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite; que, n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre; qu'il en faut plutôt croire les lumicres de leur prudence que l'aveuglement de notre passion; et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire; car, enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances.

ÉLISE.

Vous étes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez?

CLÉANTE.

Non : mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une de ne me point apporter de raisons pour m'en dissuader

11. 5

Suis-je, mon frère, une sa étrange personne!

CLIANTI.

Non . ma sour ; mais vous o aimez pas ; vous ignorez la nea e via que qu'un fendre amour fait sur nos cours ; et p'appréhende votre sagesse.

ÉLISE.

ifela I mun frère, ne parlans point de ma sagesse; it n'est promue qui n'en manque, du moins une fois en sa vie; et, si je vous ouvre mon cour, peut-être s rai-je à vos yeux bien moins sage que vous

CLIANTE.

Ah! plut an viel que votre ame, comme la mienne...! ÉLISE.

Fine our augurarant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez.

CLIANTE.

Une jeune personne qui lege depuis peu cu ces quartiers, et qui samble être fuite pour de cer de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a tien iseume de plus aimat leg et je me sontis transporte d'es le me in la que je la vis. Elle se nomme Mariane, et vit ens la confute d'one bonne frante de mère uni est preque fugiers malade, et pour qui cette simble tille a des sentement d'amitié qui re sont pas imagmaties. Elle la sert, la plaint, et la console, avec une teneiresse qui vous tencheroit l'ame. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qui elle fait; et l'on voir briller mille graces en foutes ses actions, une danceur plus de d'attraits, une benté fout engagement, un bondonte colonable, une... Ah! ma sœur, je voudrois que vous l'eussiez vue!

#### ÉLISE.

J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites; et, pour comprendre ce qu'elle est, il suffit que vous l'aimez.

<sup>!</sup> Mohere, tonjours attent of a rendre ses amonts intéressants, ne fonde pas uniquement l'amour de Carante pour Mariane sur les chormes dont ette jeune personne est ornee, il y ajoute l'attent non moins pulssant et plus aniversel, de la vertu, de la bouté. C'est anisi que d'uns les Fourberies de Scapin, suivant les traces le Teren e, n'en l'Octave amorieux d'Hyacinthe, à la seure vue des jarness à touchances que lui lant verser la mort de sa mere. (Auger.)

#### CLÉANTE.

l'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées t, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la britane d'une personne que l'on aime; que de donner idroitement quelques petits secours aux modestes nécessités l'une vertueuse famille; et concevez quel déplaisir ce m'est le voir que, par l'avarère d'un père, je sois dans l'impuisame de goûter cette joie, et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour.

#### érise.

Oui, je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin.

#### CLÉANTE.

Ah! ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire ter. ufin, real-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuss épargue qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Hé! que nous servira d'avoir du bien, s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel age d'en jouir, et si, pour m'entretenir même, il faut que maintenant je m'engage de tous côtés; si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands, pour avoir moyen de porter des habits ratsonnables? Lufter, jui voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis; et, si je l'y trouvois contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux, avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voulra nous offrir. Je fais chercher partout, pour ce dessein, de l'argent à emprunter; et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos desirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable.

#### ÉLISE.

Il est bien vrai que tous les jours il nous donne de plus plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que...

#### CLÉANTE.

J'entends sa voix; éloignons-nous un peu pour achever

\* Pour à l'aise, opulentes. Voir F. Génin, Lexique, aux mots Accommode et Incommodé.

notre confidence; et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur.

SCUNE III. - HARPAGON, LA FLÈCHE.

#### HARPAGON 1.

Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence!

#### LA FLÈCHE, à port.

In n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vteillard; et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps.

HARPAGON

Tu murmures entre tes dents?

LA FLÈCHE.

Pourquoi me chassez-vous?

HARPAGON.

C'est bien à toi, pendard, à me demander des raisons? Sors vite, que je ne t'assomme 2.

LA FLÈCHE.

Qu'est-ce que je vous ai fait?

HARPAGON.

Tu m'as fait que je veux que tu sortes.

LA FLÈCHE.

Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.

#### HARPAGON.

Va-t'en l'attendre dans la rue, et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe, et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un

Le personnige de l'Avare, chez Plaute, s'appelle Buclio. C'est le supplécient de cette pièce, par Codrus Urceus, qui a foirni à Molivre le nom d'Rarpagon. Les maires de ce temps-ci sont avares, dut Strobile, scene 11 de l'acte V, nous les appelons des Harpagons, des Harpies:

> Tenaces nimium dominos nostra ætas tulit, Quos Harpagones, Harpigias et Tantalos Volcores scieo.

(Bret.)

<sup>1.</sup> Surv. d'ict, sors, te dis-je; oni, tu sortiras, avec ces regards curieux que cherchent tout autour de toi. — Pourquoi me chassez-vous de la maison? — Gost bien à toi a me demander des raisons! Quitte à l'instant le seul de cette porte; va-t'en' Mais voyez si elle bougera'... Tu murmures entre tes dents, etc. > [Plaute.]

traître dont les yeux maudits assiégent toutes mes actions, dévorent ce que je possède, et furétent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler 1.

#### LA FLÈCHE.

Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Étes-vous un homme volable, quand vous renfermez toutes choses, et faites sentinelle jour et nuit?

#### HARPAGON.

Je veux renfermer ce que bon me semble, et faire sentinelle comme il me plait. Ne voilà pas de mes mouchards, qui prennent garde à ce qu'on fait? (Bas, à part.) Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. (Haut.) Ne serois-tu point un homme à 2 faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?

LA FLECHE.

Vous avez de l'argent caché?

HARPAGON.

Non, coquin, je ne dis pas cela. (Bas.) J'enrage. (Haut.) Je demande si, malicieusement, tu n'irois point faire courir le bruit que j'en ai.

LA FLÈCHE.

Hé! que nous importe que vous en ayez, ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose?

HARPAGON, levant la main pour donner un soufflet à La Fleche.

Tu fais le raisonneur! Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois.

LA FLÈCHE.

Hé bien! je sors.

HARPAGON.

Attends : ne m'emportes-tu rien?

LA FLÈCHE.

Que vous emporterois-je?

HARPAGON.

Viens, viens çà, que je voie. Montre-moi tes mains?

LA FLÈCHE.

Les voilà.

Dans Plaute, l'Avare dit à une vieille esclave,

Circumspectatrix cum oculis em.ssitiis?

Ne serois-tu point homme à aller faire courir le bruit, etc.

VAR. Tiens, viens cà, que je voie, etc.

HARPAGON.

Les autres 1

LA FLÈCHE.

Les autres?

HARPAGON.

mi

LA FLÈCHE.

es volla.

HARILAGON, montrant les hauts-de-chausses de La Pièche. .

N'as-tu rien mis ici dedans 2?

LA FLÈCHE.

Voyez vous-même.

MARPAGON . tâtant le bas des chausses de La Fleche.

Ces grands hauts-de-chausses sont propres à devenir les re-fleurs des choses qu'on dérobe; et je voudrois qu'on en côt fait pendre quelqu'un.

LA FLECUE, à part.

An! qu'un homme comme cela mériteroit bien ce qu'il :...aint! et que j'aurois de joie à le voler!

HARPAGON.

Euh?

cette scene et mutee de la scene Iv de l'acte IV de l'Aululaire. Ici Molière a cut eté chi plus herreux que l'auteer latin, qui fait domant ler la troisième de l'Ostende etrain tertain. Harpagon, qui domande les aut es, blesse égate at la vérite du dialogue. Chappuzeau, dans sa comédie du Riche etrain, imperir de molière de l'entre, at ac domandant que l'aute, parceque le Riche vilain peut avoir oubblé qu'il a léga vu la main qu'il veut revoir. Voici la scène: Crispin soupçonne Philippe valet de son neveu, de lui avoir détobé quelque chose.

Ga, montre moi ta mais.

PHILIPIN.

Fenes.

GRISPIN.

L'autre.

PHILIPIN.

Tenez; voyez jusqu'à demain.

L'autre.

PHILIPIN.

Allez la chercher. En ai-je une dousaine?

Il faut bien convenir que Chappuzeau a mieux fait que Plaute et que montere.
(Bret

Dans Plante: EUCLION. Allons, secoue ton manteau. — STROBILE. J'y concepts. — EUCL. N'as-tu rien sous ta tunique? — STRO. Cherches parteut on il cons planta. (Audulaire, acte IV, scène IV.)

LA FLÜCHE.

·uoi?

HARPAGON.

Qu'est-ce que tu parles de voler?

LA FLÜCHE.

Je vous dis que vous fouilliez bien partout, pour voir si je vous ai volé.

HARPAGON.

C'est ce que je veux faire.

(Harpagon fouille dans les paches de La Fleche.)

LA FLÜCHE, & part.

La peste soit de l'avarice et des avaricieux!

HARPAGON.

Comment? que dis-tu?

LA FLECHE.

Ce que je dis?

HARPAGON.

Oui; qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux?

LA FLÈCHE.

dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.

HARPAGON.

De qui veux-tu parler?

LA PLICHE

Des avaricieux.

HARPAGON.

Et qui sont-ils, ces avaricieux?

LA FLÈCHE.

Des vilains et des ladres.

HARPAGON.

Mais qui est-ce que tu entends par là?

LA FLÈCHE.

De quoi vous mettez-vous en peine?

HARPAGON.

Je me mets en peine de ce qu'il faut.

LA FLÈCHE.

Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?

HARPAGON.

Je crois ce que je crois; mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela

LA FLÈCHE.

Je parle.. je parle à mon bonnet.

MARPAGON.

Et moi- je pourrois bien parler à la barrette:

LA TEÈCHE.

M'empécherez-vous de maudire les avaricieux?

Non; mais je l'empécherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi.

LA FLECHE.

Je ne nomme personne.

HARPAGON.

Je te rosserai si tu parles.

LA FLÈCHE.

Qui se sent morveux, qu'il se mouche.

Te tairas-tu?

LA FLÜCHE.

Oui, malgré moi.

HARPAGON.

Ah! ah!

LA FLÈCHE, montrant à Harpagon une poche de son justancerso.

Tenez, voilà encore une poche : êtes-vous satisfait?

HARPAGON.

Allons, rends-le-moi sans te fouiller?.

LA TLÈGHE.

Ouoi?

HARPAGON.

Ce que tu m'as pris?

LA FLECHE.

Je ne vous ai rien pris du tout.

HARPAGON.

Assurément?

LA FLÈCHE.

Assurément.

HARPAGON.

Adieu. Va-t'en à toùs les diables.

LA FLECHE, à part.

Me voilà fort bien congédié 3.

<sup>&#</sup>x27; tions le moyen âge en appelait barrette le devant du chaperoz, a cause & passements dont il était orné, et qui y formaient des barres; parler à la barress, ca langage vulgaire, signifie laver la tête à quelqu'un, et même le frapper.

Dans Plante: Je ne veus pas te fouiller davantage, rends-le-moi.

Dans Plaute, Strobile est congédié de la même manière : « Vu-t'en où tu

HARPAGON.

Je te mels sur ta conscience, au moins.

SCÈNE IV. - HARPAGON, seul.

Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort; et je me plais point à voir ce chien de boiteux-là. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent; et bien heureux qui a tout son fait bien placé, et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense! On n'est pas peu embarrassé à inventer, dans toute une maison, une cache fidèle; car, pour moi, les coffres-forts me sont suspects, et je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche amorce à voleurs; et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer.

SCÈNE V. - HARPAGON, ELISE ET CLÉANTE, parlant ensemble, et restant dans le fond du théâtre.

#### HARPAGON, se croyant seul.

Cependant, je ne sais si j'aurai bien fait d'avoir enterré, dans mon jardin, dix mille écus qu'on me rendit hier. Dix mille écus en or chez soi est une somme assez..... (A part, apercevant élise et Cléante.) O ciel! je me serai trahi moi-mème! la chaleur m'aura emporté, et je crois que j'ai parlé haut, en raisonnant tout seul. (A Cléante et à Élise.) Qu'est-ce?

CLÉANTE

Rien, mon père.

HARPAGON.

Y a-t-il longtemps que vous êtes là?

ÉLISE.

Nous ne venons que d'arriver.

HARPAGON.

Vous avez entendu...

CLIANTE

Quoi, mon père?

HARPAGON

La...

ÉLISE.

Quoi?

D roudins, et que Japiter et tous les dieux puissent te confondre? - Il me re-

HIRR GOY.

Ce que je viens de dire?

CLÉANTE.

Non

HARPAGON.

Si fait, si fait.

ÉLISE.

Pardonnez-moi.

HARPAGON.

de vois bien que vous en avez oui quelques mots Cest que je m'entretenois en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent, et je disois qu'il est bien houreux qui peut avoir dix mille écus chez soi.

CLÉANTE.

Nous feignions <sup>1</sup> à vous aborder, de peur de vous interrompre.

HARPAGON.

suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez rendre les choses de travers, et vous imaginer que je distique c'est moi qui ai dix mille écus 2.

CLÉANTE.

Nous n'entrons point dans vos affaires.

HARPAGON.

Plût à Dieu que les eusse, dix mille écus!

CLÉANTE.

Je ne crois pas...

HARPAGON.

Ce seroit une bonne affaire pour moi

Peindre, dans le sens d'hesiter.

- « Premier tu te mets en dangier
- » De perdre le hoire et manger,
- » D'avarice qui te tiendra;
- Purs to srand diable viendra
- Dun te dira qu'on to de r le...
- » Un rische a toujours doubte et tremble
- » De paour qu'or lui em' le le sien;
- > Mai- un poure homme qui n'a ries
- > Jamais il ne craint le deschet :
- Car qui n'a rien, rien ne lui chet. »

Vante Dialogue beau et afable, et à souter vens moult lelestable de 8 se fol, etc. Parse (sons date).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On trouve, caus une facéto du quinzième siècle, une trade qui offre queiçue nalogie avec la scène ci-dessus:

ÉLISE.

Ce sont des choses...

HARPAGON.

J'en aurois bon besoin.

CLÉANTE.

Je pense que...

HARPAGON.

Cela m'accommoderoit fort.

ÉLISE.

Vous êtes...

HARPAGON.

Et je ne me plaindrois pas, comme je fais, que le temps est misérable 1.

CLÉANTE.

Mon Dieu! mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre, et l'on sait que vous avez assez de bien.

HARPAGON.

Comment, j'ai assez de bien! Ceux qui le disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux; et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là.

ÉLISE.

Ne vous mettez point en colère.

HARPAGON.

Cela est étrange, que mes propres enfants me trahissent, et deviennent mes ennemis.

CLÉANTE.

Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien?

#### HARPAGON.

Oui. De pareils discours, et les dépenses que vous faites, scront cause qu'un de ces jours on viendra chez moi me conper la gorge, dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles.

#### CLEANTE.

Quelle grande dépense est-ce que je fais?

i Dans Plante, Euclion répète sans cesse qu'il est pauvre, ce qui est fort bien; ais Harpagon dit la même chose, ce qui est encore meux, parce qu'on sait le entraire. Euclion est pauvre, et est à peu près dans le cas du saveter de La mataine, à qui ses cent écus tournent la têle; il a trouvé dans su maison un trésor dans un pot de terre que son grand-pere avait enfoni. Dans l'Acare de Molière, ce trésor n'a pas été trouvé; il a été amussé, ce qui vaut beaucoup meux; de plus. Harpagen est riche e' connu nour tel, ce qui rend son avarios plus edieuse : meius excusable. (La Harpe.)

#### HARPAGON.

Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que re somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellois hier votre sœur; mats c'est encore pis. Voilà qui crie vengeance au ciel; et, à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y auroit la de quoi faire une bonne constitution Je vous l'ai dit vingt fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort; vous donnez furicusement dans le marquis; et, pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez.

CLÉANTE.

Hé! comment vous dérober?

HARPAGON.

Que sais-je, moi 1? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez?

CLÉANTE

Moi, mon père? c'est que je jouc; et, comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne.

HARPAGON.

C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiler, et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gaguez, afin de le trouver un jour. Je voudrois bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardé depuis les pieds jusqu'à la tête, et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut-de-chausses. Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques, lorsque l'on peut porter des cheveux de son cru, qui ne coûtent rien! Je vais gager qu'en perruques et rubans il y a du moins vingt pistoles; et vingt pistoles rapportent par année dix-huit livres six sous huit deniers, à ne les placer qu'au denier douze 2.

CLÉANTE.

Vous avez raison.

#### HARPAGON.

Laissons cela, et parlons d'autre affaire. (Apercevant Cléante et Étise qui se font des signes.) Hé! (Bas, à part.) Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. (Haut.) Que veulent dire ces gestes-là?

<sup>1</sup> VAR. Que sais-je? Où pouvez-vous donc, etc.

<sup>9</sup> Un denier d'arté et pour douze prétés, c'est-à-dire un peu plus de buit pour cent.

ÉLISE.

Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le emier; et nous avons tous deux quelque chose à vous dire.

HARPAGON.

Et moi j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux.

C'est de mariage, mon père, que nous desirons vous parler-HARPAGON.

Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir.

Ah! mon père!

HARPAGON.

Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur?

CLÉANTE.

Le mariage peut nous faire peur i tous deux, de la façon que vous pouvez l'entendre; et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix.

HARPAGON.

Un peu de patience; ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux, et vous n'aurez, ni l'un ni l'autre, aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire; et, pour commencer par un bout, (à cléante) avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Mariane, qui na logs pas loin d'ici?

CLÉANTE

Qui, mon père

HARPAGON.

Et yous?

ÉLISE.

J'en ai ouï parler

HARPAGON.

Comment, mon fils, trouvez-vous cette fills?

CLÉANTE.

Une fort charmante personne.

HARPAGON.

Sa physionomie?

CLÉANTE.

Tout honnête et pleine d'esprit.

Son air et sa manire?

CLÉANTE.

Admirables, sans doute

HARPAGON.

Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela méritero: assez que l'on songeât à elle?

CLÉANTE.

Oui, mon père.

HARPAGON.

Que ce seroit un parti souhaitable?

CLÉANTE.

Très souhaitable.

HARPAGON.

Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage?

Sans doute.

HARPAGON.

Et qu'un mari auroit satisfaction avec elle?

CLÉANTE.

Assurément.

HARPAGON.

Il y a une petite difficulté : c'est que j'ai peur qu'il n'y aiz pas avec elle tout le bien qu'on pourroit prétendre.

CLÉANTE.

Ah! mon père, le bien n'est pas considérable, lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne.

HARPAGON.

Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que, si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose.

CLÉANTE .

Cela s'entend.

HARPAGON.

Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments : car son maintien honnète et sa douceur m'ont gagné l'ame, et je suis résola de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien.

CLÉANTE.

Euh?

HARPAGOM.

Comment?

CLÉANTE.

Yous ètes résolu, dites-vous...

HARPAGON.

D'épouser Mariane.

CLÉANTE.

Qui? Yous, vous?

HARPAGON.

Oui, moi, moi. Que veut dire cela?

CLÉANTE.

Il m'a pris tout à coup un éblouissement, et je me retire d'ici.

HARPAGON.

Cela ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire.

#### SCÈNE VI. - HARPAGON, ÉLISE.

#### HARPAGON.

Voilà de mes damoiseaux flouets<sup>2</sup>, qui n'ont non plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont, ce matin, on m'est venu parler; et, pour toi, je te donne au seigneur Anselme.

ÉLISE.

Au seigneur Anselme?

HARPAGON.

Oui, "in homme mur, prudent, et sage, qui n'a pas plus de cinquante ans, et dont on vante les grands biens.

ÉLISE, faisant la réverence.

Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît.

HARPAGON, contrefaisant Élise

Et moi, ma petite fille, ma mie, je veux que vous vous mariiez, s'il vous plaît.

ÉLISE, faisant encore la révérence.

Je vous demande pardon, mon père.

HARPAGON, contrefaisant Élise.

Je vous demande pardon, ma fille.

ELISE

Je suis très humble servante au seigneur Anselme; mait

· Flucs.

<sup>1</sup> YAR. Alles vite boire dans la visine un verre d'eau claire.

(foisont encore la révérence), avec votre permission, je ne l'épougerai point 1.

HARPAGON.

Je suis votre très humble valet, mais (contrefaisant filise), avec votre permission, vous l'épouserez des ce soir.

ÉLISE.

Dès ce soir?

HARPAGON.

Des ce soir.

ÉLISE, faisant encore la révérence.

Cela ne sera pas, mon père.

HARPAGON, contrefaisant encore Elian.

Cela sera, ma fille.

ÉLISE.

Non.

HARPAGON.

Si.

ÉLISE.

Non, vous dis-je.

HARPAGON.

Si, vous dis-je.

ÉLISE.

C'est une chose où vous ne me réduirez point.

HARPAGON.

C'est une chose où je te réduirai.

ÉLISE.

Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari

Tu ne te tueras point, et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père?

ELISE.

Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte?

C'est un parti où il n'y a rien à redire; et je gage que tout le monde approuvera mon choix.

Dans presque toutes les comédies de Molière il y a une jeune fille qu'on veut marier contre son gré. Le talent du poète est d'avoir voité cette situation uniforme par le seul effet du caractère et du ton des personnages. Élise n'a point appris à respecter son pere. Ce seul trait suffit pour donner de la nouveanté à une situation qui est espendant l'inéme que celle de Mariane dans le Tartufe, et d'Henriette dans les Femmes Sava 1825.

ÉLISE.

Et moi, je gage qu'il ne sauroit être approuvé d'aucune personne raisonnable.

HARPAGON, apercevant Valere de loin.

Voilà Valère. Veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette affaire?

ÉLISE.

J'y consens.

HARPAGON.

Te rendras-tu à son jugement?

ÉLISE.

Oui; j'en passerai par ce qu'il dira.

HARPAGON.

Voilà qui est fait.

SCÈNE VII. - VALÈRE, HARPAGON, ÉLISE.

HARPAGON.

Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi.

VALÈRE.

C'est vous, monsieur, sans contredit.

HARPAGON.

Sais-tu bien de quoi nous parlons?

VALÈRE.

Non. Mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison.

HARPAGON.

Je veux, ce soir, lui donner pour époux un homme aussi riche que sage; et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela?

VALÈRE.

Ce que j'en dis?

HARPAGON

Oui.

VALÈRE.

Hé! hé!

HARPAGON.

Quoi?

VALÈRE.

Je dis que, dans le fond, je suis de votre sentiment, et

ш.

vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison¹. Mais aussi . a'a-t-elle pas tort tout à fait, et...

#### HARPAGON.

Comment? le seigneur Anselme est un parti considérable; c'est un gentilhomme qui est noble<sup>2</sup>, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Sauroit-elle mieux rencontrer?

#### VALERE

Cela est vrai. Mais elle pourroit vous dire que c'est un peu précipiter les choses, et qu'il faudroit au moins quelque temps pour voir si son inclination pourroit s'accommoder avec.

#### HARPAGON.

C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverois pas ; et il s'engage à la prendre sans dot.

VALÈRE.

Sans dot?

HARPAGON.

Oui.

#### VALERE.

Ah! je ne dis plus rien. Voyez-vous? voilà une raison tout à fait convaincante; il se faut rendre à cela.

#### HARPAGON.

C'est pour moi une épargne considérable.

#### VALÈRE.

Assurément; cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire; qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie; et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions

#### HARPAGON.

Sans dot!

<sup>1</sup> Your ne pouvez pas que, latinisme, non possues que . Boiles e a dit aussi, dans la Satire sur les Femmes:

Je ne puis cette fois que je ne les excuse!

<sup>\*\*</sup>Ce gentilhomme qui est noble est certainement un trait de saure centre les raux nobles, dont le nombre étant fort considérable. Molière y revient plus join, acte V, scène v : « Le monde aujourd'hui n'est plein que de ces iarrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité, et.; 'habil. » leut insolemment du premier nom illesser qu'ils s'avisent de prendre. (Auger.)

VALÈBE.

HARPAGON.

Sans dot!

VALERE.

Ah! il n'y a pas de réplique à cela; on le sait bien. Qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeroient mieux ménager la satisfaction de leurs filles, que l'argent qu'ils pourroient donner; qui ne les voudroient point sacrifier à l'intérêt, et chercheroient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette dance conformité qui, sans cesse, y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie; et que...

HARPAGON.

Sans dot 1!

VALÈBE.

Il est vrai: cela ferme la bouche à tout. Sans dot! Le moyen de résister à une raison comme celle-là?

HARPAGON, a part, regardant du côte du jardin.

Ouais! il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudroit à mon argent? (a valere.) Ne bougez; je reviens tout à l'heure.

SCÈNE VIII - ÉLISE, VALÈRE.

ÉLISE

Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites?

VALÈRE.

C'est pour ne point l'aigrir, et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout

'Dans la piece latine. Mégadore fait ses propositions de mariage : Euclien y consent, mais à une condition : Je veux hien, dit-il, que cet hymen s'accomplisse ; mais n'oubliez pas que vous vous êtes engagé à prendre ma fille sans dot-

Convenient ut ne quid fotis men ad te afferret filia. (Petitot.)

gâter; et il y a de certams esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant; des tempéraments ennemis de toute résistance; des naturels rétifs, que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mêne qu'en tournant où le veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à vos fins; et...

ÉLISE

Mais ce mariage, Valère!

VALERE.

On cherchera des biais pour le rompre

ÉLISE.

Mais quelle invention trouver, s'il se doit conclure ce soir?

Il faut demander un délai, et feindre quelque maladie.

ÉLISE.

Mais on découvrira la feinte, si l'on appelle des médecins, valère.

Vous moquer-vous? Y connoissent-ils quelque chose? Allez, allez, ve pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira: ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient.

# SCÈNE IX. - HARPAGON, ÉLISE, VALÈRE.

HARPAGON, à part, dans le fond du theâtre.

Ce n'est rien, Dieu merci.

VALÈRE, sans voir Harpegon

Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout; et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermet ... (Apercevant Harpagen.) Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait; et, lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne.

HARPAGON.

Bon; voilà bien parlé, cela!

VALURE.

Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu, et prends la hardiesse de lui parler comme je fais.

HARPAGON.

Comment! j'en suis ravi, et ie veux que tu prennes sur

elle un pouvoir absolu. (A Élise.) Oui, tu as beau fuir, je l.: donne l'autorité que le ciel me donne sur toi, et j'energes que tu fasses tout ce qu'il te dira.

VALÈRE, à Élise.

Après cela, résistez à mes remontrances.

# SCÈNE X. - "HARPAGON, VALÈRE.

VALÈRE.

Monsieur, je vais la suivre, pour lui continuer les leçon, que je lui faisois.

HARPAGON.

Oui; tu m'obligeras. Certes...

VALÈRE.

Il est bon de lui tenir un peu la bride haute.

HARPAGON.

Cela est vrai. Il faut...

VALERE.

Ne vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout.

HARPAGON.

Fais, tais. Je m'en vais faire un petit tour en ville, et reviens tout à l'heure.

VALÈRE, adressant la parole à Élise, en s'en allant du côté par où elle est sortis.

Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde, et vous devez rendre graces au ciel, de l'honnéte homme de père qu'il vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre 4e prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder pl', s avant. Tout est renfermé là de dans; et sans dot tien' neu de beauté, de jeunesse, de nais sance, d'honneur, d', sagesse et de probité.

#### HARPAGON.

Ah! le brave garçon! Voil's parler comme un oracle Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte!

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTU SECOND.

# SCÈNE I CLÉANTE, LA FLÈCHE.

CHÍNATE.

it its que tu es' où t'es-tu donc allé fourrer d'is t'avois-je pas donné ordre..

LA FLICUE.

Oui, monsieur; et je m'étois rendu ici pour vous attendre de j'é termet mais monsieur votre père, le plus malgracier, ets hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru risque d'être battu.

CLÉANTE.

Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais, et depuis que je l'ai vu, j'ai découvert que mon pere est mon rival.

LA FIÈCHE.

Votre père amoureux?

CLÉANTE.

Oui; et j'ai ou toutes les poines du monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m'a mis.

LA FLÈCHE.

Lui se meler d'aimer! De quoi diable s'avise t-il? Se meque a il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens sâtis comme lui?

CLÉANH

Il a fath, pour mes péchés, que cette passion fui soit venue en tece.

LA FLÈCHE.

Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour?

Pour lui donner moins de soupçon, et me conserver, au besoin, des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse l'a-t-on faite?

LA FLÈCHE.

Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux; et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on est réduit à passer, comme vous, par les mains des fessematthieux

CHANTE,

L'affaire no se fera pelar!

LA THICH.

l'inflamez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'u nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous, et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur.

CLÉANTE.

l'aurai les quinze mille francs que je demande!

LA PLICHE.

Oui, mais à quelques petites conditions qu'il hadra que vous acceptiez, si vous avez dessein que les chares se fassent.

GII .NIE.

T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent?

Ah! vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous, et ce sont des mistères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom; et l'on doit augourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison emprentée, pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille; et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende inschoses faciles.

CLÉANTE.

Et principalement ma more ctant morte, dont on ne peut m'ôter le bien 1.

LA FLICHE.

Voizi quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur, pour vous être montrés avant que de rien faire.

- « Supposé que le préteur voie toutes ses sûretés, et que » l'emprunteur soit majeur, et d'une famille où le bien soit
- » ample, solide, assuré, clair, et net de tout embarras, on
- » fera une bonne et exacte obligation par-devant un notaire,
- o le plus honnète homme qu'il se pourra, et qui, pour cet
- effet, sera choisi par le préteur, auquel il importe le plus
- que l'acte soit dûment dressé. »

CLEANTE

Il n'y a rien à dire à cela.

<sup>\*</sup> VAR. Et principalement not e more etant morte, et:

## LA FLÈCHE.

« Le préteur, pour ne charger sa conscience d'aucun

scrupale, prétend ne donner son argent qu'au denier dix

» huit 1. »

## CLÉANTE.

Au denier dix-huit? l'arbleu! voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se plaindre.

## LA FLÈCHE.

Cela est vrai.

« Mais comme ledit prèteur n'a pas chez lui la somme » dont il est question, et que, pour faire plaisir à l'emprun-

» teur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre

» sur le pied du denier einq2, il conviendra que ledit pre

mier emprunteur paie cet intérêt, sans préjudice du reste,

rattendu que ce n'est que pour l'obliger que ledit prêteur

» s'engage à cet emprunt. »

## CLÉANTE.

Comment diable! quel Juif, quel Arabe est-ce là? C'est plus qu'au denier quatre 3.

## LA FLÈCHE.

Il est vezi : c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir làdessus.

# CLÉANTE.

Que veux-tu que je voie? J'ai besein d'argent, et il faut bien que je consente à tout.

LA FLÈCHE

C'est la réponse que j'ai faite.

CHÉNTE

Il y a encore quelque chose?

# LA FLÈCHE.

Ce n'est plus qu'un petit article.

· Des quinze mille francs qu'on demande, le prêteur ne

» pourra compter en argent que douze mille livres; et,

» pour les mille écus restants, il faudra que l'emprunteur

» prenne les hardes, nippes, bijoux dont s'ensuit le mé-

n moire, et que ledit prêteur a mis, de bonne foi, au plus

» modique prix qu'il lui a été possible. »

A vargt pour cent.

A vingt-cinq pour cent.

## CLÉANTE.

# Que veut dire cela?

## LA FLÈCHE.

# Ecoutez le mémoire

« Premièrement, un lit de quatre pieds à bandes de pa at

- de Hongrie, appliquées fort proprement sur un drap de
- v couleur d'olive, avec six chaises et la courte-pointe de
- » même : le tout bien conditionné, et doublé d'un petit taf-
- » fetas changeant rouge et bleu.
  - » Plus, un pavillon à queue, d'une bonne serge d'Aumaie
- » rose seche, avec le mollet et les franges de soie. »

# CLÉANTE.

Que veut-il que je fasse de cela

## LA FLÈCHE.

# Attendez.

« Plus, une tenture de tapisserie des amours de Gombaud

- » et de Macée.
  - » Plus, une grande table de bois de nover, à douze co-
- · lonnes ou piliers tournés, qui se tire par les deux bouts,
- » et garnie, par le dessous, de ses six escabelles 1. »

# CLÍANTE.

# Qu'ai-je affaire, morbleu...?

# LA FLÈCHE.

# Donnez-vous patience.

- « Plus, trois gros mousquets tout garnis de nacre de
- perle, avec les fourchettes assortissantes 2.
  - » Plus, un fourneau de brique, avec deux cornues et
- · trois récipients, fort utile à ceux qui sont curieux de dis-
- n filler. n

## CLÉANTE.

# l'enrage.

#### LA FIÈCHR

# Doucement

- " Plus, un luth de Bologne, garni de toutes ses cordes,
- ou peu s'en faut
  - » Plus, un trou-madame et un damier, avec un jeu de
- l'oie, renouvelé des Grecs, fort propres à passer le temps
- · lorsque l'on n'a que faire.

VAR. Et garnie, par le dessous, de ses escabelles.

Raton term ne d'un bout par une pointe qu'on ensonçoit en terre, et 4 Fautre, par un ser sourche sur lequel on appropoit le mousquet.

- » Plus une peau d'un lézard de trois pieds et demi, remplie de foin : curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre.
- » Le tout ci-dessus mentionné, valant loyalement plus de » quatre mille cinq cents livres, et rabaissé à la valeur de » mille écus, par la discrétion du prêteur<sup>1</sup>. »

## CLÉANTE.

Que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traitre, le bourreau qu'il est! A-t-on jamais parlé d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour trois mille livres les vieux rogatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas deux cents écas de tout cela; et cependant il faut bien me réseadre à consentir à ce qu'il veut; car il est en état de me faire tout accepter, et il me tient, le scélérat, le poignard sur la gorge.

## LA FLÈCHE.

Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise, dans le grand chemin justement que tenoit Panurge pour se ruiner, prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché, et mangeant son blé en herbe <sup>2</sup>

<sup>1</sup> La Belle Plai leuse, comédie de Boisrobert, jouée l'an 1654, paroit avoir fourne. Lo sere l'idée de cet inventaire. Voici la scene de Boisrobert. Philipin, valet d'higaste, a trouvé un usurier qui veut bien lui prêter son aigent.

A votre père il feroit des leçons.
Tètebleu, qu'il en sait, et qu'il fait de façons!
C'est le fesse-matthieu le plus franc que je sache.
J'ai pensé lui donner deux fois sur la moustache.
Il veut hien nous fouroir les quinze mille francs;
Mais, monsieur, les deniers ne sont pas tous complants.
Adhanse le captiee injuste de cet homme:
Encor qu'au denier douze il prête cette somme
Sur bonne caution, il n'a que mille écus
Qu'il donne argent complant.

ERGASTE.

On donc est le surrolus?

Ou donc est le surplus?
PHILIPIN.

Je ne sais si je puis vous le conter sans rire; Il dit que du cap Vert il lui vient un navire; Et fournit le surplus de la somme en guenons, En fort beaux perroquets, en douze gros canous, Moitié fer, moitié fonte, et qu'on vend à la livre. Si vous voulez ainsi la somme, on vous la livre, etc.

<sup>\*</sup>Cet to be to norm on Revenue & Abattant hois, bunshint les grosses sonbers gamt la vente des condies, prenant avent d'avance, acheptant cher, venla dant è tre privole, et mangeaut son bled en herbe. > (Liv. HI, ch. H.)

# CLÉANTE.

Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères; et on s'étonne, après cela, que les fils souhaitent qu'ils meurent!

## LA FLÈCHE.

Il faut convenir que le vôtre animeroit contre sa vilenie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires; et, parmi mes confrères que je vois se mèler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu, et me démèler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle; mais, à vous dire vrai, il me donneroit, par ses procedés, des tentations de le voler; et je croirois, en le volant, faire une action méritoire.

#### CLÉANTE.

Donne-moi un peu ce mémoire, que je le voie encore.

SCÈNE II. — HARPAGON, MAITRE SIMON; CLÉANTE at LA FLÈCHE, dans le foud du théâtre.

### MAITRE SIMON.

Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent; ses affaires le pressent d'en trouver, et il en passera par tout ce que vous en prescrirez.

## HARPAGON.

Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez?

### MAÎTRE SIMON.

Non. Je ne puis pas bien vous en instruire à fond; et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui; mais vous serez de toutes choses éclairci par lui-mème, et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connoîtrez. Tout ce que je saurois vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'e plus de mère déja, et qu'il s'obli gera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soi huit mois.

## HARPAGON.

C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes, lorsque nous le pouvons.

## MATTRE SIMON.

Cela s'entend.

LA FLECHE, bas, à Cléante, reconnoissant maître Simon.

Que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre zère!

CLÍANTE, bas, a La Flèche.

Lui auroit-on appris qui je suis? et serois-tu pour me trahir?

MAÎTRE SIMON, à Cléante et à La Flèche.

Ah! ah! vous ètes bien pressés! Qui vous a dit que c'éluit ééans? (A Harpagon.) Ce n'est pas moi, monsieur, au moins, qui leur ai découvert votre nom et votre logis mais, à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela; ce son. des personnes discrètes, et vous pouvez ici vous expliquer ensemble.

#### MARPAGON.

Comment?

MAÎTRE SIMON, montrant Cléante.

Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les painze mille livres dont je vous ai parlé.

HARPAGON.

Comment, pendard! c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités?

CLÉANTE.

Comment, mon père! c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions !!

(Maître Simon s'enfuit, et La Flèche va se cacher.)

' Molière doit encore à Boisrobert l'idée de cette admirable scène. Erraste, cuteux de la belle Plaideuse, a fait chercher pour elle l'argent nécessaire poursuite de son proces; un notaire lui annonce l'usurier qui doit faire de l'all sort de mon étude, dit-il, parlez-lui.

ERGASTE.

. . . . Quoi! c'est la celui qui fait le pre;

BARQUET.

Oui, monsieur.

AMIDOR.

Quoi! c'est là ce payeur d'intérêt? Quoi! c'est donc toi, méchant filou, traîne-potence? C'est en vain que ton œil évite ma présence. Je t'ai vu.

ERGASTE.

Qui dont être entin le plus houteux. Mon père Et qui par ir le plus sot le cous lors de la partition.

Rous vorla bien chancena!

# SCÈNE III. - HARPAGON, CLÉANTE.

## HARPAGON.

C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condam-

## CLÉANTE.

C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si

## HARPAGON.

Oses-tu bien, après cela, paroître devant moi?

## CLÉANTE.

Osez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde?

#### HARPAGON.

N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables, et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueurs?

## CLÉANTE.

Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites; de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu, et de renchérir, en fait d'intérêt, sur les plus infames subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers?

## HARPAGON.

Ote-toi de mes yeux, coquin ; ôte-toi de mes yeux!

## CLÉANTE.

Qui est plus criminel, à votre avis, ou celui qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire?

#### BARQUET.

La plaisante aventure!

ERGASTE.

Quoi! jusques à son sang et ndre son usure?
BARQUET.

Laissons- es.

#### AMIDOR.

Débauché, traitre, infâme, vaurien !

Je me retranche tout pour t'amasser du bien,

J'épargne, je ménage, et mon fonds que j'augmente,

Tous les ans, pour le moins, de mille francs de rente.

A'est que pour t'élever sur la condition, etc. (Aims Martin.)

## HARPAGON

Retire-toi, te dis-je, et ne m'echauffe pas les oremes. 18 mt.; Je ne suis pas fâché de cette aventure; et ce m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions.

# SCÈNE IV. - FROSINE, HARPAGON.

FROSINE.

Monsieur ...

HARPAGON.

Attendez un moment; je vais revenir vous parler. (A part.) Il es! à propos que je fasse un petit tour à mon argent<sup>1</sup>.

# SCÈNE V. - LA FLÈCHE, FROSINE.

LA FLÈCHE, sons voir Prosine.

L'aventure est tout à fait drole! Il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hardes; car nous n'avons rien reconnu au mémoire que nous avons.

FROSINE.

Hél c'est toi, mon pauvre La Flèche! D'où vient cette rencontre?

LA FLÈCHE.

Ah! ah! c'est toi, Frosine? Que viens-tu faire ici?

FROSINE.

Ce que je fais partout ailleurs : m'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens, et profiter, du mieux qu'il m'est possible, des petits talents que je puis avoir. Tu sais que, dans ce monde, il faut vivre d'adresse, et qu'aux personnes comme moi le ciel n'a donné d'autres rentes que l'intrigue et que l'industrie.

LA FLÈCHE.

As-tu quelque négoce avec le patron du logis?

FROSINE.

Oui Je traite pour lui quelque petite affaire, dont j'espère une récompense.

LA FLÈCHE.

De lui? Ah! ma foi, tu seras bien fine, si tu en tires quelque chose; et je te donne avis que l'argent céans est for cher.

<sup>1</sup> Dans Plaute, Buclion va, comme Harpagon, faire des visites continuelles à son argent.

#### FROSINE.

Il y a de certains services qui touchent merveilleusement.

#### LA FLÈCHE.

Je suis votre valet; et tu ne connois pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnoissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en paroles, et de l'amitié, tant qu'il vous plaira; mais de l'argent, point d'affaires. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes graces et ses caresses; et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, qu'il ne dit jamais, Je vous donne, mais Je vous prête le bonjour.

## FROSINE.

Mon Dieu! je sais l'art de traire les hommes; j'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leurs cœurs, de trouver les endroits par où ils sont sensibles.

## LA FLÈCHE.

Bagatelles ici. Je te défie d'attendrir, du côté de l'argent, l'homme dont il est question. Il est Turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde; et l'on pourroit crever, qu'il n'en branleroit pas. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu; et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions; c'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles; et si... Ma s il revient : je me retire

# SCÈNE VI. - HARPAGON, FROSINE.

## HARPAGON, bas.

Tout va comme il faut. (Haut.) Hé bien! qu'est-ce, Frosine?

Ah! mon Dieu, que vous vous portez bien, et que vous avez là un vrai visage de santé!

HARPAGON.

Qui? moi!

#### FROSINE.

Jamais je ne vous vis un temt sı frais et si gaillard.

Tout de bon :

## TROSINE

Comment! vous n'avez de votre vie été si jeane que vous êtes; et je vois des gens de vingt-cinq ans qui sont plus vieux que vous.

#### HARPAGON.

Cependant, Frosine, j'en ai soixante bien comptés.

FROSINE.

He bien! qu'est-ce que cela, soixante ans? Voilà bien de quoi! C'est la fleur de l'âge, cela: et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme.

HARPAGON.

Il est vrai; mais vingt années de moins, pourtant, ne me feroient point de mal, que je crois.

FROSINE.

Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela, et vous etes d'une pate à vivre jusques à cent ans.

HARPAGON.

Tu le crois?

FROSINE.

Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenezvous un peu. Oh! que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie!

. HARPAGON.

Tu te connois à cela?

FROSINE.

Sans doute. Montrez-moi votre main. Mon Dieu, quelle ligne de vie!

HARFAGON

Comment!

FROSINE.

Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là 1?

HARPAGON.

Hé bien! qu'est-ce que cela veut dire?

\* Ce dialogue est traduit d'une comédie de l'Arieste, qui a pour titre à Suppostit. Voce le passage : PASIPHILE. N'étes-vous pas jeune? — CLÉANDRE. J'ai cinquistie ant. — PAS. Il en laisse dix pour le moins. — CLÉ. Que dis-tu dix ans moins? — PAS. Je dis que je vous estimois âgé de dix ans de moins. Vous moi trez trente-sux à trente-buit ans au plus. — CLÉ. Je touche cependant à la componitaire. — PAS. Vous êtes en ties bon âge, et. à vous voir, ou juceroit que sus avivrez au moins cent aus ; montrez-moi voire main. — CLE. Estu intola cu chiu mancie? — PAS. Pois ner re peut me le disputer. Hontrez-moi voire main. — chie nauce? — PAS. Pois ner re peut me le disputer. Hontrez-moi voire main. — chie nauce! — PAS. Pois ner re de vie je ulem je mas vu und pi jeuggue! [Acte i, secue II, tradec rea de de Me-mes.]

FROSINE.

Par ma foi, je disois cent ans; mais vous passerez les sixvingts.

HARPAGON.

Est-il possible?

FROSINE

Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants, et les enfants de vos enfants.

HARPAGON.

Tant mieux! Comment va notre affaire?

FROSINE.

Faut-il le demander? et me voit-on mêler de rien dont je ne vienre à bout? J'ai, surtout pour les mariages, un talent merveilleux. Il n'est point de partis au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler; et je crois, si je me l'étois mis en tête, que je marierois le Grand-Turc avec la république de Venise. Il n'y avoit pas, sans doute, de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elles, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous; et j'ai dit à la mère le dessein que vous aviez conçu pour Mariane, à la voir passer dans la rue, et prendre l'air à sa fenêtre

HARPAGON.

Qui a fait réponse...

FROSINE.

Elle a reçu la proposition avec joie; et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vêtre, elle y a consenti sans peine, et me l'a confiée pour cela.

HARPAGON.

C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme; et je serois bien aise qu'elle soit du régal.

FROSINE.

Vous avez raison. Elle doit, après diner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au souper.

HARPAGON.

Hé bien! elles iront ensemble dans mon catrosse, que je leur prêterai.

FROSINE.

Voilà justement son affaire.

## HARPAGON.

Mais, Frosine, as-tu entretenu la mire touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il falloit qu'elle s'aidàt un peu, qu'elle fit quelque effort, qu'elle se saignat pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse t on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose

Comment! c'est une fille qui vous apporte douze mille fivres de rente!

HARPAGON.

Douze mille livres de rente!

FROSINE.

Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orges mondés perpétuels, ni les autres délicatesses qu'il faudroit pour une autre femme; et cela ne va pas à si peu de chose, qu'il ne monte bien tous les ans à trois mille francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, où donnent ses pareilles avec tant de chaleur; et cet article-là vaut plus de quatre mille livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui; et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu, à trente-et-quarante, vingt mille francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. Cinq mille francs au jeu par an, et quatre mille francs en habits et bijoux, cela fait neuf mille livres; et mille écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos douze mille francs bien comptés?

## HARPAGON.

Oui : cela n'est pas mal ; mais ce compte-là n'est rien de récl.

#### FROSINE.

Pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel, que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le jeu?

<sup>&#</sup>x27;VAR Comment! c'est une fille qui vous apportera douze mille livres de rente

# ACTE II, SCÉNE VI.

#### HARPAGON.

C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai point donner quittance de ce que je ne reçois pas; et il faut bien que je touche quelque chose.

#### FROSINE.

Mon Dieu! vous toucherez assez; et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître.

#### HARPAGON.

Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens, d'ordinaire, n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie: j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderoient pas.

## FROSINE

Ah! que vous la connoissez mal! C'est encore une particularité que j'avois à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens, et n'a de l'amour que pour les vieillards.

#### HARPAGON.

Elle?

#### FROSINE.

Oui, elle. Je voudrois que vous l'eussiez entendue parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme; mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants; et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire; et il n'y a pas quatre mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage, sur ce que son amant fit voir qu'il n'avoit que cinquante-six ans, et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat.

HARPAGON.

Sur cela seulement?

#### FROSINE.

Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que

cinquante-six ans; et surtout elle est pour les nez qui portent des lunettes.

#### HARPAGON.

Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle.

#### FROSINE.

Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes; mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, et des Apollons? Non : de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nester, et du bon père Anchise sur les épaules de son fils.

#### HARPAGON.

Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurois jamais pensé; et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avois été femme, je n'aurois point aimé les jeunes hommes.

#### FROSINE.

Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens, pour les aimer! ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux, pour donner envie de leur peau! et je voudrois bien savoir quel ragoût il y a à eux!

## HARPAGON.

Pour moi, je n'y en comprends point, et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant.

### FROSINE.

Il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse aimable, est-ce avoir le sens commun? Sont-ce des hommes que de jeunes blondins, et peut-on s'attacher à ces animaux-là?

#### HARPAGON.

C'est ce que je dis tous les jours : avec leur ton de poule laitée, leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupes, leurs hauts-de-chausses tembants, et leurs estomacs débraillés!

### FROSINE.

Hé! cela est bien bâti, auprès d'une personne comme vous! Voilà un homme, cela; il y a là de quoi satisfaire à la vue: et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour denner de l'amour.

#### HAPPAGON.

Tu me trouves bien?

#### FROSINE.

Comment! vous étes à ravir, et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plait Il ne se peut pas mieux. Que, je vous voie marcher. Voilà un corps taillé, libre, et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité.

## HARPAGON.

Je n'en ai pas de grandes , Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps.

## FROSINE.

Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grace à tousser.

#### MARPAGON.

Dis-moi un peu : Mariane ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant?

#### FROSINE.

Non; mais nous nous sommes fort entretenues de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite, et l'avantage que ce lui seroit d'avoir un mari comme vous.

## HARPAGON.

Tu as bien fait, et je t'en remercie.

#### FROSINE.

l'aurois, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent (Harpagon prend un air sérieux); et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès, si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. (Harpagon reprend un air gai.) Ah! que vous lui plairez, et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable! Mais surtout elle sera charmée de votre haut-de-chausses attaché au pourpoint avec des aiguillettes: c'est pour la rendre folle de vous; et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux.

### HARPAGON.

Certes, tu me ravis de me dire cela.

#### FROSINE.

En vérité, monsieur, ce procis m'est d'une conséquence tout à fait grande. (Harpagou reprend son air sérieux.) Je suis ruinée si je le perds; et quelque petite assistance me rétabliroit mes affaires. Je voudrois que vous eussiez vu le ravissement où elle étoit à m'entendre parler de vous. Harragon reprend son aur gan.) La joie éclatoit dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu.

## HARPAGON.

Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde.

#### FROSINE.

Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. (Harpagon reprend encore un air sérieux : Cela me remettra sur pied, et ie vous en serai éternellement obligée.

#### HARPAGON.

Adieu. Je vais achever mes dépêches.

#### FROSINE.

Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin.

#### HARPAGON.

Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire.

#### FROSINE.

Je ne vous importunerois pas si je ne m'y voyois forcée par la nécessité.

#### HARPAGON.

Et j'aurai soin qu'on soupe de bonne heure, pour ne vous point faire malades.

#### FROSINE.

Ne me refusez pas la grace dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir que..

## HARPAGON.

Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt FROSINE, seule.

Que la fièvre te serre, chien de vilain, à tous les diables! Le ladre a été ferme à toutes mes attaques; mais il ne me faut pas pourtan! quitter la négociation; et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. — HARPAGON, CLÉANTE, ÉLISE, VALÈRE, DAME CLAUDE, tenant un balai; MAITRE JACQUES, LA MERLUCHE, BRINDAVOINE.

#### HARPAGON.

Allons, venez çà tous; que je vous distribue mes ordres pour tantôt, et règle à chacun son emploi. Approchez, dame Claude; commençons par vous. (Ble tient un balai.) Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout; et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles; et, s'il s'en écarte quelqu'une, et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous, et le rabattrai sur vos gages.

MAÎTRE JACQUES, à part.

Châtiment politique.

HARPAGON, à dame Claude.

Allez.

SCÈNE II. - HARPAGON, CLÉANTE, ÉLISE, VALÈRE, MAITRE JACQUES, BRINDAVOINE, LA MERLUCHE.

#### HARPAGON.

Vous, Brindavoine, et vous, La Merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif, et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais, qui viennent provoquer les gens, et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois, et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau

MAÎTRE JACQUES, à part.

Oui. Le vin pur monte à la tête.

LA MERLUCHE.

Quitterons-nous nos siquenilles, monsieur?

#### HARPAGON.

Oui, quand vous verrez venir les personnes; et garde bien de gâter vos habits.

## BRINDAVOINE

Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe.

## LA MERLUCHE.

Et moi, monsieur, que j'ai mon haut-de-chausses tout troué par derrière, et qu'on Lie voit, révérence parler...

## HARPAGON, à La Meriuche.

Paix : rangez cela adroitement du côté de la muraille, et présentez toujours le devant au monde. (A Brindavoine, en lus montrant comment il doit mettre son chapeau au-devant de son pourpoint, pour cacher la tache d'huile.) Et vous, tenez toujours votre chapeau ainsi, lorsque vous servirez.

SCÈNE III. — HARPAGON, CLÉANTE, ÉLISE, VALÈRE, MAITRE JACQUES.

## HARPAGON.

Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira, et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégát. Cela sied bien aux filles. Mais cependant préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse, qui vous doit venir visiter, et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis?

ÉLISE.

Oui, mon pere.

HARPAGON.

Oui, nigaude.

SCÈNE IV. — HARPAGON, CLÉANTE, VALÈRE, MAITRE JACQUES.

#### HARPAGON.

Et vous, mon fils le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage.

### CLÉANTE.

Moi, mon père? mauvais visage! et par quelle raison?

Mon Dieu! nous sarons le train des enfants dont les pères

ve remarient, et de quel eil ils ont coutume de regarder qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perble souvenir de votre dernière fredaine, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là, et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible.

CLÉANTE.

A vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Le mentirois, si je vous le disois; mais, pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre.

HARPAGON.

Prenez-y garde au moins.

CLÉANTE.

Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre.
HARPAGON.

Yous ferez sagement.

SCÈNE V. - HARPAGON, VALÈRE, MAITRE JACQUES.

HARPAGON.

Valère, aide-moi à ceci. Or çà, maître Jacques, approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier.

MAÎTRE JACQUES.

Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier, que vous voulez parler? car je suis l'un et l'autre.

HARPAGON.

C'est à tous les deux.

MAÎTRE JACQUES.

Mais à qui des deux le premier?

HARPAGON.

An enisinier.

MAÎTRE JACQUES.

Attendez donc, s'il vous plaît.

(Maître Jacques ète sa casaque de cocher, et paroît vêtu en culsin er.4

HARPAGON.

Quelle diantre de cérémonie est-ce là?

MAÎTRE JACQUES.

Vous n'avez qu'à parler.

HARPAGON.

Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper.

MAÎTRE JACQUES, à part.

Grande merveille!

HARPAGON.

Dis-moi un peu : nous feras-tu bonne chère?

MANTRE JACOUES.

Oui, si vous me donnez bien de l'argent.

HARPAGON.

Que diable, toujours de l'argent! Il semble qu'ils n'aient autre chose à dire : de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah! ils n'ont que ce mot à la bouche, de l'argent! toujours parier d'argent! Voilà leur épée de chevet, de l'argent¹!

VALÈRE.

Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille de faire bonne chère avec bien de l'argent! c'est une chose la plus aisée du monde, et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant; mais, pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent.

MAÎTRE JACOUES.

Bonne chère avec peu d'argent!

VALÈRE.

Oni.

MAÎTRE JACQUES, à Valère.

Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret, et de prendre mon office de cuisinier: aussi bien vous mêlez-vous céans d'être le factoton.

HARPAGON.

Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il nous faudra?

MAÎTRE JACQUES.

Voilà monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu d'argent

HARPAGON.

Haye! je veux que tu me répondes.

MAÎTRE JACQUES.

Combien serez-vous de gens à table?

HARPAGON.

Nous serons huit ou dix; mais il ne faut prendre que hui!. Quand il y a à manger pour huit, il y en a bien pour dix.

L'épée de chevet, l'epec qu'en ne quitte jamais, qu'on place dans son lit. Au figuré, l'expression qu'on a sans cesse à la bouete.

## VALÈBE.

Cela s'entend.

MATTRE JACOUES.

Hé bien! il faudra quatre grands potages et cinq assiettes Potages... Entrées.

HARPAGON.

Que diable! voilà pour traiter toute une ville entière.

MAÎTRE JACQUES.

Rôf...

HARPAGON, mettant la main sur la bouche de maître Jacques Ab! traître, tu manges tout mon bien.

MAÎTRE JACQUES.

Entremets 1.

HARPAGON, mettant encore la main sur la bouche de maître Jacques Encore?

VALÈRE, à maître Jacques.

Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en lire un peu les préceptes de la santé, et demander aux médecins s'il y a rien de plus prépudiciable à l'homme que de manger avec excès.

HARPAGON.

Il a raison.

## VALÈRE.

Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge, qu'une table remplie de trop de viandes; que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne; et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger.

VAD

#### MAITRE JACQUES.

« Hé bien! il faudra quatre grands potages bien garnis, et cinq assiettes d'en-» trées : potage bisque, potage de perdeix aux choux verts, potage de santé, potage de canards aux navets. Entrées : fricassée de poulets, tourte de pigeon » neaux, ris de veau, boudin blanc, et cervelles.

#### HARPAGON.

» Que diable ! voilà pour traiter toute une ville entière.

#### MAÎTRE JACQUES.

, I bt dans un grandissime bassin en pyramide; une grande longe de veau de rivière, trois faisaus, trois poulardes grasses, douze pigeons de volière, doume poulet de grains, sax lapereaux de garenne, douze perdreaux, deux douzaines d'eriolans...» [Édition de 1682.]

## BARPAGON.

Ah! que cels est bien dit! Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voila la plus belle sentence que j'aie entendue de ma vie: Il faut viere pour manger, et non pas manger pour vi... Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis?

WALEEU.

Qu'il 'aut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger 1.

HARPAGON, & maître Jacques.

Oui. Entends-tu? (A Valere.) Qui est le grand homme qui a dit cela?

#### VALTRU.

Je ne me souviens pas maintenant de son nom.

HARPAGON.

Souviens-toi de m'écrire ces mots : je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle.

## VALÈRE.

Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire; je réglerai tout cela comme il faut.

HARPAGON.

Fais donc.

MAÎTRE JACQUES.

Tant mieux! j'en aurai moins de peine

HARPAGON, à Valère.

Il faudra de ces choses dont on ne mange guère, et qui rassasient d'abord; quelque bon haricot bien gras, avec quelque pâté en pot bien garni de marrons. Là, que cela foisonne.

VALÈBE.

Reposez-vous sur moi.

HARPAGON.

Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse
Maître Jacques.

Attendez; ceci s'adresse au cocher. (Maitre Jacques remet sa essaque.) Vous dites...

#### HARPAGON.

Qu'il faut nettoyer mon carrosse, et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire...

<sup>\*</sup> Ede ut vivas, ne vivas ut edas. (Adage latir )

MAÎTRE JACQUES.

Vos chevaux, monsieur? ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière : les pauvres bêtes n'en ont point, et ce seroit mat parler; mais vous leur faites observer des jeunes si austères, que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des facons de chevaux.

HARPAGON.

Les voilà bien malades! Ils ne font rien.

MAITRE JACOUTS.

Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur vaudroit bien mitux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Cela me lend le cour de les voir ainsi exténués. Car, enfin, j'ai une teadresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moimème, quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours paur eux les choses de la bouche; et c'est être, monsieur, d'un naturel trop dur, que de n'avoir nulle pitié de son prochain.

HARPAGON.

Le travail ne sera pas grand, d'aller jusqu'à la foire.
MAÎTRE JACQUES.

Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener, et je ferois conscience de leur donner des coups de fouet, en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils trainassent un carrosse, qu'ils ne peuvent pas se trainer eux-mêmes?

VALÈRE.

Monsieur, j'obligerai le voisin Picard à se charger de les conduire; aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper.

MAÎTRE JACQUES.

Soit. J'aime mieux encore qu'ils meurent sous la maix d'un autre que sous la mienne.

VALÈRE.

Maître Jacques fait bien le raisonnable!

MAÎTRE JACQUES.

Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire!

HARPAGON.

Paix.

MAÎTRE JACQUES.

Monsieur, je ne saurois souffrir les flatteurs, et je sois que ce qu'il en fait, que ses contrôles perpétuels sur le pain

et le vin, le bois, le sel et la chandelle, ne sont rien que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de cela, et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous : car, enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en aie; et, après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus.

HARPAGON.

Pourrois-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi?

MAÎTRE JACQUES.

Oui, monsieur, si j'étois assuré que cela ne vous fâchât point.

HARPAGON.

Non, en aucune façon.

MAÎTRE JACQUES.

Pardonnez-moi; je sais fort bien que je vous mettrois en colère.

#### HARPAGON.

Point du tout. Au contraire, c'est me faire plaisir, et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi.

MAÎTRE JACQUES.

Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous, qu'on nous jette de tous côtés cent brocards à votre sujet, et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses, et de faire sans cesse des contes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers, où vous faites doubler les quatre-temps et les vigiles, afin de profiter des jeunes où vous obligez votre monde; l'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous, pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-la conte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins, pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton; celui-ci, que l'on vous surprit, une nuit, en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux; et que votre cocher, qui étoit celui d'avant moi, vous donna, dans l'obscurité, je ne sais combien de coups de bâton, dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise? On ne sauroit aller nulle part, où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde; et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse-matthieu.

HARPAGON, en battant maître Jacques.

Vous êtes un sot, un maraud, un coquin, et un impudent.

MAÎTRE JACQUES.

Hé bien! ne l'avois-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous avois bien dit que je vous facherois de vous dire la vérité.

HARPAGON.

Apprenez à parler

SCÈNE VI. - VALÈRE, MAITRE JACQUES.

VALÈRE, riant.

A ce que je puis voir, maître Jacques, on paie mal votre franchise.

MAÎTRE JACQUES.

Morbleu! monsieur le nouveau venu, qui faites l'homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, et ne venez point rire des miens.

VALÈRE.

Ah! monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie.

MAÎTRE JACQUES, à part.

Il file doux. Je veux faire le brave, et, s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. (Maut.) Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que, si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte?

(Maître Jacques pousse Valère jusqu'au fond du théâtre, en le menaçant.)

VALÈRE.

Hé! doucement.

MAÎTRE JACQUES.

Comment, doucement? il ne me plaît pas, moi.

'Molière a pris l'idée de cette scène dans la comédie : Suppositi, de l'Arioste, dont nous avons parlé plus haut. Voici le passage : « Le perfide dit de
> vous tous les maux que l'on sauroit peuser. — Ah! le méchant! Et que
> dit-il? — Tout le pis qu'on sauroit dire. — O Dieu! — Que vous ête ne plus
> avare et misérable homme qui oncques naquit, et que vous le laissez mourir
> de male mort de faim. > ]Acte II, scène Iv, traduction de de Mesmes.)

(Bret.)

VALÈRE.

De grace!

MAÎTRE JACQUES.

Vous êtes un importinent.

VALÈRE.

Monsieur maître Jacques...

MAITRE JACQUES.

Il n'y a point de monsieur maître Jacques pour un double Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance.

VALÈRE.

Comment! un bâton?

(Valère fait reculer maître Jacques à son tour.)

MAÎTRE JACQUES.

IIé! je ne parle pas de cela.

VALÈRE.

Savez-vous bien, monsieur le fat, que je suis homme à vous rosser vous-même?

MAITRE JACQUES.

Je n'en doute pas.

VALÈRE.

Que vous n'êtes, pour tout potage, qu'un faquin de cui-

MAÎTRE JACOUES.

Je le sais bien.

VALÈRE.

Et que vous ne me connoissez pas encore?

MAÎTRE JACQUES.

Pardonnez-moi.

VALÈRE

Vous me rosserez, dites-vous?

MAÎTRE JACQUES.

Je le disois en raillant.

VALÈRE.

Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. (Donnant des coups de bâton à maître Jacques.) Apprenez que vous êtes un mauvais railleur.

MAÎTRE JACQUES, seul.

Peste soit la sincérité! c'est un mauvais métier : désor mais j'y renonce, et je ne yeux plus dire yrai. Passe encore

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, il n'y en a point. Le double était une petite pièce de monnaiu qui valuit deux deniers.

pour mon maître : il a quelque droit de me battre; mais, pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je puis.

SCÈNE VII. - MARIANE, FROSINE, MAITRE JACQUES.

## FROSINE.

Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis?

MAÎTRE JACQUES.

Oui, vraiment, il y est; je ne le sais que trop.

Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici.

Ah! nous voilà pas mal.

## SCÈNE VIII. - MARIANE, FROSINE

## MARIANE.

Ah! que je suis, Frosine, dans un étrange état, et, s'il taut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue!

## FROSINE.

Mais pourquoi, et quelle est votre inquiétude?

## MARIANE.

Hélas! me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher?

#### FROSINE.

Je vois bien que, pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser; et je connois, à votre mine, que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit.

#### MARIANE.

Oui. C'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre; et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon ame.

## roue, que FROSINE.

Mais avez-vous su quel il est?

#### MARIANE.

Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer; que si l'on pouvoit mettre les choses à mon choix, je le prendrois plutôt qu'un autre; et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner.

#### FROSINE.

Mon Dieu! tous ces blondins sont agréables, et débitent fort bien leur fait; mais la plupart sont gueux comme des rats; il vaut mieux, pour vous, de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel epoux; mais cela n'est pas pour durer; et sa mort, croyezmoi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus ai mable, qui réparera toutes choses.

## MARIANE.

Mon Dien! Frosine, c'est une étrange affaire, lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un; et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons.

#### FROSINE.

Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt; et ce doit être là un des articles du contrat. Il seroit bien impertinent de ne pas mourir dans trois mois! Le voici en propre personne.

## MARIANE

Ah! Frosine, quelle figure!

SCÈNE IX. - HARPAGON, MARIANE, FROSINE.

## HARPAGON, à Mariane.

Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appas frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir; mais, enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres; et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot, et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir.

### FROSINE.

C'est qu'elle est encore toute surprise; et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'ame

### HARPAGON, à Frosine.

Tu as raison. (A Mariane.) Voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer

SCÈNE X. - HARPAGON, ÉLISE, MARIANE, FROSINE.

MARIANE.

Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite.

ÉLISE.

Vous avez fait, madame, ce que je devois faire, et c'éton à moi de vous prévenir.

HARPAGON.

Vous voyez qu'elle est grande; mais mauvaise herbe crost toujours.

MARIANE, bas, a Frosine.

Oh! l'homme déplaisant!

HARPAGON, bas, a Frosine.

Oue dit la belle?

FROSINE.

Qu'elle vous trouve admirable.

HARPAGON.

C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mi-

MARIANE, à part.

Quel animal!

HARPAGON.

Je vous suis trop oblige de ces sentiments.

MARIANE, a part.

Je n'y puis plus tenir.

SCÈNE XI — HARPAGON, MARIANE, ÉLISE, CLÉANTE. VALÈRE, FROSINE, BRINDAVOINE.

HARPAGON.

Voici mon fils aussi, qui vous vient faire la réverence

MARIANE, bas, à Prosine.

Ah! Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui don! e t'ai parlé.

FROSINE, à Mariane.

L'aventure est merveilleuse.

HARPAGON.

Je vois que vous vous etonnez de me voir de si grands enfants; mais je serai bientôt défait et de l'un et de l'autre.

CLÉANTE, à Mariane.

Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où.

sans doute, je ne m'attendois pas; et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avoit formé.

#### MARIANE.

Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous; et je n'étois point préparée à une pareille aventure.

## CLÉANTE.

Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix, et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir; mais, avec tout cela, je ne vous assurerai pas que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi; et c'est un titre, s'il vous plait, que je ne vous souhaite point. Ce discours paroîtra brutal aux yeux de quelques-uns; mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra; que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance; que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérèts, et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de men père, que, si les choses dépendoient de moi, cet hymen me se feroit point.

## HARPAGON.

Voilà un compliment bien impertinent! Quelle belle confession à lui faire!

#### MARIANE.

Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales; et que, si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurois pas moins, sans doute, à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serois fort fâchée de vous causer du déplaisir; et, si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au ma-riage qui vous chagrine.

### HARPAGON.

Elle a raison. A sot compliment, il faut une réponse de même Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertiuence de mon fils; c'est un jeune sot, qui ne sait pas encore la conséquence des paroles au'il dit.

## MARIANE.

Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensée; au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte; et, s'il avoit parlé d'autre façon, je l'en estimerois bien moins.

#### HARPAGON.

C'est beaucoup de bonté à vous, de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage, et vous verrez qu'il changera de sentiments.

## CLÉANTE.

Non, mon père, je ne suis point capable d'en changer, et je prie instamment madame de le croire.

### HARPAGON.

Mais voyez quelle extravagance! il continue encore plus fort.

## CLÉANTE.

Voulez-vous que je trahisse mon cœur?

## HARPAGON.

Encore! avez-vous envie de changer de discours?

# CLÉANTE.

Hé bien! puisque vous voulez que je parle d'autre facon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous; que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerois aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est, à mes regards, la plus belle de toutes les fortunes; c'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse; et les obstacles les plus puissants...

#### HARPAGON.

Doucement, mon fils, s'il vous plaît.

### CLÉANTE.

C'est un compliment que je fais pour vous à madame HARPAGON.

Mon Dieu! j'ai une langue pour m'expliquer moi-mêmea et je n'ai pas besoin d'un interprête comme vous 1. Allons, donnez des siéges.

WAR. Et je n'ai pas besoin d'un procursur comme vous.

#### FROSINE.

Non; il vaut mieux que, de ce pas, nous allions à la foire, afin d'en revenir plus tôt, et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir.

HARPAGON, à Brindavoine.

Qu'on mette donc les chevaux au carrosse.

SCÈNE XII. — HARPAGON, MARIANE, ÉLISE, CLÉANTE, VALÈRE, FROSINE.

HARPAGON, à Mariane.

Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir.

CLÉANTE.

J'y ai pourvu, mon père, et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citrons doux, et de confitures, que j'ai envoyé querir de votre part.

HARPAGON, bas, à Valère.

Valère!

VALÈRE, à Harpagon.

Il a perdu le sens.

CLÉANTE.

Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez! Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plait.

MARIANE.

C'est une chose qui n'étoit pas nécessaire.

CLÉANTE.

Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt?

MARIANE.

Il est vrai qu'il brille beaucoup.

CLÉANTE, ôtant du doigt de son pere le diamant, et le donnant a Marante. Il faut que vous le voyiez de près.

MARIANE.

ir est fort beau, sans doute, et jette quantité de feux.

CLEANTE, se mettant au-devant de Mariane, qui veut rendre le diamaat.

Non, madame, il est en de trop belles mains C'est illiprésent que mon père vous a fait.

HARPAGON

Moi?

## CLÉANTE

N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous?

HARPAGON, bas, a son fils.

Comment?

CLÉANTE, à Mariane.

Belle demande! il me fait signe de vous le faire accepter.

MARIANE.

Je ne veux point...

CLÉANTE, à Mariane.

Vous moquez-vous? Il n'a garde de le reprendre.

HARPAGON, à part.

J'enrage!

MARIANE.

Ce seroit...

CLÉANTE, empêchant toujours Mariane de rendre le diament. Non, vous dis-je, c'est l'offenser.

MARIANE.

De grace.

CLÉANTE.

Point du tout.

HARPAGON, à part.

Peste soit..

CLÉANTE.

Le voilà qui se scandalise de votre refus.

HARPAGON, bas, à son fils.

Ah! traître!

CLÉANTE, à Mariane.

Vous voyez qu'il se désespère.

HARPAGON, bas, à son fils, en le menaçant

Bourreau que tu es!

CLÉANTE.

Mon père, ce n'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder; mais elle est obstinée.

HARPAGON, has, à son fils, en le menaçant.

Pendard!

CLÉANTE.

Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle.

HARPAGON, bas, à son fils, avec les mêmes gestes.

Le coquin!

CLÉANTE, à Miriane.

Vous le ferez tomber malade. De grace, madame, ne résistez point davantage.

FROSINE, à Mariane.

Mon Dieu! que de façons! Gardez la bague, puisque monsieur le veut.

MARIANE, à Harpagon.

Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant, et je prendrai un autre temps pour vous la rendre!.

SCIÈNE XIII. - HARPAGON, MABIANE, ÉLISE, CLÉANTE, VALÈRE, FROSINE, BRINDAVOINE.

BRINDAVOINE.

Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler.

Dis-lui que je suis empêché, et qu'il revienne une autre fois.

BRINDAVOINE.

Il dit qu'il vous apporte de l'argent.
HARPAGON, a Mariane.

Je vous demande pardon; je reviens tout à l'heure.

SCÈNE XIV. — HARPAGON, MARIANE, ÉLISE, CLÉANTE, VALÈRE, FROSINE, LA MERLUCHE.

LA MURLUCHE, courant et faisant tomber Harpagon.

Monsieur...

HARPAGON.

Ah! je suis mort.

CLÉANTE.

Qu'est-ce, mon père? vous êtes-vous fait mal?

HARPAGON.

Le traître assurément a reçu de l'argent de mes débiteurs, pour me faire rompre le cou.

VALÈRE, à Harpagon.

Cela ne sera rien.

LA MERLUCHE, à Harpagon.

Monsieur, je vous demande pardon : je croyois bien faire d'accourir vite.

HARPAGON.

Que viens-tu faire ici, bourreau?

LA MERLUCHE.

Vous dire que vos deux chevaux sont déferrés.

HARPAGON.

Qu'on les mène promptement chez le maréchal

En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis, et conduire madame dans le jardin, où je ferai porter la collation.

# SCÈNE XV. - HARPAGON, VALÈRE.

HARPAGON.

Valère, aie un peu l'œil à tout cela, et prends som, je to prie, de m'en sauver le plus que tu pourras, pour le renvoyer au marchand.

VALÈRE.

C'est assez.

HARPAGON, seul.

O fils impertinent! as-tu envie de me ruiner?

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - CLÉANTE, MARIANE, ÉLISE, FROSINE.

CLÉANTE.

Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect, et nous pouvons parle librement.

ÉLISE.

Oui, madame, mon frère m'a fait confidence de la pas-

sion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de parcilles traverses; et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure

#### MARIANE.

C'est une douce consolation que de voir dans ses intérèts une personne comme vous ; et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune.

#### FROSINE.

Vous êtes, par ma foi, de malheureuses gens l'un et l'autre, de ne m'avoir point, avant tout ceci, avertie de votre affaire. Je vous aurois, sans doute, détourné cette inquiétude, et n'aurois point amené les choses où l'on voit qu'elles sont.

## CLÉANE

Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle Mariane, quelles résolutions sont les vôtres?

#### MARIANE.

Hélas! suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et, dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhans?

## CLÉANTE.

Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection agissante?

#### MARIANE.

Que saurois-je vous dire? Mettez-vous en ma place, et voyez ce que je puis faire. Avisez, ordonnez vous-même : je m'en remets à vous; et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance

## CLÉANTE.

Hélas! où me réduisez-vous, que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance?

## MARIANE.

Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrois passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême, et je ne saurois me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle; employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez; je vous en donne la licence; et, a'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu, moi-même, de tout ce que je sens pour vous.

CLÉANTE.

Frosine, ma pauvre Frosine, voudrois-tu nous servir?

Par ma foi, faut-il le demander? je le voudrois de tout mon cœur. Vous savez que, de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'ame de bronze, et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services, quand je vois des gens qui s'entr'aiment en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci?

CIÉANTE

Songe un peu, je te prie.

MARIANE.

Ouvre-nous des lumières.

ÉLISE.

Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait.

FROSINE.

Ceci est assez difficile. (A Moriane.) Pour votre mère. elle n'est pas tout à fait déraisonnable, et peut-être pourroit-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. (A Cléante.) Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père.

CLÉANTE.

Cela s'entend.

FROSINE.

Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on ie refuse, et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudroit, pour bien faire, que le refus vînt de lui-mème, et tâcher, par quelque moyen, de le dégoûter de votre personne.

CLÉANTE

Tu as raison.

FROSINE.

Oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudroit,

mais le diantre 1 est d'en pouvoir trouver les movens. Attendez : si nous avions quelque femme un peu sur l'age qui fût de mon talent, et jouat assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizaire nom de marquise ou de vicomtesse, que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurois assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce seroit une personne riche, outre ses maisons, de cent mille écus en argent comptant; qu'elle seroit éperdument amoureuse de lui, et souhaiteroit de se voir sa femme, jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage; et je ne doute point qu'il ne prétat l'orcille à la proposition. Car, enfin, il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent; et quand, ébloui de ce leurre, il auro t une fois consenti à ce qui vous touche, il importeroit peu ensuite qu'il se désabusat, en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise.

## CLÉANTE.

Tout cela est fort bien pense.

#### FROSINE.

Laissez-moi faire. Je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fait.

#### CLÉANTE.

Sois assurée, Frosine, de ma reconnoissance, si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Mariane, commençons, je vous prie, par gagner votre mère; c'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les graces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux et dans votre bouche; et n'oubliez rien, s'il vous plait, de ces tendres paroles, de ces douces prières, et de ces caresses touchantes, à qui je suis persuadé qu'on ne sauroit rien refuser.

#### MARIANE.

J'y ferai tout ce que je puis, et n'oublierai aucune chose.

<sup>1</sup> Deantre, pour diable. Rabelan a dit: Créature du grand vilain diantre

SCÈNE II. — HARPAGON, CLÉANTE, MARIANE, ÉLISE, FROSINE.

HARPAGON, à part, sans être aperçu.

Ouais! mon fils baise la main de sa prétendue bellemère; et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas tort! Y auroit-il quelque mystère là-dessous?

ÉLISE.

Voilà mon père.

HARPAGON.

Le carrosse est tout pret; vous pouvez partir quand il vous plaira.

CLÉANTE.

Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire.

HARPAGON.

Non: demeurez. Elles iront bien toutes seules, et j'ai be-

SCÈNE III. - HARPAGON, CLÉANTE.

HARPAGON.

Oh çà, interêt de belle-mère à part, que te semble, à toi, de cette personne?

CLÉANTE.

Ce qui m'en semble?

HARPAGON.

Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit?

La, la.

HARPAGON.

Mais encore?

CLÉANTE.

A vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvée ice que je l'avois crue. Son air est de franche coquette, sa laille est assez gauche, sa beauté très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit, mon père, pour vous en dégoûter: car, belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre.

HARPAGON.

Tu lui disois tantôt pourtant...

CLÉANTE.

Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'étoit pour vous plaire.

HARPAGON.

Si bien donc que tu n'aurois pas d'inclination pour elle? CLÉANTE.

Moi? point du tout.

HARPAGON.

J'en suis fâché, car cela rompt une pensée qui m'étoit vene dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge; et j'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marier à une si jeune personne. Cette considération m'en faisoit quitter le dessein; et, comme je l'ai fait demander, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurois donnée, sans l'aversion que tu témoignes.

CLEANTS.

A moi?

HARPAGON.

A toi.

CLEANTE.

En mariage?

HARPAGON.

En mariage

CLÉANTE.

Écoutez. Il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût; mais, pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez.

HARPAGON.

Moi, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination.

CLÉANTE.

Pardonnez-moi; je me ferai cet effort pour l'amour de vous.

HARPAGON.

Non, non. Un mariage ne sauroit être heureux où l'inelition n'est pas.

CLÉANTE.

C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite; l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage.

HARPAGON.

Non. Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'af-

faire; et ce sont des suites fâcheuses, où je n'ai garde de me commettre. Si tu avois senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure; je te l'aurois fait épouser, au lieu de moi; mais, cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein, et je l'épouserai moi-même.

CLÉANTE.

Hé bien! mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur; il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade; que mon dessein étoit tantôt de vous la de mander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la de claration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire

HARPAGON.

Lui avez-vons rendu visite?

CLÉANTE.

Oui, mon père.

HARPAGON

Beaucoup de fois?

CLÉANTE.

Assez, pour le temps qu'il y a.

HARPAGON

Vous a-t-on bien recu?

CLÉANTE.

Fort bien, mais sans savoir qui j'étois; et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Mariane.

HARPAGON.

Lui avez-vous déclaré votre passion, et le dessein où vous étiez de l'épouser?

CLÉANTE.

Sans doute; et même j'en avois fait à sa mère quelque peu d'ouverture.

HARPAGON.

A-t-elle écouté, pour sa fille, votre proposition?

CLÉANTE.

Oui, fort civilement.

HARPAGON.

Et la fille correspond-elle fort à votre amour?

CLÉANTE.

Si J'en dois croire les apparences, je me persuade, mos père, qu'elle a quelque bonté pour moi.

## HARPAGON, bas à Vaière.

Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret; et voilà justement ce que je demandois. (Haul.) Or sus, mon fils, savezvous ce qu'il y a? c'est qu'il faut songer, s'il vous plait, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine 1.

## CLÉANTE.

Oui, mon père; c'est ainsi que vous me jouez! Hé bien! puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Mariane; qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête; et que, si vous avez p ur vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peutêtre, qui combattront pour moi.

## HARPAGON.

Comment, pendard! tu as l'audace d'aller sur mes brisées!

C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date.

## HARPAGON.

Ne suis-je pas ton père, et ne me dois-tu pas respect?

Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer aux pères, et l'amour ne connoit personne.

HARPAGON.

Je te serai bien me connoître avec de bons coups de bâton.

CLÉANTE.

Toutes vos menaces ne feront rien.

HARPAGON.

Tu renonceras à Mariane.

CLÉANTE.

Point du tout.

HARPAGON.

Donnez-moi un bâton tout à l'heure

(Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27;L'épreuve de l'Avare sur le cœur de son fils est la même que celle de Mi-Chridate dans la trugedie de Racine. Harjagon et le roi de Pont sont deux vieildards amoureux; l'un et l'autre ont leur fils pour rival, l'un et l'autre se servent de même artifice pour decouvrir l'intelugence qui est entre leur fils et tess mettresse, et les deux preces finissent par le mariage du jeune homme.

SCÈNE IV. - HARPAGON, CLEANTE, MAITRE JACQUES.

MAÎTRE JACQUES.

Hé, hé, hé, messieurs, qu'est-ce-ci? à quoi songez-vous CLÉANTE.

Je me moque de cela.

MAÎTRE JACQUES, à Cleante,

Ah! monsieur, doucement.

HARPAGON.

Me parler avec cette impudence!

MAÎTRE JACQUES, à Harpagon

Ah! monsieur, de grace!

CLÉANTE.

Je n'en démordrai point.

MAÎTRE JACQUES, à Cléinte.

Hé quoi! à votre père?

HARPAGON.

Laisse-moi faire.

MAÎTRE JACQUES, à Harpagon.

Hé quoi! à votre fils? encore passe pour moi.

HARPAGON.

Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cetta affaire, pour montrer comme j'ai raison 1.

MAÎTRE JACQUES.

J'y consens. (A Cléante.) Éloignez-vous un peu.

HARPAGON.

J'aime une fille que je veux épouser; et le pendard a l'insolence de l'aimer avec moi, et d'y prétendre malgré mes

MAÎTRE JACOUES.

Ah! il a tort.

HARPAGON.

N'est-ce pas une chose épouvantable, qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son pere? et ne doit-il pas, pas respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations?

MAÎTRE JACQUES.

Vous avez raison. Laissez-moi lui parler, et demeurez la CLÉANTE, à maître Jacques, qui s'approche de lui.

Hé bien! oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y

<sup>&#</sup>x27; Cette scène rappelle la scène septième du premier acte, où Harpagon a pris Valere pour juge entre sa fille et lui-

recule point: il ne m'imparte qui ce soit; et je veux bien aussi me rapperter à toi, maître Jacques, de notre différend.

## MAÎTRE JACQUES.

C'est beaucoup d'honneur que vous me faites.

CLÉANTE.

Le suis épris d'une joune personne qui répond à mes soux, et reçoit tendrement les effres de ma foi; et mon père s'avise de veuir troubler notre amour, par la demande qu'il en fait faire.

MANTER JACQUES.

Il a tort assurément.

CLÉANTE.

N'a-t-il point de honte, à son âge, de songer à se marier? Lui sied-il bien d'être encore amoureux? et ne devroit-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens?

MAÎTRE JACQUES.

Vous avez raison. Il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. (A Harpagon.) Hé bien! votre fils n'est pas si étrange que vous le dites, et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit; qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites, et lui donner quelque personne en mariage, dont il ait lieu d'être content.

## HARDAGON

Ah! dis-lui, maître Jacques, que, moyennant cela, il pour a espérer toutes choses de moi, et que, hors Mariane, dui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra.

MAÎTRE JACQUES.

Laissez-moi faire. (A Cléante.) He bien! votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites; et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ent mis en colère; qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort dispose à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, et lui rendre les lancrences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son pere.

## CLÉANTE.

Ah! maître Jacques, tu lui peux assurer que, s'il m'accorde Mariane, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes, et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés.

MAÎTRE JACQ'ES, à Harpagon.

Cela est fait; il consent à ce que vous dites

BARPAGON.

Voilà qui va le mieux du monde.

MAÎTRE JACQUES, à Cléante.

Tout est conclu; il est content de vos promesses.

CLÉANTE.

Le ciel en soit loué!

MAÎTRE JACQUES.

Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble : vous voilà L'accord maintenant; et vous alliez vous quereller, faute de vous entendre.

CLÉANTE.

Mon pauvre maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie.

MAÎTRE JACQUES

Il n'y a pas de quoi, monsieur.

HARPAGON.

Tu m'as fait plaisir, maître Jacques; et cela mérite une récompense. (Harpagon fouille dans sa poche; maître Jacques tend la main; mais Harpagon ne tire que son mouchoir, en disant :) Va, je m'en souviendrai, je t'assure.

MAÎTRE JACQUES.

le vous baise les mains.

SCÈNE V. - HARPAGON, CLÉANTE.

CLÉANTE.

Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paroître.

HARPAGON.

Ccia n'est rien.

CLÉANTE.

Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde.

HARPAGON.

Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable.

CLEANTE.

Quelle ponté à vous d'oublier si vite ma faute!

HARPAGON.

On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leur devoir.

CLÉANTE.

Quoi! ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances?

HARPAGON.

C'est une chose où tu m'obliges, par la soumission et le respect où tu te ranges.

CLÉANTE.

Je vous promets, mon père, que, jusques au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés.

HARPAGON.

Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que tu n'obtiennes de moi.

CLÉANTE.

Ah! mon père, je ne vous demande plus rien; et c'est m'avoir assez donné que de me donner Mariane

HARPAGON.

Comment?

CLÉANTE.

Je dis, mon père, que je suis trop content de vous, et que je trouve toutes choses dans la bonté que vous avez de m'accorder Mariane.

HARPAGON.

Qui est-ce qui te parle de t'accorder Mariane?

CLÉANTE.

Vous, mon père.

HARPAGON.

Moi?

CLÉANTE.

Sans doute.

HARPAGON.

Comment! c'est toi qui as promis d'y renoneer

CLÉANTE.

Moi, y renoncer?

HARPAGON.

Oni.

CLEANTE.

Point du tout.

HARPAGON.

Tu ne t'es pas départi d'y prétendre?

CLÉANTE.

Au contraire, j'y suis porté plus que jamans HARPAGON.

Quoi! pendard, derechef?

CLEANTE.

Rien ne me peut changer.

HARPAGON.

Laisse-moi faire, traître.

CLÉANTE.

Faites tout ce qu'il vous plaira.

HARPAGON.

Je te défends de me jamais voir.

CLÉANTE.

A la bonne heure.

HARPAGON.

Je t'abandonne.

CLEANTE.

Abandonnez.

HARPAGOM.

Je te renonce pour mon fils.

CLEANTE.

Soit.

HARPAGON

Je te déshérite.

CLÉANTE.

Tout ce que vous voudrez.

HARPAGON

Et je te donne ma malédiction.

CLÉANTE.

Je n'ai que faire de vos dons 1.

<sup>\*</sup> Cette scène, on l'a vu dans l'avertissement, a été blamée par Rouszeau, qu a trouvé dans Chamfort et La Harpe des contradicteurs très-sensés. Voici ce que dit Chamfort : « Si Molière a peint des mœurs vicieuses, c'est qu'elles existent, et quand l'esprit général de sa piece emporte leur condamnation, il a rempli » sa tache, il est un vrai philosophe et un homme vertueux. Si le jeune Cléante a qui son pere donne sa malédiction, sort en disant : Je n'ai que faire de > pos dons, a-t-on pu se méprendre à l'intention du poéte? Il eut pu sans doutreprésenter ce fils toujours respectueux envers un pere barbare ; il eut édifi -» davantage en associant un tyran et une victime; mais la vérité, mais la force de la leçon que le poète veut donner aux pères avares, que devenoient-> elles? > - M. Saint-Marc Girardin a transporté la situation dans le diame

# SCÈNE VI. - CLÉANTE, LA FLÈCHE.

LA FLECHE, sortant du jardin avec une cassette.

Ah! monsieur, que je vous trouve à propos! Suivez-mo: vite.

moderne, pour en mieux faire ressortir la vérité par la différence du ton. Cets façon tout a fait neuve de défendre est trop p quante pour ne point trouver place en & Je suppose, dit M. Saint-Marc, que, de nos jours, un auteur ait à traiter la situation que Molière a inventer dans l'Avare. Un pere veut épouser une jeune femme qui est aimée de son fils ; il soupçonne l'amour de ce fils, et par une ruse il lui en arrache l'aveu; cet aveu fait, il lui ordonne de renoucer a son amour. La situation est vive et dramatique; elle peut devenu terrible. L'anteur moderne ne manquerait pas, dars un pareil smet, de viser au serieuz età l'emotion ; il ne manquerait pas de déclamer a grands cris contre la tyrainie paternelle, « L'autorité paternelle! s'échierait le Cleante du drame moderne ; mais crovez-vous denc qu'elle doive étouffer les droits de l'amour et de la nature? Ah! mon pere, ie vous en supplie, ne me forcez pas de vous désolieir : je le terais! > - A quoi l'imagine que le pere repondrait par une titade romanesque et sent-peutale, ne voulant peut-être pas se trop targuer de l'autorité p ternelle, ce qui est de mauvais ton dans nos idées : « Eh! pourquoi dirait-il, n'aimerais-je pas cette jeune fille? Le cour vieillit-il? Mon âme ra, court quand mes yeux la voient, etc.

CLEANTE, se promenant à grands pas sur la scène".

Mon père! .. mon pere!... prenez garde! pe répete encore ces syllabes sacrée . mais je commence à n'en plus comprendre le sens.

LE PERE.

Et moi, que signifie peur moi ce nom de fils?.... Fils! fils! qu'est-ce que cela veut dire? Ah! rival plutôt! voila le mot que je comprends et que je bare.

LE FILS.

Eh bien done, rival! je le suis et je veux l'être! Je jeends cette jeune fillepeur ma tenime, vous prés nt, mon perc, extender-vous? Oh! n'une sora pas da que mon père n'aura point assisté à mon mariage!

LE PERE.

Malheureux! je te maudis!

LE FILS, grav-ment.

Vous d'en avez plus le droit. Mandine, cela est d'un père : vous êtes mon rival. Mandine, cela est d'un prêtre; mars ou sont en vous les signes du prêtre, les passions vancues et la colere demptée? Vous n'êtes ni père ni prêtre. (Avec solemnité et intention.) Je n'accepte pas votre malédiction! >

Vola, dons le style du drame moderne, la traduction du met : Je n'as qua faire de ros dons. Quel est, de ces deux mots, le pius correpteur? qu'il est celui qui met le plus en discussion le mystère de l'autorité paternelle? Le ce rieux du drame est d'autorit plus dangereux, qu'il corrompt la raison par le sophisme et le ceur par l'émotion. La comedie plassante, le drame argumente; la comedie touche, en passant, l'idée délicate des hornes du pouvoir paternel et des droits tempours spécieux de l'amoi r ; le drame s'y arrête avec intention; il amie a developper ceut ches qui touche à toutes les passions, car toutes aiment la revoite. Ne dites donc plus, avec J. J. Rousseau, que la comédie de

<sup>\*</sup> Un de mes amis, romanerer et dramaturge célebre, a bien voulu. à ma prière écrire la scène dans le ton du drame moderne. {Saint-Marc Girardin.}

## ACTE IV, SCENE VII.

CLIANTE.

Opir natalli

LA PUÈCHE.

minez-moi, vous dis-je : nous sommes bien.

CLÉANTE.

t., mment

LA FLICKE.

Voici votre affaire.

CLÉANTE.

Quoi?

LA FLÈCHE.

J'ai guigné ceci tout le jour.

CLÉANTE.

Qu'est-ce que c'est?

14 PLICHE.

Le trésor de votre père, que j'ai attrapé.

CLÉANTE

Comment as-tu fait?

LA FLÈCHE.

Vous saurez tout. Sauvons-nous : je l'entende crier

CÈNE VII. - HARPAGON, sent, crient au volenr des le la lie e vegent aux chappau'.

Au voleur! au voleur! à l'assassin! au meurtrier! Justiee, juste ciel! je suis perin, je suis assassiné! on mis

Molière es une école de depray et u. C'est la mauvaise comédie et la drame qui deprayent le cœu : parce qu'is ent la crétention de précher et d'instruire, parce qu'is énervent les émes par la sentime ntalte et corrompent les esprits par le sophisms. La la me comédie ancie aux depens des vices qu'elle oppose les uns aux autres; mais elle n'en recommande et n'en préconise aucun.»

'Dans Plante, l'Avare, après le vel de son tréser, s'ecrie : « Je suis perdu! je p suis assassiné! je suis mont! cù ina-je? où n'irai-je pas? Arrêtez, arrêtez.

» Qui? je ne sais. Je ne vois rich. Je cherche en aveugle. Je perds la raison.

> Sais-je nu je vars, ou je suis, opi je nus? An seconts! mos chers amis, décou-> vrez-moi, oh! découvrez-moi celui qui m'a dérobé... Que dis-tu, toi? Je

peux me fier à toi; tu m'as l'air d'un homme de bien. Vous riez : je vous

connois to s, et je n'ignore jus qu'il y a co peaucoup de voleurs. Quoi! per-

> sonne ne veut me la rendre! je vais mourir, je meurs. Qu'est-ce? dis, dit pui me l'a dérobre. Tu ne le sais pas! Ah! je suis ruiné! Malheureux? mal-

b heureux! me voilà sans ressources sur la terre! la faim, la misère, vont

m'a: oller.. Patale pommer qu'ai-je besoin de vivre, açues la perte de tant
 d or ? je i. cardous avec en s' s' and soon! Rétas! je me suas train mon-même!

b] es aven de et me atendat on se réjouit de mon malheur!... b [Aululare, pete IV, e a v.

coupé la gorge : on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête. (A wimême se prepant par le bras.) Rends-moi mon argent, coquin!... Ah! c'est moi! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! mon pauvre argent! mon pauvre argent! mon cher ami! on m'a privé de toi; et, puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joje : tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait; je n'en puis plus; je me meurs; je suis mort; je suis enterré. N'v a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris? Euh! que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure; et l'on a choisi justement le temps que le parlois à mon traitre de fils. Sortons. Je veux aller querir la justice, et faire donner la question à toute ma maison; à servantes, à valets, à fils et à fille, et à moi aussi. Que de gens assembles! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupcons, et tout me semble mon voleur. Hé! de quoi est-ce qu'on parle là? de celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on la-haut? Est-ce mon voleur qui v est? De grace, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché la parmi vous? l's me regardent tous et se mettent a rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; et, si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.

# ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I. - HARPAGON, UN COMMISSAIRE.

LE COMMISSAIRE.

Laissez-moi faire; je sais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mèle de découvrir des vols; et je voudrois avoir autant de sacs de mille francs que j'ai fait pendre de personnes.

HARPAGON.

Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main; et, si l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice.

LE COMMISSAIRE.

Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avoit dans cette cassette...?

HARPAGON.

Dix mille écus bien comptés.

LE COMMISSAIRE.

Dix mille écus!

HARPAGON, en pleurant.

Dix mille écus.

LE COMMISSAIRE.

Le vol est considérable!

HARPAGON

Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime; et, s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté.

LE COMMISSAIRE.

En quelles espèces étoit cette somme?

HARPAGON

En bons louis d'or et pistoles bien trébuchantes.

LE COMMISSAIRE.

Qui soupçonnez-vous de ce vol?

HARPAGON.

Tout le monde; et je veux que vous arrêtiez prisonniers la ville et les faubourgs.

## LE COMMISSAIRE.

Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne, et tâcher doucement d'attraper quelques preuves, afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris.

SCÈNE II -- HARPAGON, UN COMMISSAIRE, MAITRE , JACQUES.

MAÎTRE JACQUES, dans le fond du theâtre, en se retournant du côté par lequel îl est entré.

Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure; qu'on me lui fasse griller les pieds; qu'on me le mette dans l'eau bouillante, et qu'on me le peude au plancher.

HARPAGON, a maître Jacques.

Qui? celui qui m'a dérobé?

MAITRE JACQUES.

Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer, et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie

HARPAGON.

Il n'est pas question de cela; et voilà monsieur, à qui il faut parler d'autre chose.

LE COMMISSAIRE, a maître Jacques.

Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser, et les choses iront dans la douceur.

MAÎTRE JACQUES.

Monsieur est de votre souper?

LE COMMISSAIRE.

Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître

Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire, et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible.

HARPAGON.

Ce n'est pas là l'affaire

MAÎTRE JACQUES.

. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrois, c'est la faute de monsieur votre intendant, qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie.

HARPAGON.

Traître! il s'agit d'autre chose que de souper; et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris.

MAITER JACOUES.

On your a pris de l'argert?

1 111 (, 1 . . . .

HARDAGOS

Oui, coquin; et je m'en vais te faire pendre, si tu ne un le rends.

LE COMMISSAIRE, à Harpagen.

Mon Dieu! ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est homeète homme, et que, sons se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal, et vous serez récompensé comme il faut par votre maitre. On lui a pris aujour l'hui son argent; et il n'est pas que vous ne sachiez que lques nouvelles de cette affaire.

MAÎTRE JACQUES, bas, à part.

Voici justement ce qu'il me fant pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré céaus, il est le favori, on n'econe que ses conseils et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt.

HARPAGON.

Qu'as-tu à ruminer

LE COMMISSAIRE, a Horpagen.

Laissez-le faire. Il se prepare à vous contenter; et je vous ai bien dit qu'il étoit honnête homme.

MAITRE JACQUES.

Massieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup.

HARPAGON.

Valere?

MAÎTRE JACQUES.

()11

HARPAGON.

Lui! qui me paroît si fidèle?

MAÎTRE JACQUES.

Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a derobe.

HARPAGON.

Et sur quoi le crois-tu?

MAÎTRI JACQUES.

Sur quoi?

HallFacon

Oui

MAÎTRE JACQUES.

Je le crois... sur ce que je le crois.

LE COMMISSAIRE.

Mais il est necessaire de dire les indices que vous avez.

HARPAGON.

L'as-tu vu rôder autour du lieu où j'avois mis mon argent?

MAÎTRE JACQUES.

Oui, vraiment. Où étoit-il votre argent?

HARPAGON.

Dans le jardin.

MAÎTRE JACQUES.

Justement je l'ai vu ròder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent étoit?

HARPAGON.

Dans une cassette.

MAÎTRE JACQUES.

Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette.

HARPAGON.

Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne.

MAÎTRE JACQUES.

Comment est-elle faite?

HARPAGON.

Oui.

MAÎTRE JACQUES.

Elle est faite... elle est faite comme une cassette.

LE COMMISSAIRE.

Cela s'entend. Mais dépeignez-la un peu, pour voix.

C'est une grande cassette.

HARPAGON.

Celle qu'on m'a volée est petite.

MAÎTRE JACQUES

He! oui, elle est petite, si on veut le prendre par là; mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient.

LE COMMISSAIRE.

Et de quelle couleur est-elle?

MAÎTRE JACQUES.

De quelle couleur?

## LE COMMISSAIRE.

Oui.

MAÎTRE JACQUES.

Elle est de couleur... la, d'une certaine couleur... Ne sauriez-vous m'aider à dire?

HARPAGON.

Euh?

MAÎTRE JACQUES.

N'ast-elle pas rouge?

HARPAGON.

Non, grise.

MAÎTRE JACOUES.

Hé! oui, gris-rouge; c'est ce que je voulois dire.

HARPAGON.

Il n'y a point de doute; c'est elle assurément. Écrivez, monsieur, écrivez sa déposition. Ciel! à qui désormais se fier! Il ne faut plus jurer de rien; et je crois, après cela, que je suis homme à me voler moi-même.

MAÎTRE JACQUES, à Harpagon.

Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire, au moins, que c'est moi qui vous ai découvert cela.

SCÈNE III. — HARPAGON, UN COMMISSAIRE, VALÈRE, MAITRE JACQUES.

HARPAGON.

Approche, viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis.

VALÈRE.

Oue voulez-vous, monsieur?

HARPAGON.

Comment, traître! tu ne rougis pas de ton crime?

VALÈRE.

De quel crime voulez-vous donc parler?

HARPAGON.

De quel crime je veux parler, infame? comme si tu ne savois pas ce que je veux dire! C'est en vain que tu prétendrois de le déguiser; l'affaire est découverte, et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté, et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature?

#### MALERY.

Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ac cent point le décours, et vous nier la chose.

MAITHE JACQUES, a part.

Oh! oh! aurois-je deviné sans y penser?

#### VALÈBE.

Cittoit mon dessein de vous en parler, et je voulois attendre pour cela des conjonctures favorables i ; mais, puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher, et de vouloir entendre mes raisons.

## HARPAGON.

Et quelles belles raisons peux-tu me donner, voleur in fame?

#### VALUBE.

Ah' monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous; mais, après tout, ma faute est pardonnable.

## HARPAGON.

Comment! pardonnable? Un guet-apens, un assassine! de la sorte!

#### VALUED.

De grace, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites.

#### HARPAGON.

Le mal n'est pas si grand que je le fais! Quoi! mon sang, mes entrailles, pendard!

## VALÈRE.

Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises main. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort; i il n'y a rien, en tout ceci, que je ne puisse bien réparer

## HARPAGON.

C'est bien mon intention, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi.

## VALÈBE.

Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait.

## HARPAGEN.

Il n'est pas question d'honneur là dedans. Mais, dis-moi, qui t'a porté à cette action?

<sup>&#</sup>x27; VAR. Des conjectures favorables, etc.

VALUERE.

Helas! me le demandez-vous!

HARPAGON.

Oui, vraiment, je te le demande.

VALÈRE.

Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire . l'Amour 1.

HARPAGON

L'Amour?

VALÈRE.

Oni.

HAMPAGON.

Bel amour, bel amour, ma fol, l'amour de mes louis d'er!

Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. « n'est pas cela qui m'a ebloui: et je profeste de ne prétanire vien à tous vos biens, pour yn que vous me laissiez celui que j'ai.

HARPAGON.

Non ferai, de par tous les diables; je ne te le laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait!

VALIDE.

Amelez-vous ca un vol?

HARPAGON.

Il je l'appelle un vol? un trésor comme celui-là!

VALLEE.

C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez, sans doute; mais ce ne sera pas le perdre que de me le faisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charmes; et, pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez.

HARPAGON.

Je n'en ferai rien. Qu'est-ce à dire cela?

EUCLION.

Quei mal vous ai-je fait, jeune homme, pour en agir ainsi? vous causex mon malheur et celui de mes enfants.

LYCONIDAS.

J'ai cédé à l'impulsion d'un dieu; c'est un dieu qui m'a entraîné vers elle EUCLION.

Comment... c'est l'Amour, le vin, qui en ont été cause?

(Plaute, l'Aululaire, acte IV, scène X.)

## VALÈRE.

Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne nous point abandonner.

## HARPAGON.

Le serment est admirable, et la promesse plaisante!

Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à amais.

#### HARPAGON.

Je vous en empêcherai bien, je vous assure.

## VALÈRE.

Rien que la mort ne nous peut séparer.

## HARPAGON.

C'est être bien endiablé après mon argent!

## VALÈRE.

Je vous ai déja dit, monsieur, que ce n'étoit point l'intérêt qui m'avoit poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution.

#### HARPAGON.

Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien! Mais j'y donnerai bon ordre; et la justice, pendard effronté, me va faire raison de tout.

## VALÈRE.

Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira; mais je vous prie de croire au moins que, s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable.

#### HARPAGON.

Je le crois bien, vraiment! il seroit fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux ravoir mon affaire, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée.

## VALÈBE.

Moi? je ne l'ai point enlevée; et elle est encore chez vous.

HARPAGON, à part.

O ma chère cassette! (Haut.) Elle n'est point sortie de m maison?

VALÈRE.

Non, monsieur

HARPAGON.

Hé! dis-moi donc un peu : tu n'y as point touché?

VALÈRE.

Moi y toucher? Ah! vous lui faites tort, aussi bien qu'à moi; et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle.

HARPAGON, à part.

Brûlé pour ma cassette!

VALERE.

Paimerois mieux mourir que de lui avoir fait paroître aucune pensée offensante : elle est trop sage et trop honnète pour cela.

HARPAGON, à part.

Ma cassette trop honnête!

VALÈRE.

Tous mes desirs se sont bornés à jouir de sa vue; et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont înspirée.

HARPAGON, à part.

Les beaux yeux de ma cassette! Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse 1.

VALÈRE.

Dame Claude, monsieur, sait la vérité de cette aventure; et elle peut vous rendre témoignage.

HARPAGON.

Quoi! ma servante est complice de l'affaire?

VALÈRE.

Oui, monsieur : elle a été témoin de notre engagement; et c'est après avoir connu l'honnéteté de ma flamme, qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi, et recevoir la mienne.

HARPAGON, à part.

Eh! est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? (A Valere.) Que nous brouilles-tu ici de ma fille?

VALÈRE.

Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que vouloit mon amour.

HARPAGON

La pudeur de qui?

Comparer ce passage avec la scene x le l'acte IV de l'Aululaire.

## VALERE.

De votre fille; et c'est sculement depuis hier qu'elle a pu se résondre à nous signer mutuellement une promesse de mariage.

#### HARPAGON.

Ma fille l'a sigué une promesse de mariage?

## VALERE

Oui . monsieur ; comme , de ma part , je lui en ai signé une.

## HARPAGON

O ciel! autre disgrace 1!

MAÎTRE JACQUES, an commissaire.

Écrivez, monsieur, écrivez.

#### HARPAGON.

Rengrégement de mal! surcroît de désespoir! (Au commissaire) Allons, monsieur, faites le dû de votre charge; et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur

## MAÎTRE JACQUES.

Comme larron et comme suborneur.

## VALÈRE.

Ce sont des noms qui ne me sont point dus; et quand on saura qui je suis...

SCÈNE IV. — HARPAGON, ÉLISE, MARIANE, VALÈRE, FROSINE, MAITRE JACQUES, UN COMMISSAIRE.

#### HARPAGON.

Ah! fille scélérate! fille indigne d'un père comme moi! c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données? Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infame, et tu lui engages ta foi sans mon consentement! Mais vous serez frompés l'un et l'autre. (A Éise.) Quatre bonnes murailles me répendront de ta conduite; (à Valere.) et une bonne potence, pendard effronté, me fera raison de ton audace 2.

Le plus grand a albert pour un avare n'est pas de perdre sa fille, mais son tréser. C'est ce que Piante n'a pas senti, lui qui fait dire a Enemon, dans unsituation à peu pers semblad le : « Aunsi à mon malheur vient se joundre un mais heur plus grand encore : Ita mihi ad malum malæ res plurimæ se agrântimants Mohere ne fait jamais de pareilles fautes, parcequ'il n'ouble jamais le carectère de ses personnages.

[Aimé Maitin.]

VAR. Et une bonne potence rae fera raison de ton audace.

## VALÈRE.

Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire, et l'en m'écoutera, au moins, avant que de me condamner.

## HARPAGON.

Je me suis abusé de dire une potence; et tu seras roue tout vif.

## ÉLISE, aux genoux l'Harpagon.

Ah! mon pere, prenez des sentiments un peu plus humains, je veus prie, et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez point encraîner aux premiers monvements de votre passion, et donnée vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous veus offencez 1. Il est tout autre que vos yeax ne le jugent; 2 vous le uverez moins étrange que je me sois donnée à le ; lorsque vous saurez que, sans lui, vous ne m'auriez plus et y a longiemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand peril que vous savez que je courus dans l'eau, et a qui vous devez la vie de cette même fille dont...

## HURPAGON.

Tout cela n'est rien; et il valoit bien mieux pour moi qu'il te laissat nover que de faire ce qu'il a fait.

## LLISE.

Mon père, je vous conjure, par l'amour paternel, de ma.

Non. non; je ne veux rien entendre, et il faut que in pustice fasse son devoir.

MAÎTRE JACOUES, à part.

Tu me paieras mes coups de bâton!

FRUSINE, à part.

Voici un étrange embarras!

SCÈNE V. — ANSELME, HARPAGON, ÉLISE, MARIANE, FROSINE, VALERE, UN COMMISSAIRE, MAFTRE JACQUES.

#### ANSELME.

Qu'est-ce, seigneur Harpagon? je vous vois tout emu.

## HARPAGON.

Ah! seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortund

<sup>\*</sup> C'est-a due , celus dont vous avez à vous plaindre.

de tous les hommes; et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire! On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur; et voilà un traitre, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est couhé chez moi sous le titre de domestique, pour me dérober mon argent, et pour me suborner ma fille.

## VALÈRE.

Qui songe à votre argent, dont vous me faites un galimaties?

#### HARPAGON.

Oui, ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, seigneur Anselme; et c'est vous qui devez vous rendre partie contre lui, et faire toutes les poursuites de la justice à vos dépens, pour vous venger de son insolence!

#### ANSELME.

Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force, et de rien prétendre à un cœur qui se seroit donné; mais pour vos intérêts, je suis prét à les embrasser, ainsi que les miens propres.

## HARPAGON.

Voilà monsieur qui est un honnète commissaire, qui n'oubliera rien, à ce qu'il m'a dit, de la fonction de son office. (Au commissaire, montrant Valere.) Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles.

## VALÈRE.

Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille, et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement, lorsqu'on saura ce que je suis...

## HARPAGON.

Je me moque de tous ces contes; et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité, et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre.

## VALÈRE.

Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi; et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance.

VAR. Et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolènce.

#### ANSELME.

Tont beau! prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez; vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez.

VALÈRE, en mettant fièrement son chapeau.

Je ne suis point homme à rien craindre; et si Naples vous est connu, vous savez qui était don Thomas d'Alburci.

#### ANSELME.

Sans doute, je le sais; et peu de gens l'ont connu micuz que moi.

#### HARPAGON.

Je ne me soucie ni de don Thomas ni de don Martin.
(Harpagon, voyant deux chandelles allumées, en souffie une,

## ANSELME.

De grace, laissez-le parler; nous verrons ce qu'il en veut dire.

#### VALERE.

Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour.

ANSELME.

Lui?

VALÈRE.

Oui.

#### ANSELME.

Allez, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir, et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture.

## VALÈRE.

Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture, et je n'avance rien ici qu'il ne me soit aisé de justifier.

## ANSELME.

Quoi! vous osez vous dire fils de don Thomas d'Alburci?

## VALÈRE.

Oui, je l'ose; et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit

#### ANSELME.

L'audace est merveilleuse! Apprenez, pour vous confondre, qu'il y a seize ans, pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accempagné les désordres de Naples, et qui en firent exiler plusieurs nobles familles.

## VALÈRE.

Oui; mais apprenez, pour vous confondre, vous, que son fils, a de son ans, avec un domestique, fut sauvé de ce aantrage par un vaisseau espagnol; et que ce fils sauvé est relui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, tour he de ma fortune, prit amitié pour moi; qu'il me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mes, emploi des que je m'en trouvai capable; que j'ai su depuis peu que mon père n'étoit point mort, comme je l'aveis toujours cru; que, passant ici pour l'aller chercher, une aventure, par le ciel concertée, me fit voir la charmante Elise; que cette vue me rendit esclave de ses beautés, et que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis, et d'envoyer un autre à la quête de mes parents.

ANSELME.

Mais quels témoignages encore, autres que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité?

## VALÈBE.

Le capitaine espagnol; un cachet de rubis qui étoit à mon père; un bracelet d'agate que ma mère m'avoit mis au bras; le vieux l'édro, ce domestique qui se sauva avec moi du nautrage.

## MARIANE

fiélas! a vos paroles je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point; et tout ce que vous dites me fait connoître clairement que vous êtes mon frère.

VALÈRE.

Vous, ma sœur?

## MARIANE.

Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche, et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenue des disgraces de notre émille. Le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté; et ce furent des corsaires qui nous recealllirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après dix ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté, et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien tendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passames à Gènes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avoit déchirée; et le là, fayont la barbare injustice de ses parents, elle vint pres lieux, où elle n'a presque véeu que d'une vie lan-

#### ANSELME.

o) ciel! quels sont les traits de ta puissance! et que tu fais l'en voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles! limbrassez-moi, mes enfants; et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père.

VALÈRE.

Yous êtes notre père?

MARIANE.

C'est vous que ma mère a tant pleuré?

ANSELME.

Oui, ma fille; oui, mon fils; je suis don Thomas d'Alburci, que le ciel garantit des ondes avec tout l'arg nt qu'il portoit, et qui, vous ayant tous crus morts, durant plus de seize ans, se préparoit, après de longs voyages, à chercher, dans l'hymen d'une douce et sage personne, la consolation de quelque nouvelle famille. Le peu de sûrcté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours; et, ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'y avois, je me suis habitué ici, où, sous le nom d'Anseln e, j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses.

HARPAGON, à Anselme.

C'est là votre fils?

ANSELME

Oni.

HARPAGON.

Je vous prends a partie pour me payer dix mille écus qu'il m'a volés.

ANSELME.

Lui! vous avoir volé?

HARPAGON

~ui-même.

VALERE.

Qui vous dit cela?

HARPAGON.

Maître Jacques.

VALÈRE, a maitre Jacques.

C'est toi qui le dis?

MAÎTRE JACQUES.

Vous voyez que je ne dis rien.

HARPAGON.

Oui. Voilà monsieur le commissaire qui a reçu sa dépositien.

Pouvez-vous me croire capable d'une action si lache?

Capable ou non capable, je veux ravoir mon argent.

SCÈNE VI — HABPAGON, ANSELME, ÉLISE, MARIANE, CLÉANTE, VALÈRE, FROSINE, UN COMMISSAIRE, MAITRE JACQUES, LA FLÈCHE.

## CLÉANTE.

Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire; et je viens ici pour vous dire que, si vous voulez vous résoudre à me laisser epouser Mariane, votre argent vous sera rendu t.

Où est-il?

## CLÉANTE.

Ne vous en mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds; et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez; et vous pouvez choisir, ou de me donner Mariane, ou de perdre votre cassette.

HARPAGON.

N'en a-t-on rien ôté?

## CLÉANTE.

Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux.

<sup>&#</sup>x27;Ainsi le vol de la cassette n'est qu'un moyen d'obtenir le consentement d'arpagon au mariage des deux amants. Voilà ce que n'a pas vu Rivaroll orsqu'il a dut : Le voleur n'est pas assez bien défini dans l'Harpagon de Molière, es le vol n'y est pas assez mis au rang des crimes. C'est qu'en vérité il n'y a pas vol réel dans la pièce, mais seulement simulation de vol. Dans la comédie des Esports, de Larivey, le vol des deux mille écus n'est aussi qu'un vol simulé pour déterminer le vieux Séverin a consentir à un mariage. (Aimé Martin.)

## MARIANE, à Cléante.

Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement; et que le ciel (montrant Valere), avec un frère que vous voyez, vient de une rendre un père (montrant Anselme) dont vous avez à m'obtenir.

### ANSELME.

Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père : allons, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre; et consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée.

## HARPAGON.

Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette.

Vous la verrez saine et entiere.

## HARPAGON

Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants.

Hé bien! j'en ai pour eux; que cela ne vous inquiète point.

HARPAGON.

Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages?

## ANSELME.

Oui, je m'y oblige. Étes-vous satisfait?

## HARPAGON.

Oui, pourvu que, pour les noces, vous me fassiez faire un habit.

#### ANSELME.

D'accord. Allons jouir de l'allègresse que cet heureux jour nous présente.

#### LE COMMISSAIRE.

Holà! messieurs, holà! Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures?

## HARPAGON.

Nous n'avons que faire de vos écritures.

## LE COMMISSAIRE.

Oui! mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites peur rien.

HARPAGON, montrant maître Jacques.

Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne a pendre.

MAÎTRE JACQUES.

It las! comment faut-il donc faire? On me donne des comps de bâten pour dire vrai, et on me veut pendre pour mentre!

ANSELME.

Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture.
HARPAGON.

Yous paierez donc le commissaire?

ANSELME.

Soit. Allors vite faire part de notre joie à votre mere.

Et moi, voir les cier casegue,

## MONSIEUR

# DE POURCEAUGNAC.

# COMÉDIE-BALLET EN TROIS ACTES

1669.

# .NOTICE.

Suvant Geofroy, qui nous parant avent très hemreusement aractérisé la pièce qu'en va lire, M. de Pentenagnae a est le type,
l'origine et le modèle de ces innombrables farres où il s'agul de
berner un provincial imbecile qui a la ten rile de vouloir è passer une jolie fille. Il est s'abla au théêtre, comme maxime fradamentale, qu'il n'y a qu'en joli gateon, un jeune officier, un
petit m âtre qui puisse être le mari d'une jolie fille; c'est à peu
près le contraire de ce qui arrive dans le monde, où l'intérêt et
les convenances se moquent des lois théâtrales. L'encauquae n'est
probablement pas la première pièce faite sur ce sujet; muis
elle vant mieux que toutes celles qui l'ont précèdée; et ce qui
est plus extraordinaire, elle est restée la meilleure de toutes
celles qui l'ont suivie. Dans le geure même de la farce, Moliere
est le maître, comme il l'est dans la leaute comédie.»

Après avoir ainsi donné l'explication du sujet, Geoffroy aborde les détails, et touche encore avec bonheur bis n des points praccipaux de cette farce ébouriffante, nous voulons purler des plaisanteries contre la Facult. a Il s'en faut bien, dit-il, que l'on sente aujourd'hei comme autrefois, le sel des épigranmes de Molière contre les médecins. C'était, de son temps, un corps plus important, plus respecté, plus vénérable aux yenx du peuple par un extérieur scientifique : la robe, le bonnet, le rabat, un air rébarbatif. le latin de l'école, tout contribuait à leur donner l'air de pédants maussades, digne gibier de comédie. Ils étaient si graves et si tristes, que pendant un certain temps on les condamna au célibat, comme n'étant propres qu'à faire peur aux femmes. Les railleries sur cette étrange espèce d'animaux

et sur leur corporation qu'en appe' nit la Faculté, devaient produire un effet bien plus piquant lorsqu'en avait sous les yeux dans le monde, les originaux des copies ridicules qu'en exposait au theâtre. — Pourceaugnac n'est pas une pièce de carnaval, une pièce faite pour le peuple; elle fut composée exprès pour le plaisir du roi et de toute la cour. Pourceaugnac fit partie d'une fête que Louis XIV donnaît à Chambord.»

Suivant une opinion très-accréditée à Lin oges, Molière aurait composé M. de Pourceauquae pour se venger de l'accueil qu'il avait

recu comme acteur dans cette ville.

Suivant Grimarest, l'idée première de cette pièce aurait été fournie par un gentilhomme limousin, qui se serait querellé sur le theatre avec les comédiens de Molière et les aurait bru-laiement insultés. Cette opinion est'appuyée du témoignage du rimeur contemporain Robinet, qui dit dans sa gazette en vers:

Pout est dans ca sujet follet De come le et de to det Digne de son rare génie, Qu'il tourne certe et qu'il maure Comme il lui plait mo ssammen. Avec un nouvel agrement, Comme il t urne aussi sa personue, Ce qui pas mons ne nous etonic, Selon les sujets comme il vent. Il joue autant bien qu'il se peut Ce mar juis de nouvei e fente, Dont par hasard, à ce qu'on conte, L'original est à Paris : En colère autant que surpris De s'y voir dépent de la sorte, Il jure, il tempête, il s'emporte, Et veut faire ajourner l'auteur En répartions d'honneur, Tant pour lui que pour sa famille, Laquelle en Pourceaugnacs fourmille...

Les érudits littéraires, comme les collecteurs d'anecdotes, n'ent pas manqué de rechercher les sources auxquelles Molière à puisé; et tout en admettant que l'accueil fait à notre auteur par la ville de Limoges, ou la querelle du gentilhomme ait été l'occasion première et la cause déterminante de cette comédie, ils ont indiqué comme ayant fourni des inspirations à notre auteur: 1º les Facéticuses journées, de Gabriel Chapuis; 2º les Repues franches, de Villon; 3º les Nouveaux contes à rire, du sieur d'Ouville; 4º l'Histoire ginérale des larrons; enfin une comédie en trois actes, intitulée le Disgrazée d'Arlechino (les Disgraces d'Arlequin), paraît avoir fourni la plupart des tours qu'on jone à Pourceauguac. Le héres ital en est, comme le héros français, persécuté

par un fourbe qui met à ses trousses de faux créanciers, des coquines qui prétendeut être ses femmes, et une troupe d'enfants q'i l'appallent papa. Enfin, le héros italien finit aussi par se déguiser en femme pour fuir la justice, qui punit sévèrement

les polygames.

Molière, à ce qu'il paraît, n'attachait guère plus d'importance à M. de Pourceaugnac qu'à Georges Dandin. Et cependant, suivant la remarque de Voltaire, dans cette farce, comme dans toutes celles de Molière, il y a des scènes dignes de la havite comédie; et aux précitur de la critique, on peut répondre avec Diderot: « Si l'on croit qu'il y ait beaucoup plus d'hommes canables de faire Perrocaugne, que la Misanthrope, on se trompe. »

## PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

MONSIEUR DE POURGRAUGNAC ". ORONTE 1. JULIE, fille d'Oronte 1. ERASTE, amant de Julie 4. RIRINE, femme d'intrigue, feinte Picare. LUCETTE, feinte Gasconne 6. SBRIGANI, Napolitain, homme d'intripe ... PREVIER MÉDECIN. SECOND MÉDECIN. UN APOTHICAIRS UN PAYSAN. UNE PAYSANNI PREMIER SUISSE. SECOND SUISSE. UN EXEMPT. DEUX ARCHERS.

# PERSONNAGES DU PALLET.

UNE MUSICIENNE. BEUX MUSICIENS. TROUPE DE DANSEURS. DEUX MAITRES A DANSER. DEUX PAGES dansants. QUATRE CURIEUX DE SPECTACLES dansants DEUX SUISSES dansants. DEUX MÉDECINS GROTESOUES. MATASSINS a dansants. DRUX AVOCATS chantents. DEUX PROCUREURS dansanta. DEUX SERGENTS dansants. TROUPE DE MASQUES. UNE ÉGYPTIENNE chantante. UN EGYPTIEN chantant. UN PANIALON' chantam. CHOEUR DE MASQUES chantants: SAUVAGES dansants. BISCAYENS dansants.

#### La scène est à Paris.

Acteurs de la troupe de Molière: 'Molière. — 'Béjart. — 'Mademoisellé
Molière. (Armande Bijart.) — 'La Grange. — 'Magdeleine Bejart. —
'Hubert. — 'Du Croisy

Danseurs bouffons. Ce mot vient de l'espagnol, matachines. [MÉN.]
 Pantalon, personnage de la comédie italienne, espèce de bouffon qui forme les danses grotesques avec des gestes violents e! des postures extravagantes.
 (LAVEAUE.)

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. -- ÉRASTE, UNE MUSICIENNE, DEUX MUSICIENS CHANTANTS, PLUSIEURS AUFRES JOUANT DES INSTRUMENTS: TROUPE DE DANSEURS.

ÉRASTE, aux musiciens et aux dans urs.

Suivez les ordres que je vous si donnés pour la rérenade. Pour moi, je me retire, et ne veux point paroitre iei.

SCÈNE II. — UNE MUSICIENNE, DEUX MUSICIENS CHAN-TANTS; PLUSIEURS AUTRES JOCANT DES INSTRUMENTS; TROUPE DE DANSEURS.

(Cette serenade est composée de chant, d'instruments et de danse. Les processes qui s'y chantent ent rappert à la sication on Éraste se trouve avec Jusque expriment les sentiments de deux amants que sont traversés lans leurs accorapar le caprice de leurs parents.)

## UNE MUSICHIANE.

Répands, charmante nuit, répands our tous les yeux De tes pavots la douce violence; Et ne laisse veiller en ces aimables lieux Que les cœurs que l'amour soumet à sa ourssance. Tes ombres et ton silence,

Plus beaux que le plus beau jour, Oment de doux moments à soupirer d'amour.

#### PREMIER MUSICIEN.

Que soupirer d'amour
Est une douce chose,
Quand rien à nos vœux ne s'oppose!
A d'aimables penchants notre cour nous dispese:
Mais on a des tyrans à qui l'on doit le jour.
Oue soupirer d'amour

Est une douce chose, Quand rien à nos vœux ne s'oppose!

Tout ce qu'à nos vœux on oppose Contre un parfait amour ne gagne jamais rien : Et pour vaincre toute chose Il ne faut que s'aimer bien.

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Aimons-nous donc d'une ardeur éternelle Les rigueurs des parents, la contrainte cruelle, L'absence, les travaux, la fortune rebelle, Ne font que redoubler une amitié fidèle. Aimons-nous donc d'une ardeur éternelle : Quand deux cœurs s'aiment bien,

Tout le reste n'est rien.

PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.
(Danse de deux maîtres à danser.)
DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

(Danse de deux pages.)

TROISIÈME ENTRÉE DE BALLEY.

Quatre curieux de spectacles, qui ont pris querelle pendent la danse des deux pages, dansent ou se battant l'épée à la main.)

QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.

(Deux suisses séparent les quatre combattants, et, après les avoir mis d'accord, dansent avec eux.)

SCÈNE III. - JULIE, ÉRASTE, NÉRINE.

#### JULIE.

Mon Dieu! Éraste, gardons d'être surpris. Je tremble qu'on ne nous voie ensemble, et tout seroit perdu, après la défense que l'on m'a faite.

ÉRASTE.

Je regarde de tous côtés, et je n'aperçois rien.

JULIE, à Nérine.

Aic aussi l'œil au guet, Nérine, et prends bien garde qu'il ne vienne personne.

NÉRINE . se retirant dans le fond du théâtre.

Reposez-vous sur moi, et dites hardiment ce que vous avez à vous dire,

#### JULIE.

Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? et croyez-vous, Érasto, pouvoir venir à bout de

detourner ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête?

### ÉRASTE.

Au moins y travaillons-nous fortement; et déja nous avons préparé un bon nombre de batteries pour renverser ce desein ridicule.

NÉRINE, accourant, à Julie.

Par ma foi, voilà votre père.

JULIE

Ah! séparons-nous vite.

NÉRINE.

Non, non, non, ne bougez; je m'étois trompée.

JULIE.

Mon Dieu! Nérine, que tu es sotte de nous donner de ces frayeurs!

### ÉRASTE.

Oui, belle Julie, nous avons dressé pour cela quantité de machines; et nous ne feignons point de mettre tout en usage, sur la permission que veas m'avez donnée. Ne nous demandez point tous les ressorts que nous ferons jouer; vous en aurez le divertissement; et, comme aux comédies, il est bon de vous laisser le plaisir de la surprise, et de ne vous avertir point de tout ce qu'on vous fera voir : c'est assez de vous dire que nous avons en main divers stratagèmes tout prêts à produire dans l'occasion, et que l'ingénieuse Nerine et l'adroit Sbrigani entreprennent l'affaire.

#### NÉRINE.

Assurément. Votre père se moque-t-il, de vouloir vous anger 1 de son avocat de Limoges, monsieur de Pourceaugnac, qu'il n'a vu de sa vie, et qui vient par le coche vous enlever à notre barbe? Fant-il que trois ou quatre mille ecus de plus, sur la parole de votre oncle, lui fassent rejeter un amant qui vous agrée 2? et une personne comme vous est-elle faite pour un Limosin? S'il a envie de se marier, que ne prend-il une Limosine, et ne laisse-t-il en repos les chrétiens? Le seul nom de monsieur de Pourceaugnac

¹ De augere et non angere, comme on l'a dit. Le mot est dans Nicot, mais écrit par un e. Voir, pour les explications et les exemples, F. Génin, Lezique de Molière, au mot An er.

<sup>&#</sup>x27; Agréer signifie tantôt accepter, tantôt être agreable Il est ici dans ce deraier sens.

m'a mise dans une colore effroyable. Penrage de monsieur de Pourceaugnac. Quand il n'y auroit que ce nom-là, monsieur de Pourceaugnac, j'y brûlerai mes livres, ou je romprai ce mar age; et vous ne serez point madame de Pourceaugnac. Pourceaugnac! cela se peut-il souffrir? Non, Pourceaugnac est une chose que je ne saurois supporter; et aous lui jouerons tant de pièces, nous lui ferons tant de niches sur niches, que nous renverrons i à Limoges monsieur de Pourceaugnac.

ÉRASTE.

Voici notre subtil Napolitain, qui nous dira des nouvelles

SCÈNE IV. - JULIE, ÉRASTE, SBRIGANI, NÉRINE.

SBRIGANI.

Monsieur, votre homme arrive. Je l'ai vu à trois lieues d'ici, où a couché le ceche; et, dans la cuisine, où il est descendu pour déjeuner, je l'ai étudié une bonne grosse demâ-heure, et je le sais déja par cœur. Pour sa figure, je at veux point vous en parler : vous verrez de quel air la mature l'a dessinée, et si l'ajustement qui l'accompagne y répond comme il faut; mais, pour son espuit, je vous avertis, par avance, qu'il est des plus épais qui se fassent; que mous trouvons en lui une mati ne tout à fait disposée pour le que nous voulons, et qu'il est homme enfin à donner lans tous les panneaux qu'on lui présentera.

ÉRASTE.

Nous dis-tu vrai?

SBRIGANI.

Oui, si je me connois en gens.

NIPINE.

Malame, vollà un illustre. Votre affaire ne pouvoit être mise en de meilleures mains, et c'est le héros de notre siècle pour les exploits dont il s'agit; un homme qui, vingt fois en sa vie, pour servir ses amis, a généreusement affronté les galères, qui, au péril de ses bras et de ses épaules, sait mettre noblement à fin les aventures les plus difficiles, et qui, tel que vous le voyez, est exilé de son pays pour je ne sais combien d'actions hon rables qu'il a généreusement entreprises.

t VAS. Que to to mont ter on the

#### SBRIGANI.

se suis confus des louanges dont vous m'honorez, et je pourrois vous en donner avec plus de justice sur les merveilles de votre vie, et principalement sur la gloire que vous acquites, lorsque avec tant d'honnéteté vous pipâtes au jeu, pour douze mille écus, ce jeune seigneur étranger que l'on mena chez vous; lorsque vous fites galamment ce faux contrat qui ruina toute une famille; lorsque avec tant de grandeur d'ame vous sûtes nier le dépôt qu'on vous avoit confié; et que si généreusement on vous vit prêter votre témoignage à faire pendre ces deux personnes qui ne l'avolent pas mérité.

#### NÉBINE

Ce sont petites bagatelles qui ne valent pas qu'on en parle; et vos éloges me font rougir <sup>1</sup>.

#### SBRIGANI.

Je veux bien épargner votre modestie; laissons cela : et, pour commencer notre affaire, allons vite joindre notre provincial, tandis que de votre côté vous nous tiendrez prêts au besoin les autres acteurs de la comédie.

#### ÉRASIE.

Au moins, madame, souvenez-vous de votre rôle, et, pour mieux couvrir notre jeu, feignez, comme on vous a dit, d'être la plus contente du monde des résolutions de votre père.

#### JULIE.

S'il ne tient qu'à cela, les choses iront à merveille

## ÉRASTE.

Mais, belle Julie, si toutes nos machines venoient à ne pas réussir?

#### JULIE.

Je déclarerai à mon père mes véritables sentiments.

#### ÉRASTE.

Et si, contre vos sentiments, il s'obstinoit à son dessein?

Je le menacerai de me jeler dans un couvent.

• Sous la casaque de Sbrigani, Moliere a caché un de ces Sosies, de ces Diver de la comédie antique qu'il nous avait déjà fait voir sous le manteau de Mascarille, et qu'un dernier carrice de son genie doit nous montrer encore sous celui de Scapin. (Voir l'Asinaire de Plaute, acte III, scene II.) [Auger.]

ÉRASTE.

Mais si, malgré tout cela, il vouloit vous forcer à ce ma-

JULIE.

Que voulez-vous que je vous dise?

ÉRASTE.

Ce que je veux que vous me disiez?

Oui.

ÉBASTE.

Le qu'on dit quand on aime bieu.

JULIE.

Mais quoi?

ÉRASTE.

Que rien ne pourra vous contraindre; et que, malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi.

JULIE.

Mon Dieu! Éraste, contentez-vous de ce que je fais maintenant, et n'allez point tenter sur l'avenir les résolutions de mon cœur; ne fatiguez point mon devoir par les propositions d'une fàcheuse extrémité dont peut-être n'aurons-nous pas besoin; et, s'il y faut venir, souffrez au moins que j'y sois entraînée par la suite des choses.

ERASTE.

Hé bien!...

SBRIGANI.

Ma foi! voici notre homme : songeons à nous.

NÉRINE.

Ah! comme il est bâti 1!

EC ÈNE V. - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANI.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, se tournant du côté d'où il est venu, et parlant à des gens qui le suivent.

llé bien! quoi? Qu'est-ce? qu'y a-t-il? Au diantre soit la sotte ville, et les sottes gens qui y sont! Ne pouvoir faire un

On ne reconnoît point ici le goût délicat de Molière. Comment a-t-il pu lier Julie avec une semblable intrigante? Comment, après de pareils aveux, les deux amants consentent-ils à mettre leur sort entre les mains d'un misérable échappé des galères, et d'une femme dont le faux témoignage a fait pendre deux per sonnes? Il est vrai que cette scene est imitée de Plaute, mais cette imitation m'est point heurquee, elle sort absolument de nos mœurs. (Aime Martin-)

pas sans trouver des nigauds qui vous regardent et se mettent à rire! Hé! messieurs les badauds, faites vos affaires, et laissez passer les personnes sans leur rire au nez. Je me donne au diable, si je ne baille un coup de poing au premier que je verrai rire.

SBRIGANI, parlant aux mêmes personnes.

Qu'est-ce que c'est, messieurs? que veut dire cela? A qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnètes étrangers qui arrivent ici?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Voilà un homme raisonnable, celui-là.

SBRIGANI.

Quel procédé est le vôtre? et qu'avez-vous à rire?

Fort bien.

SBRIGANI.

Monsieur a-t-il quelque chose de ridicule en soi?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui

SBRIGANI.

Est-il autrement que les autres?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Suis rortu ou bossu?

SBRIGANI.

Apprenez à connoître les gens.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est bien dit.

SBRIGANI.

Monsieur est d'une mine à respecter.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Cela est vrai.

SBRIGANI.

Personne de condition.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui; gentilhomme limosin.

SBRIGANI.

Homme d'esprit.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qui a étudié en droit.

SBRIGANI.

Il vous fait trop d'honneur de venir dans votre ville.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Sans doute.

SBRIGANI.

Monsieur n'est point une personne à faire rire. MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Assurément.

SERIGANI.

Et quiconque rira de lui aura affaire à moi.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, a Stongani.

Monsieur, je vous suis infiniment obligé.

Je suis fâché, monsieur, de voir recevoir de la sorte une personne comme vous; et je vous demande pardon ville.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je suis votre serviteur.

SBRIGANI.

Je vous ai vu, ce matin, monsieur, avec le coche, iorsque vous avez déjeuné; et la grace avec laquelle vous mangiez votre pain m'a fait naître d'abord de l'amitié pour vous; et, comme je sais que vous n'êtes jamais venu en ce pays, et que vous y êtes tout neuf, je suis bien aise de vous avoir trouvé, pour vous offrir mon service à cette arrivée, et vous aider à vous conduire parmi ce peuple, qui n'a pas parfois. pour les honnètes gens, toute la considération qu'il faudroit.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est trop de grace que vous me faites.

SBRIGANI.

Je vous l'ai déja dit : du moment que je vous ai vu, je are suis senti pour vous de l'inclination.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous suis obligé.

Votre physionomie m'a plu.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce m'est beaucoup d'honneur.

J'y ai vu quelque chose d'honnète.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je suis votre serviteur.

SBRIGANI.

Quelque chose d'aimable.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! ah!

SBRIGANI.

De gracieux.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! ah!

SBRIGANI.

De doux.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Ah! ah!

SBRIGANI.

De majestueux

MONSIEUR DE POURCEAUGNAG.

Al! ah!

ARRIGANI.

De franc.

WONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! ah!

SBRIGANI.

Et de cordial.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAG.

Ah! ah!

SBRIGANI.

Je vous assure que je suis tout à vous.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous ai beaucoup d'obligation.

SBRIGANI.

C'est du fond du cœur que je parle.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je le crois.

SBRIGANI.

Si j'avois l'honneur d'être connu de vous, vous saurce que je suis un homme tout à fait sincère.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je n'en doute point.

SBRIGANI.

Annemi de la fourberie.

MONSIEUR DE POVECEAUGNAC.

l'en suis persuadé.

SBRIGANI.

Et qui n'est pas capable de déguiser ses sentiments.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

C'est ma pensée.

SBRIGANI.

Vous regardez mon habit, qui n'est pas fait comme les utres; mais je suis originaire de Naples, à votre service et j'ai voulu conserver un peu et la manière de s'habille: et la sincérité de mon pays.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est fort bien fait. Pour moi, j'ai voulu me mettre à la suide de le nour pour la campagne.

SBRIGANI

Ma foi, cela vous va mieux qu'à tous nos courtisans.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est ce que m'a dit mon tailleur. L'habit est propre et riche, et il fera du bruit ici.

SBRIGANI.

Sans doute. N'irez-vous pas au Louvre?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Il faudra bien aller faire ma cour.

BRIGANI.

Le roi sera ravi de vous voir.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je le crois.

SBRIGANI.

Avez-vous arrêté un logis?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Non; j'allois en chercher un.

SBRIGANI.

Je serai bien aise d'être avec vous pour cela; et je connois tout ce pays-ci.

SCÈNE VI. — ÉRASTE, MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANI.

ÉRASTE.

Ah! qu'est-ce-ci? Que vois-je? Quelle heureuse rencontre! Monsieur de Pourceaugnac! Que je suis ravi de vous voir! Comment! il semble que vous ayez peine à me reconnoître!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Monsieur, je suis votre serviteur.

ÉRASTE.

Est-il possible que cinq ou six années m'aient oté de votre mémoire, et que vous ne reconnoissiez pas le meilleur ami de toute la famille des Pourceaugnac?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Pardonnez-moi. (Bas, à Sbrigani.) Ma foi, je ne sais qui ii est.

Il n'y a pas un Pourceaugnac à Limoges que je ne comnoisse, depuis le plus grand jusques au plus petit; je ne fréquentois qu'eux dans le temps que j'y étois, et j'avous l'honneur de vous voir presque tous les jours.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est moi qui l'ai reçu, monsieur.

ÉRASTE.

Vous ne vous remettez point mon visage?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Si fait. (A Sbrigani.) Je ne le connois point.

ÉRASTE.

Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire je ne sais combien de fois avec vous?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Excusez-moi. (A Sbrigani.) Je ne sais ce que c'est.

ÉRASTE.

Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère?

MONSIFUR DE POURCEAUGNAC.

Petit-Jean?

ÉRASTE.

Le voilà. Nous allions le plus souvent ensemble chez lui nous réjouir. Comment est-ce que vous nommez à Limoges ce lieu où l'on se promène?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Le cimetière des Arènes?

ÉRASTE.

Justement. C'est où je passois de si douces heures à jour de votre agréable conversation. Vous ne vous remettez pas tout cela?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAS.

Excusez-moi; je me le remets. (A Sbrigani.) Diable emporte si je m'en souviene.

SBRIGANI, bas, à monsieur de Pourceaugnac-

Il y a cent choses comme cela qui passent de la tête.

ÉBASTE.

Embrassez-moi donc, je vous prie, et resserrons les nœuds de notre ancienne amitié.

SBRIGANI, à monsieur de Pourceaugnac.

Voilà un homme qui vous aime fort.

ÉRASTE.

Dites-moi un peu des nouvelles de toute la parenté. Comment se porte monsieur votre... là... qui est si honnête homme?

MONSIFUR DE POURCEAUGNAC.

Mon frère le consul?

ÉRASTE.

Oui.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Il se porte le mieux du monde.

ÉRASTE.

Certes, j'en suis ravi. Et celui qui est de si bonne humeur? L'à... monsieur votre...

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mon cousin l'assesseur?

ERASTE.

Justement.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Toujours gai et gaillard.

ÉRASTE.

Ma foi, j'en ai beaucoup de joie. Et monsieur votre oncle? Le...

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je n'ai point d'oncle.

ÉBASTE.

Vous aviez pourtant en ce temps-là...

MONSIEUR DE POURCEAUGNAG.

Non: rien qu'une tante.

ÉRASTE.

C'est ce que je voulois dire, madame votre tante. Comment se porte-t-elle?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Elle est morte depuis six mois

ERASTE.

Hélas! la pauvre femme! elle étoit si bonne personne!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Nous avons aussi mon neveu le chanoine qui a pensé mourir de la petite vérole.

ÉRASTE

Quel dommage ç'auroit été!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Le connoissez-vous aussi?

ÉRASTE.

Vraiment; si je le connois! Un grand garçon bien fait

Pas des plus grands.

ÉRASTE.

Non; mais de taille bien prise.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Hé! oni.

ÉRASTE.

Qui est votre neveu?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui.

EBASTE.

Fils de votre frère ou de votre sœur?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Justement.

ÉBASTE.

Chanoine de l'église de... Comment l'appelez-vous?

De Saint-Étienne.

ÉBASTE.

Le voilà : je ne connois autre.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à Shrigan.

Il dit toute la parenté.

SBRIGANI.

Il vous connoît plus que vous ne croyez.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

A ce que je vois, vous avez demeuré longtemps dans not re ville?

ÉBASTE.

Deux aus entiers

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous étiez donc la quand mon cousin l'élu fit tenir 2022 enfant à monsieur notre gouverneur?

ÉRASTE.

Vraiment oui; j'y fus convié des premiers.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Cela fut galars

ÉnASTE.

Très galant. Oui.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'étoit un repas bien troussé.

ÉRASTE

Sans doute.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous vites donc aussi la querelle que j'eus avec de gentilhomme périgordin?

ERASTE.

Oui.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Parbleu! il trouva à qui parler.

ÉRASTE

Ah! ah!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Il me donna un soufflet; mais je lui dis bien son fait.
ÉRASTE.

Assurément. Au reste, je ne prétends pas que vous preniez d'autre logis que le mien.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je n'ai garde de...

ÉRASTE.

Vous moquez-vous? Je ne souffrirai point du tout que mon meilleur ami soit autre part que dans ma maison.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce seroit vous...

ÉRASTE.

Non. Vous avez beau faire! vous logerez chez moi 1.

SBRIGANI, à monsieur de Pourceaugnac.

Puisqu'il le veut obstinément, je vous conseille d'accepter l'offre.

WAR. Mon, le diable m'emperte, vous logerez chez moil

ERASTE.

Où sont vos hardes?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

le les ai laissées, avec mon valet, où je suis descendu.

ÉRASTE.

Envoyons-les querir par quelqu'un.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Non. Je lui ai défendu de bouger, à moins que j'y fusse moi-même, de peur de quelque fourberie.

SBRIGANI.

C'est prudemment avisé.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce pays-ci est un peu sujet à caution.

ÉRASTE.

On voit les gens d'esprit en tout.

SBRIGANI.

Je vais accompagner monsieur, et le ramènerai où vous

ÉRASTE.

Oui. Je serai bien aise de donner quelques ordres, et vous n'ayez qu'à revenir à cette maison-là.

SBRIGANI.

Nous sommes à vous tout à l'heure.

ÉRASTE, à monsieur de Pourceaugnac.

Je vous attends avec impatience.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à Shrigani.

Voilà une connoissance où je ne m'attendois point.

SBRIGANI.

Il a la mine d'être honnête homme.

ÉRASTE, seul.

Ma foi, monsieur de Pourceaugnac, nous vous en donnerons de toutes les façons : les choses sont préparées, et je p'ai qu'à frapper. Holà!!

SCÈNE VII. - ÉRASTE, UN APOTHICAIRE.

ÉRASTE.

Je crois, monsieur, que vous êtes le médecin à qui l'or est venu parler de ma part?

'Molière doit l'idée de cette scène à une nouvelle de Scarron, publiée didsept ans avant Peurceaugne. Cette nouvelle est intitulée: Ne pas croire ce qu'on voit, histoire espanole. 1859.

#### L-APOTHICAIRE

Non, monsicur; ce n'est pas moi qui suis le médecin, à moi n'appartient pas cet honneur; et je ne suis qu'apothicaire, apothicaire indigne, pour vous servir.

#### ÉRASTE

Et monsieur le médecin est-il à la maison?

### L'APOTHICAIRE.

Oui. Il est là embarrassé à expédier quelques malades; et je vais lui dire que vous êtes ici.

## ÉRASTE.

Non : ne bougez; j'attendrai qu'il ait fait. C'est pour lui mettre entre les mains certain parent que nous avons, dont on lui a parlé, et qui se trouve attaqué de quelque folie, que nous serions bien aises qu'il pût guérir avant que de le marier.

### L'APOTHICAIRE.

Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est; et j'étois avec lui quand on lui a parlé de cette affaire. Ma foi, ma foi, vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais ma croix de par Dieu, et qui, quand on devroit crever, ne démordroit pas d'un iota des règles des anciens. Oui, il suit toujours le grand chemin, le grand chemin, et ne va point chercher midi à quatorze heurcs; et, peur tout l'or du monde, il ne voudroit pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la Faculté permet.

## ÉRASTE.

il fait fort bien. Un malade ne doit point vouloir guérir que la Faculté n'y consente.

## L'APOTHICAIRE.

Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle; mais il y a plaisir d'être son malade; et j'aimero's mieux mourir de ses remèdes que de guérir de ceux d'un antre!. Car, quoi qu'il puisse arriver, on est assuré que les choses sont toujours dans l'ordre; et, quand on ment sous sa conduite, vos héritiers n'ont rien à vous reprocher.

### ÉRASTE.

C'est une grande consolation pour un défunt.

Moliere a dejà employé co trais dans l'Amour . Edicin este II, some VI.

### L'APOTRICAIRE.

Assurément. On est bien aise au moins d'être mort methodiquement. Au reste, il n'est pas de ces médècins qui marchandent les maladies; c'est un homme expéditif, expésitif, qui aime à depècher ses malades; et, quand on a à mourir, cela se fait avec lui le plus vite du monde.

## ÉRASTE.

En effet, il n'est rien tel que de sortir promptement d'affaire.

Cela est vrai. A quoi bon tant barguigner ' et tant tourner autour du pot? Il faut savoir vitement le court ou le long d'une maladre

ÉRASTE.

Vous avez raison.

## L'APOTHICAIRE.

Voilà déja trois de mes enfants dont il m'a fait l'honneur de conduire la maladie, qui sont morts en moins de quatre jours, et qui, entre les mains d'un autre, auroient langus plus de trois mois.

#### ÉBASTE.

Il est bon d'avoir des amis comme cela.

## L'APOTHICAIRE.

cans doute. Il ne me reste plus que deux enfants, dont il pread soin comme des siens; il les traite et gouverne à sa fantaisie, sans que je me mèle de rien; et, le plus souvent, quand je reviens de la ville, je suis tout étonné que je les trouve saignés ou purgés par sen endre.

#### ÉRASTE.

Voilà les soins les plus obligeants du monde?.

## L'APOTHICARE.

Le voici, le voici, le voici qui vient.

SCÈNE VIII ÉRASTE, PREMIER MÉDECIN, UN APOTHICAIRE, UN PAYSAN, UNE PAYSANNE.

#### 

Monsieur, il n'en peut plus, e, il dit qu'il sent dans la tête les plus grandes douieurs du monde.

<sup>1</sup> Barguagner, marchander; t treunsure dans la basse latinité; tarquagnier ai treizieme siècle. Voir F. Génin, Lexique, etc.

<sup>&</sup>quot; Van. Voila des soins f et obligagante.

PREMIER MÉDECIN.

Le malade est un sot; d'autant plus que, dans la maladin dont il est attaqué, ce n'est pas la tête, selon Galien, mais la rate, qui lui doit faire mal.

LE PAYSAN.

Quoi que c'en soit, monsieur, il a toujours, avec cela un sours de ventre depuis six mois.

PREMIER MÉDECIN

Bon! c'est signe que le dedans se dégage. Je l'irai visiter dans deux ou trois jours; mais, s'il mouroit avant co temps-là, ne manquez pas de m'en donner avis; car il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort.

LA PAYSANNE, au médecin.

Men pire, monsieur, est toujours malade de plus en plus.

PREMIER MÉDECIN.

Ce n'est pas ma faute. Je lui donne des remèdes : que ne uérit-il? Combien a-t-il ete saigné de fois?

LA PAYSANNE.

Quinze, monsieur, depuis vingt jours.
PREMIER MÉDECIN.

Quinze fois saigné?

LA PAYSANNE.

Oui.

PREMIER MÉDECIN.

Et il ne guérit point?

LA PAYSANNE.

Non, monsieur.

PREMIER MÉDECIN.

C'est signe que la maladie n'est pas dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois, pour voir si elle n'est pas dans les humeurs; et, si rien ne nous réussit, nous l'enverrons aux bains.

L'APOTHICAIRE.

Voilà le fin, cela; voilà le fin de la médecine.

SCÈNE IX. — ERASTE, PREMIER MÉDECIN, UN APOTHICAIRE.

ÉRASTI, au médecin.

C'est moi, monsieur, qui vous ai envoyé parler, ces jours

passés, pour un parent un peu troublé d'esprit, que je veux vous donner chez vous, afin de le guérir avec plus de consmodité, et qu'il soit vu de moins de monde.

PREMIER MÉDECIN.

Oui, monsieur; j'ai déja disposé tout, et promets d'en avoir tous les soins imaginables.

ÉRASTE.

Le voici fort à propos.

PREMIER MEDECIN.

La conjoncture est tout à fait heureuse, et j'ai ici un ancien de mes amis, avec lequel je serai bien aise de consulter sa maladie.

SCÈNE X. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, ÉRASTE, PREMIER MÉDECIN, UN APOTHICAIRE.

ÉRASTE, à monsieur de Pourceaugnac.

Une petite affaire m'est survenue, qui m'oblige à vous quitter; (montrant le médecin,) mais voilà une personne entre les mains de qui je vous laisse, qui aura soin pour moi de vous traiter du mieux qu'il lui sera possible.

PREMIER MÉDECIN.

Le devoir de ma profession m'y oblige, et c'est assez que ous me chargiez de ce soin.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

C'est son maître d'hôtel, sans doute; et il faut que ce soit un homme de qualité.

PREMIER MÉDECIN, à Éraste.

Oui ; je vous assure que je traiterai monsieur methodiquement, et dans toutes les régularités de notre art.

MONSIEUR DE POURCHAUGNAC.

Mon Dieu! il ne me faut point tant de ceremonies; et je n viens pas ici pour incommoder.

PREMIER MÉDECIN.

Un tel emploi ne me donne que de la joie.

ÉRASTE, au médecin.

Voilà toujours dix pistoles d'avance, en aftendant ce qua la promis.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Non, s'il vous plait; je n'entends pas que vous fassiez de dépense, et que vous envoyiez rien acheter pour moi.

## ÉBASTE.

Mon Dieu! laissez faire. Ce n'est pas pour ce que vous pensez.

## MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous demande de ne me traiter qu'en ami.

#### ÉRASTE.

C'est ce que je veux faire. (Bas, au médecin.) Je vous recommande surtout de ne le point laisser sortir de vos mains; car, parfois, il veut s'échapper.

## PREMIER MÉDECIN.

Ne vous mettez pas en peine.

ÉRASTE, à monsieur de Pourceaugnac.

Je vous prie de n'excuser de l'incivilité que je commets.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous vous moquez: et c'est trop de grace que vous me

# SCÈNE XI MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, PREMIER MEDECIN, SECOND MÉDECIN, UN APOTHICAIRE.

### PREMIER MÉDECIN.

Ce m'est beaucoup d'honneur, monsieur, d'être choisi pour vous rendre service.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je suis votre serviteur.

#### PREMIER MÉDUCIN.

Voici un habile homme, mon confrère, avec lequel je vais consulter la manière dont nous vous traiterons.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Il ne faut point tant de façons, vous dis-je; et je suis homme à me contenter de l'ordinaire.

## PREMIER MÉDECIN.

Allons, des siéges.

[Des laquais entrent, et donnent des sieges.]

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Voilà, pour un jeune homme, des domestiques bien lugubres.

#### PREMIER MÉDECIN

Allons, monsieur : prenez votre place, monsieur.
(Les deux médecus font asseoir monsieur de Pourceaugnac entre eux deux ;

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, s'assevant.

Votre très numble valet, (Les deux médecins lui prenant chacun mas main pour lui tâter le pouls.) Que veut dire cela?

PREVIUR MÉDECIN.

Mangez-vous bien, monsieur?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui; et bois encore mieux.

PREMIER MÉDECIN.

Fant pis! Cette grande appétition du froid et de l'humide est une indication de la chalcur et sécheresse qui est audedans. Dormez-vous fort?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui; quand j'ai bien soupé.

PREMIER MÉDECIN.

Faites-vous des songes?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Quelquefois.

PREMIER MÉDECIN.

De quelle nature sont-ils?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

De la nature des songes. Quelle diable de conversation sat-ce la?

PREMIER MÉDICIN.

Vos déjections, comment sont-elles?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ma foi, je ne comprends rien à toutes ces questions; et je veux plutôt boire un coup.

PREMIER MEDECIN.

Un peu de patience. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous; et nous le ferons en françois, pour être plus intelligibles.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau è PREMIER MÉDICES.

Comme ainsi soit qu'on ne puisse guérir une maladie qu'on ne la connoisse parfaitement, et qu'on ne la puisse parfaitement connoître sans en bien établir l'idée particulière, et la véritable espèce, par ses signes diagnostiques et prognostiques, vous me permettrez, monsieur notre ancien, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit, avant que de toucher à la thérapeutique, et aux remèdes qu'il

nous conviendra faire pour la parfaite curation d'icelle. Jo dis done, monsieur, avec votre permission, que notre malade ici présent est malheureusement attaqué, affecté, poss sédé, travaillé de cette sorte de folie que nous nommons fort bien mélancolie hypocondriaque; espèce de folie très fâcheuse, et qui ne demande pas moins qu'un Esculape comme vous, consommé dans notre art; vous, dis-ie, qui avez blanchi, comme on dit, sous le harnois, et auquel il en a tant passé par les mains, de toutes les facons. Je l'appelle mélancolie hypocondriaque, pour la distinguer des deux autres : car le célèbre Galien établit doctement, à son ordinaire, trois especes de cette maladie, que nous nommons mélancolie, ainsi appelée, non-seulement par les La tins, mais encore par les Grecs : ce qui est bien à remarquer pour notre affaire. La première, qui vient du propre vice du cerveau; la seconde, qui vient de tout le sang, fait et rendu atrabilaire; la troisième, appelée hypocondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelque partie du bas-ventre et de la région inférieure, mais particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation porte au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épaisses et crasses, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation aux fonctions de la faculté princesse, et fait la maladie dont, par notre raisonnement, il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit, pour diagnostique incontestable de ce que je vous dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand sérieux que vous voyez, cette tristesse accompagnée de crainte et de défiance, signes pathognomoniques et individuels de cette maladie, si bien marquée chez le divin vieillard Hippocrate : cette physionomie, ces yeux rouges et hagards, cette grande barbe, cette habitude du corps, menue, grèle, noire et velue, lesquels signes le dénotent très affecté de cette maladie, procédante du vice des hypocondres; laquelle maladie, par laps de temps, naturalisée, envieillie, habituée et avant pris droit de bourgeoisie chez lui, pourroit bien dégénérer ou en manie, ou en phthisie, ou en apoplexie, ou même en fine frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie. car, ignoti nulla est curatio morbi, il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devons faire à monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore

obturante, et à cette cacochymie luxuriante par tout le corps. je suis d'avis qu'il soit phiébotomisé libéralement; c'est-àdire, que les saignées soient fréquentes et plantureuses : en premier lieu, de la basilique, puis de la céphalique 1, et même, si le mal est opiniatre, de lui ouvrir la veine du front, et que l'ouverture soit large, afin que le gros sang puisse sortir; et, en même temps, de le purger, désopiler, et évacuer par purgatifs propres et convenables; c'est-à-dire, par cholagogues, mélanogogues<sup>2</sup>, et cætera: et comme la véritable source de tout le mal est ou une humeur crasse et féculente, ou une vapeur noire et grossière, qui obscurcit, infecte et salit les esprits animaux, il est à propos ensuite qu'il prenne un bain d'eau pure et nette, avec force petitlait clair, pour purifier, par l'eau, la féculence de l'humeur crasse, et éclaireir, par le lait clair, la noirceur de cette vapeur, Mais, avant toute chose, je trouve qu'il est bon de le réjouir par d'agréables conversations, chants et instruments de musique; à quoi il n'y a pas d'inconvénient de joindre des danseurs, afin que leurs mouvements, disposition 3 et agilité, puissent exciter et réveiller la paresse de ses esprits engourdis, qui occasionne l'épaisseur de son sang, d'où procède la maladie. Voilà les remèdes que j'imagine, auxquels pourront être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs, par monsieur notre maître et ancien, suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'il s'est acquise dans notre art. Dixi.

## SECOND MEDECIN.

A Dieu ne plaise, monsieur, qu'il me tombe en pensée d'ajouter rien à ce que vous venez de dire! Vous avez si bien discouru sur tous les signes, les symptômes et les causes de la maladie de monsieur; le raisonnement que vous en avez fait est si docte et si beau, qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou et mélancolique hypocondriaque; et quand il ne le seroit pas, il faudroit qu'il le devînt, pour la beauté

Cholagogues, remèdes propres à chasser la bile. Mélanogogues, remedes propres à chasser la bile noire, que les anciens appelaient mélancolie.

<sup>&#</sup>x27;La basilique, veine qui monte le long de la partie interne de l'os du bras jusqu'à l'axillaire, où elle se rend. La céphalique, l'une des veines du bras, qu'on croyait autrefois venir de la tête, et qu'on ouvrait, par cette raison, dans les es où la tête avoit besain d'être soulagée.

des choses que vous avez dites, et la justesse du raisonnement que vous avez fait. Oui, monsieur, vous avez dépeint fort graphiquement, graphice depinxisti, tout ce qui appartient à cette maladie. Il ne se peut rien de plus doctement. sagement, ingénieusement concu, pensé, imaginé, que ce que vous avez prononcé au sujet de ce mal, soit pour la diagnose ou la prognose, ou la thérapie 1; et il ne me reste rien ici, que de féliciter monsieur d'être tombé entre vos mains, et de lui dire qu'il est trop heureux d'être fou. pour éprouver l'efficace et la douceur des remèdes que vous avez si judicieusement proposés. Je les approuve tous, manibus et pedibus descendo in tuam sententiam 2. Tout ce que 1'v voudrois ajonter, c'est de faire les saignées et les purgations en nombre impair, numero deus impare gaudet; de prendre le lait clair avant le bain; de lui composer un fronteau 3 où il entre du sel, le sel est symbole de la sagesse : de faire blanchir les murailles de sa chambre, pour dissiper les ténebres de ses esprits, album est disgregativum visus 4; et de lui donner tout à l'heure un petit lavement, pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes dont, s'il a à guérir, il doit recevoir du soulagement. Fasse le ciel que ces remèdes, monsieur, qui sont les vôtres, réussissent au malade, selon notre intention!

## MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Messieurs, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie?

PREMIER MÉDECIN

Non, monsieur, nous ne jouons point MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qu'est-ce que tout ceci? et que voulez-vous dire, avec voire galimatias et vos sottises?

· Diagnose pour dia nostique, connaissance des symptômes; prognose, ingoment d'apres les symptômes; thérapie, pour thérapeutique, traitement de la maladie.

· C'anna dire · Le laine blesse le que en la fattyres.

¹ Dans le sénat romain, quand quelqu'un, en opinant, avoit ouvert un av s, ceux qui pensoient comme lui se rangeoient de son côté, et ceux qui étoient d'un sentiment contraire passoient du côté opposé. L'action des premiers s'expriment par cette phrase: Pedibus ire ou descendere in sententiam alicujus; phrase qu'il ser-it impossible de traduire littéralement en françois, mais dont le seus a peu pres conservé dans l'expression figurée, se ranger à l'avis de quelqu'un.

<sup>1</sup> Bédicament qu'on applique sur le front pour calmer les douleurs de tête

PREMIER MÉDECIN.

Bon! dire des injures! voilà un diagnostique qui nous manquoit pour la confirmation de son mal; et ceci pourroit bien tourner en manie.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Avec qui m'a-t-on mis ici?

(Il crache deux ou trois fois.)

PREMIER MÉDECIN

Autre diagnostique : la sputation fréquente.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Laissons cela, et sortons d'ici.

PREMIER MÉDECIN.

Autre encore : l'inquiétude de changer de place

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qu'est-ce donc que toute cette affaire? et que me voules-vous?

PREMIER MEDECIN.

Vous guérir, selon l'ordre qui nous a été donné.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Me guérir?

PREMIER MÉDECIN.

Oui.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Parbleu! je ne suis pas malade.

PREMIER MÉDECIN

Mauvais signe, lorsqu'un malade ne sent pas son mal monsieur de pourceaugnac.

Je vous dis que je me porte bien.

PREMIER MÉDECIN.

Nous savons mieux que vous comment vous vous portez; et nous sommes médecins qui voyons clair dans votre constitution

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Si vous êtes médecins, je n'ai que faire de vous; et je me moque de la médecine.

PREMIER MÉDECIN.

Hom! hom! voici un homme plus fou que nous ne pen

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mon père et ma mête n'out jamais voulu de remèdes, et ils sont morts tous deux sans l'assistance des médecins.

## PREMIER MÉDECIN.

Je ne m'étonne pas s'ils ont engendré un fils qui est insensé. (Au second médecia.) Allons, procédons à la curation; et, par la douceur exhilarante de l'harmonie, adoucissons, lénifions, et accoisons <sup>1</sup> l'aigreur de ses esprits, que je voiz prêts à s'enflammer.

## SCÈNE XII. - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Que diable est-ce la? Les gens de ce pays-ci sont-ils insensés? Je n'ai jamais rien vu de tel, et je n'y comprends rien du tout.

# SCÈNE XIII. - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, DEUX MÉDECINS GROTESQUES.

(!!a s'asseyent d'abord tous trois; les médecins se lèvent à différentes reprises pour saluer monsieur de Pourceauguac, qui se leve autant de fois pour les saluer...

#### LES DEUX MÉDECINS.

Buon di, buon di, buon di,
Non vi lasciate uccidere
Dal dolor malinconico,
Noi vi faremo ridere
Col nostro canto armonico;
Sol per guarirvi
Siamo venuti qui.
Buon di, buon di, buon di.

PREMIER MÉDECIN.

Altro non è la pazzia
Che malinconia.
Il malato
Non è disperato,
Se vol pigliar un poco d'allegria,
Altro non è la pazzia
Che malinconia.

SECOND MÉDECIN.

Sù, cantate, ballate, ridete; E, se far meglio volete.

C'est-a-dire calmons: la ricine est quei, quess, calme, quietus

Quando sentite il deliro vicino.

Pigliate del vino,

E qualche volta un poco di tabac,

Allegramente, monsu Pourceaugnac.

SCÈNE XIV - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, DEUX MÉDECINS GROTESQUES, MATASSINS.

## ENTRÉE DE BALLET.

Danse des matassins autour de monsieur de Pourceaugnac.

SCÈNE XV. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, UN APOTHICAIRE, tenant une seringue.

## L'APOTHICAIRE

Monsieur, voici un petit remède, un petit remède, qu'il vous faut prendre, s'il vous plait, s'il vous plait?.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Comment? Je n'ai que faire de cela.

L'APOTHICAIRE

Il a été ordonné, monsieur, il a été ordonné.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! que de bruit!

- s e Bonjour, bonjour, bonjour. Ne vous laissez pas tuer par les souffrances de la mélancolie. Nous vous ferons rire avec nos chants harmonieux. Nous ne
- sommes venus ici que pour vous guérir. Bonjour, honjour, honjour.
   La fol e n'est pas autre chose que la mélancolir. Le malade n'est pas désespéré, s'il veut prendre un peu de divertissement. La folie n'est pas autre chose que la mélancolie.
- Allons courage. Chantez, dansez, riez; et, si vous voulez encore mieux fzire,

  quand vous sentirez approcher votre acces de folie, preuez un verre de via,

  et melgusefois une prise de tabac. Allons, gai, monseur de Pourceaugaga, Ba

(Auggas)

- L'idée de la scène des apothicaires est empruntée à une farce en vers de huit syllabes, de Chevalier, représentée sur le théâtre du Marais, en 1661, huit ans avant Pourceaugnac. Voici le canevas de cette scène : « La Roque a besoin
- · d'argent pour régaler des dames; il dit à Guillot de lui procurer cinquante
- pistoles sur une bagne qu'il lui remet, et sort. Un chevalier d'industrie a tout • entenda : il offre à Guillot de lui indiquer un homme qui fera son affaire, et
- le met entre les mains d'un autre fripon qui paroît en habit de médecin. Ce
- · faux médeein dit qu'il a promis de le guerir, et qu'il veut remplir sa promesse-
- Il appel e un apothicaire qui parolt nue seringue à la main, et veut absolument faire son office, seance tenante. • (Voyer l'Histoire du Thédire françois,
- Some IX, page 81.) (Aimé Martin.)

L'APOTHICAIRE.

Prenez-le, monsieur, prenez-le; il ne vous fera point de mal, il ne vous fera point de mal.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah!

L'APOTHICAIRE.

C'est un petit clystère, un petit clystère, benin, benin; il est benin, benin : là, prenez, prenez, monsieur; c'est pour déterger, pour déterger, déterger.

SCÈNE XVI. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, UN APO-THICAIRE, DEUX MÉDECINS GROTESQUES, MATASSINS, avec des seringues.

LES DEUX MÉDECINS.

Piglialo sù, Signor monsu, Piglialo, piglialo, piglialo sù, Che non ti farà male. Piglialo sù questo serviziale;

Piglialo sù, Signor monsu,

Piglialo, piglialo, piglialo sù 1.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Allez-vous-en au diable.

Monsieur de Pourceaugnac, mettant son chapeau pour se garantir des seringues, est suivi par les deux médecins et par les matassins; il passe par derrière le théâtre, et revient se mettre sur sa chaise, aupres de laquelle il trouve l'apothicaire qui l'attendoit : les deux médecins et les matassins rentreut aussi.)

LES DEUX MÉDECINS.

Piglialo sù, Signor monsu;

Piglialo, piglialo, piglialo sù 1;

Che non ti farà male.

Piglialo sù questo serviziale,

Piglialo sù,

Signor monsu; Piglialo, piglialo, piglialo sù.

Monsieur de Pourceaugnac s'enfuit avec la chaise; l'apothicair : appuie sa seringue contre, et les médecia et les malassins le suivent.

• C Prenez-le, monsieur, prenez-le (le clystère) ; il ne vous iera point de mal. »

# ACTE SECOND.

## SCÈNE I. - PREMIER MÉDECIN, SBRIGANI

PREMIER MÉDECIN.

Il a force tous les obstacles que j'avois mis, et s'est dérobé aux remèdes que je commençois de lui faire.

SBRIGANI.

C'est être bien ennemi de soi-même, que de fuir des remèdes aussi salutaires que les vôtres.

PREMIER MÉDECIN.

Marque d'un cerveau démonté, et d'une raison dépravée, que de ne vouloir pas guérir.

SBRIGANI.

Vous l'auriez guéri haut la main.

PREMIER MÉDECIN.

Sans doute : quand il v auroit eu complication de douze

SBRIGANI.

Cependant voilà cinquante pistoles bien acquises qu'il vous fait perdre.

PREMIER, MÉDECIN.

Moi, je n'entends point les perdre, et je prétends le guérir en dépit qu'il en ait. Il est lié et engagé à mes remèdes, et je veux le faire saisir où je le trouverai, comme déserteur de la médecine, et infracteur de mes ordonnances.

SBRIGANI.

Vous avez raison. Vos remèdes étoient un coup sûr, et c'est de l'argent qu'il vous vole.

PREMIER MÉDECIN.

Où puis-je en avoir des nouvelles?

SBRIGANI.

Chez le bon homme Oronte assurément, dont il vient epouser la fille, et qui, ne sachant rien de l'infirmité de son gendre futur, voudra peut-être se hâter de conclure le mariage.

PREMIER MÉDECIN

Je vais lui parler tout à l'heure

SBRIGANI.

Yous ne ferez point mat

PREMIER MÉDECIN.

Il est hypothéqué à mes consultations, et un imaladense moquera pas d'un médecin.

SBRIGANI

C'est fort bien dit à vous; et, si vous m'en croyez, vous ne souffrirez point qu'il se marie, que vous ne l'ayez panse tout votre soùl.

PREWIER MEDECIN.

Laissez-moi faire

SBRIGANI, a part, en s'en allant.

Je vais, de mon côté, dresser une autre batterie; et le beau-père est aussi dupe que le gendre

SCÈNE II. -- ORONTE, PREMIER MÉDECIN.

PREMIER MÉDECIN.

Vous avez, monsieur, un certain monsieur de Pourceau gnac qui doit épouser votre fille?

ORONTE.

Oui, je l'attends de Limoges, et il devroit être arrivé.

PREMIER MÉDECIN.

Aussi l'est-il, et il s'en est fui de chez moi, après y avoir été mis; mais je vous défends, de la part de la médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu, que je ne l'aie dûment préparé pour cela, et mis en état de procréer des enfants bien conditionnés de corps et d'esprit.

ORONTE.

Comment donc?

PREMIER MÉDECIN.

Votre prétendu gendre a été constitué mon malade; sa maladie, qu'on m'a donnée à guérir, est un meuble qui m'appartient, et que je compte entre mes effets; et je vous déclare que je ne prétends point qu'il se marie, qu'au préalable il n'ait satisfait à la médecine, et subi les remèdes que je lui ai ordonnés.

ORONTE.

Il a quelque mal?

PREMIER MÉDECIN.

Our.

CRONTE.

Et quel mal, s'il vous plait?

PREMIER MÉDECIN.

Ne vous en mettez pas en peine.

DRONTI

Est-ce quelque mal...?

PREMIER MÉDECTE.

Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne, à vous et à votre fille, de ne point célébrer, sans mon consentement, vos noces avec lui, sur peine d'encourir la disgrace de la Faculté, et d'être accablés de toutes les maladies qu'il nous plaira.

ORONTE.

Je n'ai garde, si cela est, de faire le mariage.

PREMIER MÉDECIN.

On me l'a mis entre les mains; et il est obligé d'être mon malade.

ORONTE.

A la bonne heure.

PREMIER MÉDECIN.

Il a beau fuir ; je le ferai condamner, par arrêt, à se faire guérir par moi.

ORONTE.

J'y consens.

PREMIER MÉDECIN.

Oui, il faut qu'il crève, ou que je le guerisse

ORONTE.

Je le veux bien.

PREMIER MÉDECIN.

Et, si je ne le trouve, je m'en prendrai à vous, et je vous guérirai au lieu de lui.

ORONTE.

Je me porte bien

PREMIER MÉDECIN.

Il n'importe. Il me faut un malade, et je prendrai qui je pourrai.

ORONTE.

Prenez qui vous voudrez; mais ce ne sera pas moi. (sen-Voyez un peu la belle raison!

III.

SCÈNE III. - ORONTE, SBRIGANI, en marchand flamand.

SBRIGANI.

Montsir, afec le fôtre permission, je suisse un trancher marchand flamanne, qui foudroit bienne fous temandair un petit nouvel.

ORONTE.

Quoi, monsieur?

SBRIGANI.

Mettez le fôtre chapcau sur le tête, montsir, si ve plaît.

ORONTE.

Dites-moi, monsieur, ce que vous voulez.

SBRIGANI.

Moi le dire rien, montsir, si fous le mettre pas le chapeau sur le tête.

ORONTE.

Soit. Qu'y a-t-il, monsieur?

SBRIGANI.

Fous connoitre point en sti file un certe montsir Oronte?

Oui, je le connois.

SBRIGANI.

Et quel homme est-il, montsir, si ve plaît?

ORONTE

C'est un homme comme les autres.

SBRIGANI.

Je fous temande, montsir, s'il est un homme riche qui a du bienne?

ORONTE

Oui.

SBRIGANI.

Mais riche beaucoup grandement, montsir?

ORONTE.

Oui

SBRIGANI.

J'en suis aise beaucoup, montsir.

ORONTE.

Mais pourquoi cela!

SBRIGANI.

L'est, montsir, pour un petite raisonne de conséquence pour nous.

ORONTE.

Mais encore, pourquoi?

SBRIGANI

L'est, montsir, que sti montsir Oronte donne son fille e mariage à un certe montsir de Pourcegnac.

ORONTE.

Hé bien?

SBRIGANI.

Et sti montsir de Pourcegnac, montsir, l'est un homme que doivre beaucoup grandement à dix ou douze marchanes flamannes qui être venu ici.

OBONTE.

Ce monsieur de Pourceaugnac doit beaucoup à dix ou douze marchands?

SBRIGANI.

Oui, montsir; et, depuis huite mois, nous afoir obtenir un petit sentence contre lui; et lui a remettre à payer tou ce créanciers de sti mariage que sti montsir Oronte donne pour son fille.

ORONTE.

Hon! hon! il a remis là à payer ses créanciers?

SBRIGANI.

Oui, montsir, et avec un grant défotion nous tous attendre sti mariage.

ORONTE, à part.

L'avis n'est pas mauvais. (Haut.) Je vous donne le bonjour.

SBRIGANI.

Je remercie, montsir, de la faveur grande.

ORONTE.

Votre très humble valet.

SERIGANI.

Je le suis, montsir, obliger plus que beaucoup du bon nouvel que montsir m'afoir donné. (Seul, apres avoir de sa barbe et dépoublé l'habit de Flamand qu'il a par-dessus le sien.) Cela ne va pas mal. Quittons notre ajustement de Flamand, pour songer à d'autres machines; et tâchons de semer tant de soupçons et de division entre le beau-père et le gendre, que cela rompe le mariage prétends. Jos deux également sont propres à gober les hameçons qu'on leur veut tendre; et, entre nous autres fourbes de la première classe, nous ne faisons

que nous jouer, lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là.

## SCÈNE IV. - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANL

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, se croyant seul.

Piglialo sù, piglialo sù, signor monsu. Que diable est-cela? (Apercevant Sbrigani.) Ah!

SBRIGANI.

Qu'est-ce, monsieur? Qu'avez-vous?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Tout ce que je vois me semble lavement.

Comment?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dans ce togis à la porte duquel vous m'avez conduit?

SERIGAT

Non, vraiment. Qu'est-ce que c'est?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je pensois y être régalé comme il faut.

Hé bien?

MONSEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous laisse entre les mains de monsieur. Des médecins habillés de noir. Dans une chaise. Tâter le pouls. Comme ainsi soit. Il est fou. Deux gros jouflus. Grands chapeaux. Buon di, buon di. Six pantalons Ta, ra, ta, ta; ta, ra, ta, ta. Allegramente, monsu Pourceaugnac. Apothicaire. Lavement. Prenez, monsieur; prenez, prenez. Il est benin, benin, benin. C'est pour déterger, pour déterger, déterger. Piglialo sù, signor monsu; piglialo, piglialo, piglialo sù. Jamais je n'ai été si soûl de sottises.

SBRIGANI.

Qu'est-ce que tout cela veut dire?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Cela veut dire que cet homme-là, avec ses grandes embrassades, est un fourbe qui m'a mis dans une maison pour se moquer de moi, et me faire une pièce.

SBRIGANI.

Cela est il possible?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Sans doute. Ils étaient une douzaine de possédés après mes chausses, et j'ai en toutes les peines du monde à m'échapper de leurs pattes.

SBRIGANI.

Voyez un peu; les mines sont bien frompeuses; je l'aurois cru le plus affectionné de vos amis. Voilà un de mes étonnements, comme il est possible qu'il y ait des fourbes comme cela dans le monde.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ne sens-je point le lavement? Voyez, je vous prie1.

SBRIGANI.

Hé! il y a quelque petite chose qui approche de cela.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

l'ai l'odorat et l'imagination tout remplis de cela; et il me semble toujours que je vois une douzaine de lavements qui me couchent en joue

SBRIGANI.

Voilà une méchanceté bien grande; et les hommes sont bien traitres et scélérats!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Enseignez-moi, de grace, le logis de monsieur Oronte; je suis bien aise d'y aller tout à l'heure.

SERIGANI.

Ah! ah! vous êtes donc de complexion amoureuse? et vous avez our parler que ce monsieur Oronte a une fille?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui, je viens l'épouser.

SBRIGANI.

L'é... l'épouser?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oni.

SBRIGANI.

En mariage?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

De quelle façon, donc?

• Mohère s'est sans doute souvenu ici du passage suivant de Rabelais :

vint à Montpellier, ou se cuida mettre à estudier en me lecine; mas d'e
 sidera que l'estat estoit fascheux par trop, et melancholique, et que les mi

> cins sentcient les clysteres comme vieux diables. >

SBRIGANI.

Ah! c'est une autre chose; et je vous demande pardon.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qu'est-ce que cela veut dire?

SBRIGANI.

Rien.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mais encore?

SBRIGANI.

Rien, vous dis-je. J'ai un peu parlé trop vite MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous.

Non : cela n'est point nécessaire.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

De grace.

SBRIGANI.

Point. Je vous prie de m'en dispenser.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis?

Si fait. On ne peut pas l'être davantage.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous devez donc ne me rien cacher.

SBRIGANI.

C'est une chose où il y va de l'intérêt du prochain

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moissers.

Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience. (Après s'être un peu éloigné de monsieur de Pourceaugnac.) C'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pourvoir sa fille le plus avantageusement qu'il est possible; et il ne faut nuire à personne. Ce sont des choses qui sont connues, à la vérité; mais j'irai les découvir à un homme qui les ignore; et il est défendu de scandaliser son prochain. Cela est vrai; mais, d'autre part, voilà un étranger qu'on veut sur prendre, et qui, de bonne foi, vient se marier avec une fille qu'il ne connoit pas et qu'il n'a paneis vue; un gentilhomme plein de franchise, pour qui je me sens de l'inclination, qui me

fait l'honneur de me tenir pour son ami, preud confiance en moi, et me donne une bague à garder pour l'amour de lai. (A monsieur de Pourceaugnac.) Oui, je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience: mais tàchons de veus les dire le plus doucement qu'il nous sera possible, et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. De vous dire que cette fille-là mène une vie déshomèle cela seroit un peu trop fort. Cherchons, pour nous expliquer, quelques termes plus doux. Le mot de galante aussi n'est pas assez : celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je m'en puis servir pour vous dire honnètement ce qu'elle est.

MONSILUR DE POURCEAUGNAG.

L'on me veut done prendre pour dupe

SBRIGANI.

Peut-être, dans le fond, n'y a-t-il pas tant de mal que tout le monde croit; et puis il y a des gens, après tout, qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses, et qui ne croient pas que leur honneur dépende...

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je suis votre serviteur; je ne me veux point mettre sur la tête un chapeau comme celui-là; et l'on aime à aller le front levé dans la famille des Pourceaugnac.

SBRIGANI.

Voilà le pare.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce vieillard-là?

SBRIGANI.

Oui. Je me retire.

3CÈNE V. - ORONTE, MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Bonjour, monsieur, bonjour.

ORONTE.

Serviteur, monsieur, serviteur

MONSIEUR DE POURCEAUGNAG.

Vous êtes monsieur Oronte, n'est-ce pas?

GRONIE.

Oni

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Et moi, monsieur de Pourceaugnac.

OBONTE.

A la bonne heure.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limosins sois des sots?

#### ORONTE

Croyez-vous, monsieur de Pourceaugnac, que les Parisiens soient des bêtes?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous imaginez-vous, monsieur Oronte, qu'un homme comme moi soit affamé 1 de femme?

#### ORONTE.

Vous imaginez-vous, monsieur de Pourceaugnac, qu'une fille comme la mienne soit affamée 2 de mari?

SCÈNE VI. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, JULIE, ORONTE.

#### JULIE.

On vient de me dire, mon père, que monsieur de Pourceaugnac est arrivé. Ah! le voilà sans doute, et mon cœur me le dit. Qu'il est bien fait! qu'il a bon air! et que je suis contente d'avoir un tel époux! Souffrez que je l'embrasse, et que je lui témoigne...

ORONTE.

Doucement, ma fille, doucement.

MONSIEUR DE POURCEAUCNAC, à part.

Tudien! Quelle galante! Comme elle prend feu d'abord!

Je voudrois bien savoir, monsieur de Pourceaugnac, par quelle raison vous venez...

JULIE s'approche de monsione de Pourceaugnac, le regarde d'un air languissaux et lui veut prendre la main.

Que je suis aisc de vous voir! et que je brûle d'impatience...!

#### ORONTE.

Ah! ma fille! Otez-vous de la, vous dis-je.

VAR. Qu'un homme comme moi soit si affamé de famme VAR Qu'une fille comme la manne soit sa affamée de mari,

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Oh! oh! quelle égrillarde!

ORONTE.

Je voudrois bien, dis-je, savoir par quelle raison, s'il vous plaît, vous avez la hardiesse de...

(Julie continue le même jeu.)

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Vertu de ma vie!

ORONTE, à Julie.

Encore! Qu'est-ce à dire, cela?

JULIE.

Ne voulez-vous pas que je caresse l'époux que vous m'avez choisi?

ORONTE.

Non. Rentrez là dedans.

JULIE.

Laissez-moi le regarder.

Rentrez, vous dis-je.

JULIE.

Je veux demeurer là, s'il vous plait

ORONTE.

Je ne veux pas, moi; et, si tu ne rentres tout à l'heure je...

JULIE

Hé bien! je rentre.

ORONTE.

Ma fille est une sotte qui ne sait pas les choses.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Comme nous lui plaisons!

ORONTE, a Julie, qui est restee apres avoir fait quelques pas pour s'en aller.

Tu ne veux pas te retirer?

JULIE.

Quand est-ce done que vous me marierez avec monsieur?

OBONTE\*

Jamais; et tu n'es pas pour lui.

JULIE.

Je le veux avoir, moi, puisque vous me l'avez promis.

ORONTE.

Si je te l'ai promis, je te le dépromets

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à part.

Elle voudroit bien me tenir.

IULIE.

Vous avez beau faire, nous serons mariés ensemble en dépit de tout le monde.

ORONTE.

Je vous en empêcherai bien tous deux, je vous assure Voyez un peu quel vertigo lui prend.

SCÈNE VII. - ORONTE, MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mon Dieu! notre beau-père prétendu, ne vous fatiguez point tant; on n'a pas envie de vous enlever votre fille, et vos grimaces n'attraperont rien.

ORONTE.

Toutes les vôtres n'auront pas grand effet.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Vous étes-vous mis dans la tête que Léonard de Pourceaugnac soit un homme à acheter chat en poche<sup>1</sup>, et qu'il n'ait pas là dedans quelque morceau de judiciaire pour se conduire, pour se faire informer de l'histoire du monde, et voir, en se mariant, si son honneur a bien toutes ses sûretés?

ORONTE.

Je ne sais pas ce que cela veut dire: mais vous ètes-vous mis dans la tête qu'un homme de soixante et trois ans ait si peu de cervelle, et considère si peu sa fille, que de la marier avec un homme qui a ce que vous savez, et qui a été mis chez un médecin pour être pansé?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

C'est une pièce que l'on m'a faite, et je n'ai aucun mal.

Le médecin me l'a dit lui-même.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Le médecin en a menti. Je suis gentilhomme, et je le veux voir l'épée à la main.

ORONTE.

le sais ce sae j'en dois croire; et vous ne m'abuserez pas

<sup>&#</sup>x27;Acheter un chat dans la poche du marchand, acquérir un objet sans l'examiner. « Elles (les filles qui se margent) achéptent chat en sac. » (Montaigne, III, 5.)

(F. Génia)

là-dessus, non plus que sur les dettes que vous avez assignées 1 sur le mariage de ma fille.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Quelles dettes?

ORONTE.

La feinte ici est inutile; et j'ai vu le marchand flamand qui, avec les autres créanciers, a obtenu depuis huit mois sentence contre vous.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Quel marchand flamand? Quels créanciers? Quelle sentence obtenue contre moi?

ORONTE.

Vous savez bien ce que je veux dire.

SCÈNE VIII. - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, ORONTE LUCETTE.

LUCETTE, contrefaisant une Languedocienne.

Ah! tu es assi, et à la fi yeu te trobi après abé fait tant de passés. Podes-tu, scélérat, podes-tu sousteni ma bisto??

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qu'est-ce que veut cette semme-là?

LUCETTE.

Que te boli, infame! Tu fas semblan de nou me pas connouisse, et nou rougisses pas, impudint que tu sios, tu ne rougisses pas de me beyre? (A Oronte.) Nou sabi pas, moussur, saquos bous dont m'an dit que bouillo espousa la fillo; may yeu bous déclari que yeu soun sa fenno, et que y a set ans, moussur, qu'en passan à Pézénas, el auguet l'adresse, dambé sas mignardisos, commo sap tapla fayre, de me gaigna lou cor, et m'oubligel pra quel mouyen à ly douna la man per l'espousa3.

ORONTE.

Oh! oh!

1 Dans le sens de : hypothéquées.

"Ah' tu es ici, et à la fin je te trouve après avoir fait tant d'allées et de ve-

.aes. Peux-tu, scelerat, peux-tu soutenir ma vue?

<sup>•</sup> Ce que je te veux, infâme! tu fais semblant de ne me pas connaître, et tu es rougis pas, impudent que tu es, tu ne rougis pas de me voir? (A Orante.) Tiguore, monsieur, si c'est vous dont on m'a dit qu'il voulait épouser la fille; mais yous déclare que je suis sa femme, et qu'il y a sept ans qu'en passant à Péxènas, il eut l'adresse, par ses mignardises qu'il sait si ben faire, de me ga éner le œur, et m'obligea, par ce moyen, à lui donner la main pour l'épouser.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Que diable est-ce-ci?

LUCETTE.

Lou traité me quittel trés ans après, sul préteste de qualques affayres que l'apelabon dins soun pays, et despey noun ly resçau put quaso de noubelo; may dins lou tens qui soungeabi lou mens, m'an dounat abist, que begnio dins aquesto bilo, per se remarida dambé un autro jouena fillo, que sous parens ly an proucurado, sensse saupré res de son prumié mariatge. Yeu ai tout quitat en diligensso, et me souy rendu dodins aqueste loc lou pu leu qu'ay pouscut, per m'oupousa en aquel criminel mariatge, et confondre as elys de tout le mounde lou plus méchant day hommes!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Voilà une étrange effrontée!

LUCETTE.

Impudint! n'as pas honte de m'injuria, alloc d'être confus day reproches secrets que ta conssiensso te deu fayre??

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Moi, je suis votre mari?

UCETTE.

Infame! gausos-tu dire lou contrari? Hé! tu sabes bé, per ma penno, que n'es que trop bertat; et piaguesso al cel qu'aco non fougesso pas, et que m'auquessos layssado dins l'état d'innoussenço, et dins la tranquillitat oun moun amo bibio daban que tous charmes et tas trounpariés nou m'en benguesson malhurousomen fayre sourty! yeu nou serio pas réduito à fayré lou tristé persounatge que yeu fave présentemen; à beyre un marit cruel mespresa touto l'ardou que yeu ay per el, et me laissa sensse cap de piétat abandounado à las mourtéles doulous que yeu ressenti de sas perfidos acciús.

Le traitre me quitta trois ans après, sous le prétexte de qualque affaire qui appelant dans son pays, et depuis je n'en ai point en de nouvelles; mais, dans ce temps que j'y songeais le moins, on m'a donné avis qu'il venant dans cette ville pour se remarier avec une autre jeune file que ses parents lui ont promise, sans savoir rien de son premier mariage. J'ai tout quitté aussitôt, et je me suis rendue dats ce lieu le plus promptement que j'ai pu, jour na reposer a ce eriminel mariage, et pour confondre aux yeux de tout le monde le plus méchans des hommes.

<sup>&#</sup>x27;Impedent! n'as-tu pas konte de m'injurier, au lieu d'être confus des reproches secrets que la conscience doit le faire?

<sup>&#</sup>x27;i falème! oses-tu dire ' contraire? Ah! tu sais bien, pour mon maiheur, que

#### ORONTE.

Se ne saurois m'empêcher de pleurer. (A monsieur de Pour-

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je ne connois rien à tout ceci.

SCÈNE IX. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, NÉRINE, LUCETTE, ORONTE.

NÉRINE, contrefaisant une Picarde.

Ah! je n'en pis plus; je sis toute essossée! Ah! sinfaron, tu m'as bien sait courir: tu ne m'écaperas mie. Justiche, justiche! je boute empêchement au mariage. (A Oronte.) Chés mon méri, monsieur, et je veux saire pindre che bon pindard-là.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Encore!

ORONTE, à part.

Quel diable d'homme est-ce-ci?

LUCUTTE.

Et que boulez-bous dire, ambe bostre empachomen et bostro pendarie? Quaquel homo es bostre marit<sup>1</sup>?

NÉRINE.

Oui, medéme, et je sis sa femme.

LUCETTE.

Aquos es faus, aquos yeu que soun sa fenno, et se deu estre pendut, aquo sera yeu que l'ou farai pendat<sup>2</sup>.

NÉRINE.

Je n'entains mie che baragoin-là.

LUCLTTE

Yea bous disi que yeu soun sa fenno3.

tout ce que je te dis n'est que trop vran; et plût au ciel que cela ne fût pas, et que tu m'eusses laissée dans l'état d'innocence et dans la tranquillié ou mon ame virait avant que tes charmes et tes tromperies m'en vinssent molleureussement faire sortir! je ne serais poiat reduite à faire le triste personnage que je lais presentement, à voir un mari cruel mépriser toute l'ardeur que j'ai eue pour lui, et me laisser sans aucune pitié à la douleur mortelle que j'ai ressentie de ses perfides actions.

<sup>1</sup> Et que voulez-vous dire avec votre empêchement et votre pendaiscn? Cet homme est votre man?

Cela est faux, et c'est moi qui suis sa femas; et s'il doit être pendu, ce sera moi qui le ferai pendre.

'Je vous dis que je suis sa femme.

NÉRINE.

Sa femme?

LUCETTF.

/S 1.

NIRINE.

Je vous dis que chest mi, encore in coup, qui le ses

Et yeu bous sousteni yeu, qu'aquos yeu?

NÉRINE.

ll y a quetre ans qu'il m'a éposée.

LUCETTE.

Et yeu set ans y a que m'a preso per fennos.

J'ai des gairans de tout cho que je di.

LUCETTE.

Tout mon pay lo sap 4.

NÉRINE.

No ville en est témoin.

LUCETTE.

Tout Pézénas a bist nostre mariatge<sup>5</sup>

N. B

Tout Chin-Quentin a assisté à no noch€

U.LITE.

Nou y a res de tant béritable6.

NÉRINE

Il gn'y a rien de plus chertain.

LUCETTE, à monsieur de Pourceaugna-

Gausos-tu dire lou contrari, valisquos??

NÉRINE, à monsieur de Pourceaugnac.

Est-che que tu me démaintires méchaint homme?

Il est aussi vrai l'un que l'autre.

LUCETTE.

Quaingn impudensso! Et coussy, misérable, nou te sa:

<sup>10 ..</sup> 

El je vous soutiens, moi, que c'est moi.

<sup>\*</sup> Di m i el y a sept ana pull m'e pe se pour femme

<sup>.</sup> Tout mon pays le soil.

To 1 Pezends a venitre marage

<sup>&</sup>quot;It n'y a sien de pl s veritable.

Gee-to dire le contraire, ... un?

bennes plus de la pauro Françon, et del paure Jeanet, que sonn lous fruits de nostre mariatge!.

#### NIBINE.

Bayez un peu l'insolence! Quoi! tu ne le souviens mie de hette pauvre ainfain, no petite Madeleine, que m'as laichée pour gaige de ta foi?

MONSIEUR DE POURCEAUGNA.

Voilà deux impudentes carognes!

#### LUCETTE

Beni, Françon, beni Jeanet, beni touston, beni toustone, beni fayre beyre à un payre dénaturat la duretat quel a per nautres 2.

#### NÉRINE.

Venez, Madeleine, men ainfain, venez-ves-en ichi faire honte à vo père de l'impudainche qu'il a.

SCÈNE X. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, ORONTE LUCETTE, NÉRINE : PLUSIEURS ENFANTS.

#### LES ENFANTS.

Ah! mon papa! mon papa! mon papa!

MONSTELR DE POURCEAUGNAC.

Diantre soit des petits fils de putains!

#### LUCETTE.

Coussy, trayte, tu nou sios pas dins la darnière confusiu de ressaupre a tal tous enfants, et de ferma l'aureille à la tendresse paternelle. Tu nou m'escap ras pas, infame! yeu te hely segny pertout, et te reproucha ten crime jusquos à tant que me see bemade, et que t'ayo fayt penjat; couquy, te boly fayré penjat<sup>3</sup>.

#### NÉRINE.

Ne rougis-tu mie de dire ches mots-là, et d'être insainsible aux cairesses de chette pauvre ainfaint? Tu ne te sau-

<sup>&#</sup>x27;Quelle im u ence! Comment, misérable, tu ne le souviens plus de la pauvre Francoise et du pauvre Jean, qui sont les ficits de notre mar age?

<sup>\*</sup> Venez, Françoise, venez, Jean, venez tous, venez toutes, venez faire voir à un pere dénaturé l'insensibilité qu'il a pour nous tous.

Comment, traitie, to n'es pas dans la dermere confusion de recevoir ainsi tes enfores, et de fermer l'oreille à la tendresse paternelle! To ne m'échapheras pas, infâmm! je veux te suivre partout, et le reprocher ton crime jusqu'a tant que je me sois vient, et que je lant pendre, coquin, je veux le faire pendre.

veras mie de mes pattes; et, en dépit de tes dains, je ferai bien voir que je sis ta femme, et je te ferai pindre.

#### LES EMFANTS.

Mon papa! mon papa! mon papa!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Au secours! au secours! Où fuirai-je? Je n'en puis plus. ORONTE.

Allez, vous ferez bien de le faire punir; et il mérite d'être pendu.

## SCÈNE XI. - SBRIGANI, seul.

Je conduis de l'œil toutes choses, et tout ceci ne va pas mal. Nous fatiguerons tant notre provincial, qu'il faudra, ma foi, qu'il déguerpisse.

## SCÈNE XII - MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANI.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! je suis assommé! Quelle peine! Quelle maudite ville!

#### SBRIGANI.

Qu'est-ce, monsieur? Est-il encore arrivé quelque chose?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui. Il pleut en ce pays des femmes et des lavements.

SBRIGANI.

## Comment donc?

### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Deux carognes de baragouineuses me sont venues accuser de les avoir épousées toutes deux, et me menacent de la justice.

#### SBRIGANI.

Voilà une mechante affaire; et la justice, en ce pays-ci, est rigoureuse en diable contre cette sorte de crime.

## MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Oui: mais, quand il y auroit information, ajournement, décret, et jugement obtenu par surprise, défaut et contumace, j'ai la voic de conflit de juridiction pour temporiser, et venir aux moyens de nullité qui seront dans les procédures

#### SERIGANI.

Voilà en parler dans tous les termes; et l'on voit bien, monsieur, que vous êtes du métier.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Moi! point du tout, je suis gentilhomme.

#### SBRIGANI.

Il faut bien, pour parler ainsi, que vous ayez étudié 18 stique.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Point. Ce n'est que le sens commun qui me fait juger que je serai toujours reçu à mes faits justificatifs, et qu'on ne saureit condamner sur une simple accusation, sans un récolement et confrontation avec mes parties.

#### SBRIGANI.

En voilà du plus fin encore.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ces mots-là me viennent sans que je les sache.

#### SBRIGANI.

Il me semble que le sens commun d'un gentilhomme peut bien aller à concevoir ce qui est du droit et de l'ordre de la justice, mais non pas à savoir les vrais termes de la chicane.

## MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce sont quelques mots que j'ai retenus en lisant les romans.

#### SBRIGANI.

Ah! fort bien.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Pour vous montrer que je n'entends rien du tout à la chicane, je vous prie de me mener chez quelque avocat, pour consulter mon affaire.

#### SBRIGANI.

Je le veux, et vais vous conduire chez deux hommes fort habiles; mais j'ai auparavant à vous avertir de n'être point surpris de leur manière de parler; ils ont contracté du barreau certaine habitude de déclamation qui fait que l'on diroit qu'ils chantent; et vous prendrez pour musique tout ce qu'ils vous diront.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Qu'importe comme ils parlent, pourvu qu'ils me disent ce que je veux savoir!

SCÈNE YHI. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRI-G(N). DEUX AVOCATS, DEUX PROCUREURS, DEUX SERGENTS.

PREMIER AVOCAT, trainant ses paroles en chantant.

La polygamie est un etc. Est un cas pendab.

SECOND AVOCAT, charture that vite ea bled grings

Votre fait
Est clair et net;
Et tout de droit,
Sur cet endrait,
Conclut tout droit.
Si vous consultez nos auteurs.
Législateurs et glossateurs,
Justinian, Papinian,
Ulpiau, et Tribonian,
Fernand, Rebuffe, Jean Imole,
Paul, Castie, Julian, Barthole,
Jason, Alciat, et Cujas,
Ce grand homme si capable;
La polygamie est un cas,
Est un cas pendable.

## ENTRÉE DE BALLET.

Danse de deux procureurs et de deux sergents, pendant que le SECOND AVOCAT chante les paroles qui suivent :

Tous les peuples policés
Et bien sensés;
Les François, Anglois, Hollandois,
Danois, Suédois, Polonois,
Portugais, Espagnols, Flamands,
Italiens, Allemands,
Sur ce fait tiennent loi semblable;
Et l'affaire est sans embarras:
La polygamie est un ens,
Est un cas pendab

LE PREMIER AVOCAT chante celles-cl:
La polygamie est un cas,
Est un cas pendable.

(Monsieur de Pourceauguac , impatienté, les chasse..

FIN DU SECOND ACTE.

## ACTE TROISIÈME

· SCÈNE I. - ÉRASTE, SBRIGANI.

SBRIGANI.

Oui, les choses s'achemiment où nous voulons, et comme ses lumières sont fort petites, et son sens le plus borné du monde, je lui ai fait prendre une frayeur si grande de la sévérité de la justice de ce pays, et des apprèls qu'on faisoit déja pour sa mort, qu'il veut prendre la fuite; et, pour se dérober avec plus de facilité aux gens que je lui ai dit qu'on avoit mis pour l'arrêter aux portes de la ville, il s'est resolu à se déguiser; et le déguisement qu'il a pris est l'habit de femme 1.

ÉBASTE.

« voudrois bien le voir en cet équipage.

SBRIGANI.

Songez, de votre part, à achever la comédie; et tandis que je jouerai mes scènes avec lui, allez-vous-en... (Il lat par bas à l'oreille.) Vous entendez bien?

ÉRASTE.

Oui.

SBRIGANI.

Et lorsque je l'aurai mis où je veux...

(Il lui parle à l'oreille.)

ERASTE

Fort bien.

WAR. Est Than ! d'esse fen in

SBRIGANI.

Et quand le père aura été averti par moi...

(Il lui parle encore à l'oreilte.)

ÉBASTE.

Cela va le mieux du monde.

SERIGANI.

Voici notre demoiselle. Allez vite, qu'il ne nous voie en semble.

SCÈNE II. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC en fémme; SBRIGANI.

SERIGANI.

Pour moi, je ne crois pas qu'en cet état on puisse jamais vous connoitre; et vous avez la mine, comme cela, d'une femme de condition.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Voilà qui m'étonne, qu'en ce pays-ci les formes de la justice ne soient point observées.

SBRIGANI.

Oui, je vous l'ai déja dit, ils commencent par faire pendre un homme, et puis ils lui font son procès.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Voilà une justice bien injuste!

SBRIGANI.

Elle est sévère comme tous les diables, particulièrement sur ces sortes de crimes.

MGNSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mais quand on est innocent?

SBRIGANI-

N'importe, ils ne s'enquêtent point de cela; et puis, ils ont en cette ville une haine effroyable pour les gens de votre pays; et ils ne sont point plus ravis que de voir pendre un Limosin.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAG.

Qu'est-ce que les Limosins leur ont fait?

SBRIGANI.

Ce sont des brutaux, ennemis de la gentillesse et du mérite des autres villes. Pour moi, je vous avoue que je suis pour vous dans une peur épouvantable; et je ne me consolerois de ma rie, si vous veniez à être pendu.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ce n'est pas tant la peur de la mort qui me fait fuir que de ce qu'il est fâcheux à un gentilhomme d'être pendu, et qu'une preuve comme celle-là feroit tort à nos titres de noblesse.

#### SERIGANI.

Vous avez raison; on vous contesteroit après cela le titre d'écuyer. Au reste, étudiez-vous, quand je vous menerai par la main, à bien marcher comme une femme, et à prendre le langage et toutes les manières d'une personne de qualité

#### MONSIEUR DE POURCLAUGNAC.

Laissez-moi faire. l'ai vu les personnes du bel air. Tout ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu de barbe.

#### SERIGANI.

Votre barbe p'est rien; il y a des femmes qui en ont autant que vous. Çà, voyons un peu comme vous ferez. (Apres monseur de Pourceaugnac a contre f.it la femme de condition.) Bon.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Allons donc, mon carrosse! Où est-ce qu'est mon carrosse? Mon Dieu! qu'on est misérable d'avoir des gens comme cela! Est-ce qu'on me fera attendre toute la journée sur le pavé, et qu'on ne me fera point venir mon carrosse?

#### SBRIGANI.

Fort bien.

#### MONSIEUR DE POUR EAUGNAC.

Holà! ho! cocher, petit laquais! Ah! petit fripon, que de coups de fouet je vous ferai donner tantôt! Petit laquais! petit laquais! Où est-ce donc qu'est ce petit laquais? Ce petit laquais ne se trouvera-t-il point? Ne me fera-t-on point venir ce petit laquais? Est-ce que je n'ai point un petit laquais dans le monde?

#### SBRIGANI.

Voila qui va à merveille; mais je remarque une chose : cette coiffe est un peu trop déliée : j'en vais querir une un peu plus épaisse, pour vous mieux cacher le visage, en cas de quelque rencontre.

#### MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Que deviendrai-je cependant?

#### SERB-ANI.

Attendez-moi là. Je suis à vous dans un moment, vous n'avez qu'à vous promener.

(Monsieur de Pourceauguae fait plusieurs tours sur le théâtre, en centinuant à contrefaire la femme de qualité.)

# SCÈNE III. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, DEUX SUISSES.

PREMIER SULLER, sans voir monsieur de Pourceaugnac.

Ailons, dépêchons, camerale; li fant allair tous leux nous à la Crève, pour regarter un peu chousticier sti monsiu de Pourcegnac, qui l'a été contané par ortonnance à l'être pendu par son cou.

SECOND SUISSE, suis voir monsieur de Pourceauguac. Li faut nous loër un fenêtre pour foir sti choustice

PREMIER SUISSE

Li disent que l'on fait téja planter un grand potence tout neuve, pour l'y accrocher sti Porcegnac.

SECOND SUISSE.

Li sira, mon foi un grand plaisir, d'y regarter pendre sti Limossin.

PRUMIER SUISSE.

Oui, de li toir gambiller les pieds en haut tevant tout le monde.

SECOND SUISSE.

Li est un plaça it trôle, oui; li disent que s'être marié y foie.

PREMIER SUISSE.

Sti tiable fi fouldir trois femmes à li tout seul! li est bien escr l'une.

SECOND SUISSE, en apercevant monsieur de Pourceaugnae. Ah! ponchour, mameselle.

PREMIER SUISSE.

Que faire fous là tout seul?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

l'attends mes gens, messieurs.

SECOND SUISSE.

Li est belle, par mon foi!

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Doucement, messieurs.

PREMIER SUISSE.

Fous, mameselle, foutoir finir rechouir fous à la Creve? Nous faire foir à fous un petit pendement pien choli.

MONSIEUR DE FOURCEAUGNAC.

Je vous rends grace.

SECOND SUISSE.

L'est un gentilhomme limossin, qui sera pendu chenti ment à un grand potence.

MONSIE, R DE POURCEAUGNAC.

Je n'ai pas de curiosité.

PREMIER SUISSE.

Li est là un petit teton qui l'est trôle.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Tout beau!

PREMIER SUISSE.

Mon foi, moi couchair pien afec fous.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ah! c'en est trop! et ces sortes d'ordures-là ne se disent point à une femme de ma condition.

SECOND SUISSE.

Laisse, toi; l'est moi qui le veut couchair afec elle pour mon pistole.

PREMIER SUISSE.

Moi, ne fouloir pas laisser.

SECOND SUISSE.

Moi, ly fouloir, moi.

(Les deux Suisses tirent monsieur de Pourceaugnac avec violence.)

PREMIER SUISSE.

Moi, ne faire rien.

SECOND SUISSE.

Toi, l'afoir menti.

PREMIER SUISSE.

Parti, toi, l'afoir menti toi-même.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Au secours! A la force!

SCÈNE IV. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, UN EXEMPT, DEUX ARCHERS, DEUX SUISSES.

L'EXEMPT.

Qu'est-ce? Quelle violence est-ee là? et que voulez vous

faire à madame? Allons, que l'on sorte de là, si vous voulez que je vous mette en prison.

PREMIER SUISSE.

Parti, pon, toi ne l'afoir point.

SECOND SUISSE.

Parti, pon aussi; toi ne l'afoir point encore.

SCÉNE V. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, UN EXEMPT, DEUX ARCHERS.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je vous suis bien obligée, monsieur, de m'avoir délivrée de ces insolents.

L'EXEMPT.

Ouais! voilà un visage qui ressemble bien à celui que l'on m'a dépeint.

MONSIEUR DE POURCESUGNAS,

Ce n'est pas moi, je vous assure.

L'EXEMPT.

Ah! ah! qu'est-ce que veut dire ...?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Je ne sais pas.

L'EXEMPT.

Pourquoi donc dites-vous cela?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

rour rien.

L'EXEMPT.

Voilà un discours qui marque quelque chose; et je vous arrête prisonnier.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Hé! monsieur, de grace!

L'EXEMPT.

Non, non: à votre mine et à vos discours, il faut que vous soyez ce monsieur de Pourceaugnac, que nous cherchons, qui se soit déguisé de la sorte; et vous viendrez en prison tout à l'heure.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Helan!

SCÈNE VI. -- MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANI, UN EXEMPT, DEUX ARCHERS.

SBRIGANI, à monsieur de Pourceaugnac.

Ah ciel! que veut dire cela?

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Ils m'ont reconnu.

L'EXEMPT.

Oui. oui : c'est de quoi je suis ravi.

SBRIGANI, a l'Exempt.

Hé! monsieur, pour l'amour de moi! vous savez que nous sommes amis, il y a longtemps; je vous conjure de ne le point mener en prison.

L'EXEMPT.

Non: il m'est impossible.

SERIGANI.

Vous êtes homme d'accommodement. N'y a-t-il pas moyen d'ajuster cela avec quelques pistoles?

L'EXEMPT, à ses archers.

Retirez-vous un peu.

SCÈNE VII. — MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, SBRIGANI, UN EXEMPT.

SBRIGANI, a monsieur de Pourceaugnac.

Il faut lui donner de l'argent pour vous laisser aller. Faites vite.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, donnant de l'argent à Shrigani.

Ah! maudite ville!

SBRIGANI.

Tenez, monsieur.

L'EXEMPT.

Combien y a-t-il?

SBRIGANI.

On, deux, trois, quatre, einq, six, sept, huit, neuf, dix.

Non; mon ordre est trop exprès.

SBRIGANI, à l'exempt qui veut s'en aller.

Mon Dieu! attendez. (A monsieur de Pourceaugnac.) Dépêchez; donnez-lui-en encore autant.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.

Mais...

SERIGANI.

Dépêchez-vous, vous dis-je, et ne perdez point de temps. Vous auriez un grand plaisir quand vous seriez perdu!

Ah!

(Il donn ...core de l'argent a Sbrigani.) SDRIGANY, à l'exempt.

Tenez, monsieur.

L'EXEMPT, à Shr gani.

Il faut donc que je m'anfuie avec lui ; car il n'y auroit poi, f ici de succió pour moi. Laissez-le-moi conduire, et ne bougez d'ici.

SBRIGANI.

Je vous prie donc d'en avoir un grand soin.

L'EXEMPT.

Je vous promets de ne le point quitter que je ne l'aie mis en lieu de sûreté.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, à Sbrigani.

Adieu. Voilà le seul honnète homme que j'aie trouvé en cette ville.

SBRIGANI.

Ne perdez point de temps. Je vous aime tant, que je voudrois que vous fussiez déja bien toin. Sand Que le ciel te conduise! Par ma foi, voilà une grande lupe! Mais voici...

## SCÈNE VIII. - ORONTE, SBRIGANI.

SBRIGANI, feignant de ne point voir Oronte.

Ah! quelle étrange aventure! Quelle fâcheuse nouvelle pour un père! Pauvre Oronte, que je te plaies! Que diras-tu? et de quelle façon pourras-tu supporter cette douleur mortelle?

OBONTE.

Qu'est-ce? Quel malheur me présages-tu?

SERIOULE.

Ah! monsieur! ce perfide de Limosin, ce traitre de monsieur de Pourceaugnac vous call ve votre fille!

ORONTE.

Il m'enlève ma fille!

SERIGANI

Qui. Elle en est devenue si folle, qu'elle vous quitte pour

le suivre, et l'on dit qu'il a un caractère pour se faire nimer de toutes les femmes.

OBONTE.

Allons, vite à la justice! Des archers après eux!

SCÈNE IX. - ORONTE, ÉRASTE, JULIE, SBRIGAN

ÉRASTE, à Julie.

Allons, vous viendrez malgré vous, et je veux vous re mettre entre les mains de votre père. Tenez, monsieur, voilà votre fille que j'ai tirée de force d'entre les mains de l'homme avec qui elle s'enfuyoit; non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération. Car, après l'action qu'elle a faite, je dois la mépriser, et me guérir absolument de l'amour que j'avois pour elle.

ORONTE.

Ah! infame que tu es!

ÉRASTE, à Julie.

Comment! me traiter de la sorte après toules les marques d'amitié que je vous ai données! Je ne vous blame point de vous être soumise aux volontés de monsieur votre père; il est sage et judicieux ans les choses qu'il fait; et je ne me plains point de lui, de m'avoir rejeté pour un autre. S'il a manqué à la parole qu'il m'avoit donnée, il a ses raisons pour cela. On lui a fait croire que cet autre est plus riche que moi de quatre ou cinq mille écus; et quatre ou cinq mille éeus est un denier considérable, et qui vaut bien la peine qu'un homme manque à sa parole : mais oublier en un moment toute l'ardeur que je vous ai montrée! vous laisser d'abord enflammer d'amour pour un nouveau venu et le suivre honteusement, sans le consentement de monsieur votre père, après les crimes qu'on lui impute! c'est une chose condamnée de tout le monde, et dont mon cœur ne peut vous faire d'assez sanglants reproches,

#### JULIE.

Hé bien! oui. l'ai conçu de l'amour pour lui, et je l'ai voulu suivre, puisque mon père me l'avoit choi i pour époux. Quoi que vous me disiez, c'est un fort honnète homme: et tous les crimes dont on l'accuse sont faussetés épouvantables. ORONTE.

Taisez-vous; vous êtes une impertinente, et je sais mieux que vous ce qui en est.

JULIE.

Ce sont, sans doute, des pièces qu'on lui fait, et (montrant fraste, c'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter.

ÉRASTE

Moi! je serois capable de cela!

JULIE.

Oui, vous.

ORONTE.

Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes une sotte.

ÉRASTE.

Non, non; ne vous imaginez pas que j'aie aucune envie de détourner ce mariage, et que ce soit ma passion qui m'ait forcé à courir après vous. Je vous l'ai déja dit, ce n'est que la seule considération que j'ai pour monsieur votre père; et je n'ai pu souffrir qu'un honnète homme comme lui fût exposé à la honte de tous les bruits qui pourroient suivre une action comme la vôtre.

GRONTE.

Je vous suis, seigneur Éraste, infiniment obligé

ÉRASTE.

Adieu, monsieur. J'avois toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance; j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir un tel honneur: mais j'ai été malheureux, et vous ne m'avez pas jugé digne de cette grace. Cela n'empêchera pas que je ne conserve pour vous les sentiments d'estime et de vénération où votre personne m'oblige; et. si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je eternellement votre serviteur.

ORONTE.

Arrêtez, seigneur Éraste. Votre procédé me touche l'ame, et je vous donne ma fille en mariage.

JULIE.

Je ne veux point d'autre mari que monsieur de Pourneaugnac.

ORONTE.

Et je veux, moi, tout à l'heure, que tu prennes le seineur Éraste. Çà, la mainJULIE.

Non, je n'en ferai rien.

ORONTE.

Je te donnerai sur les oreilles.

ÉBASTE.

Non, non, monsieur; ne lui faites point de violence, je ous en prie.

ORONTE.

C'est à elle à m'obéir, et je sais me montrer le maître ÉRASTE.

Ne voyez-vous pas l'amour qu'elle a pour cet homme-là? et voulez-vous que je possède un corps dont un autre possède le cont!?

ORONTE.

C'est un sortilége qu'il lui a donné; et vous verrez qu'elle changera de sentiment avant qu'il soit peu. Donnez-moi votre main. Allons.

JULIE.

Je ne...

ORONTE.

Ah! que de bruit! Çà, vetre main, vous dis-je. Ah! ah! ah!

ÉRASTE, à Julie.

Ne croyez pas que ce soit pour l'amour de vous que je vous donne la main : ce n'est que de monsieur votre père dont je suis amoureux, et c'est lui que j'épouse.

ORONIE. .

Je vous suis beaucoup obligé; et j'augmente de dix mille écus le mariage de ma fille. Allons, qu'on fasse venir la notaire pour dresser le contrat.

ERASTE.

En attendant qu'il vienne, nous pouvons jouir du divertissement de la saison, et faire entrer les masques que le bruit des noces de monsieur de Pourceaugnac a attirés icide tous les endroits de la ville.

SCÈNE X. - TROUPE DE MASQUES, DANSANTS ET CHANTANTS.

UN MASQUE, en Égyptienne.

Sortez, sortez de ces lieux,

VAR. Dent un autre possédere le cœur?

Soucis, Chagrins et Tristesse; Venez, venez, Ris et Jeux, Plaisir, Amour et Tendresse; Ne songcons qu'à nous réjour : La grande affaire est le plaisir.

CHOLLE DE MASQUES CHANCARI

Ne songeons qu'à nous réjouir : La grande affaire est le plaisir.

L'ÉGYPTIENNE.

A me suivre tous ici
Votre ardeur est non commune
Et vous êtes en souci
De votre bonne fortune:
Soyez toujours amoureux,
C'est le moyen d'être heureux

UN MASQUE, en Lapptier.

Aimons jusques au trépas, La raison nous y convie. Hélas! si l'on n'aimoit pas, Que seroit-ce de la vie? Ah! perdons plutôt le jour, Que de perdre notre amour.

L DGYPTHER.

Les biens,

L'ÉGYPTH NEE

La gloire,

L'ÉGYPTIEN. Les grandeurs,

L'ÉGYPTIENNE.

Les sceptres qui font tant d'envie,

L'ÉGYPTIEN.

fout n'est rien, si l'amour n'y mêle ses at lours.

L'ÉGYPTIENNE.

Il n'est point, sans l'amour, de plaisir dans la vio .

TOUS DEUX ENSEMBLE.

Soyons toujours amourcux, C'est le moyen d'être heureux.

CHO. UR.

Sus, sus, chantons ensemble; Dansons, sautons, jouons-nous. UN MASQUE, en pautalon.
Lorsque pour rire ou s'assemble,
Les plus sages, ce me semble,
Sont ceux qui sont les plus fous.
TOUS ENSEMBLE.
Ne songeons qu'à nous réjouir :
La grande affaire est le plaisir.

PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET

Danse de Sauvages

SACONDO ENTRÉE DE DALLIO.

Date . Bisarans

Deux caractères particuliers se font remarquer dans cette pièce: celui du Fou, qui ne ressemble en rien au Moron de la Princisse d'Élide, et qui n'est en réalité, suivant la juste observation de Voltaire, qu'un homme adroit qui, ayant la liberté de tont dire, s'en sert avec habileté et finesse, et celui de l'Astrologu. Molière, en faisant intervenir ce dernier personnage, a voulu se moquer d'une croyance fort accréditée de son temps, l'astrologie judiciaire, qui fut également attaquée par La Fontaine et Fénélon.

Si l'on en croit quelques commentateurs, Molière, dans le rôle d'Ériphile, aurait fait allusion à Mademoiselle, petite-fille de Henri IV, et à sa passion pour Lauzun. Suivant Petitot, « un au avant la représentation des Amants magnifiques. Louis XIV avait ordonné à cette princesse de renoncer à l'espoir d'épouser son amant; et, deux mois après, elle eut la douleur de le voir enfermer a Pignerol. Louis XIV donna le sujet de cette pièce à Mollère, les memoires du temps s'accordent à l'attester : mais lui prescrivit-il de faire cette allusion? rien n'est plus douteux. Il est naturel de croire que le roi dit à l'auteur de faire une comédie où deux princes se disputeraient en magnificence pour éblouir et charmer une princesse; et que Molière, afin de donner de l'intérêt à un sujet si simple et si peu susceptible de fournir cinq actes, y joignit cet amour, dont la peinture dut singulièrement réussir en présence d'une cour qui savait toute cette intrigue. Il n'y eut que MADEMOISELLE qui dut souffrir. »

La sagacité de Petitot nous semble ici complétement en défaut. Si grande qu'ait été la hardiesse de Molière, peut-on supposer qu'il eût osé mettre en scène, en présence de toute la cour, une princesse du sang royal? Comment supposer que le roi l'eût souffert? On peut donc à priori, en se plaçant au point de vue des simples convenances, regarder l'assertion de Petitot comme très-hasardée. En se placant au point de vue des faits, on reconnait qu'elle est complétement fausse. M. Taschereau. dans le passage suivant, ne laisse aucun doute à cet égard : « Le caractère bien connu de Molière serait une réfutation suffi-ante de l'étrange assertion renfermée dans les lignes que nous venons de rapporter; car il n'est personne, nous l'esperons, qui, après avoir lu le Misanthrope et le Tartufe, n'y ait reconnu, en même temps qu'un génie supérieur, un homme de bien, un cœur généreux. Mériterait il donc ces deux titres, l'auteur qui, abusout de la protection d'un monarque, irait, en la mettant en scène aux veux de toute la cour, aux yeux de la France entière, insulter à la douleur d'une princesse malheureuse? Mais il est une réponse plus positive à faire à cette supposition offensante pour Moliere : Elle n'est fondée que sur un anachro-RIME. Petitot dit au'un an avant la regresentation des Amants mes

gnifiques. Louis XIV avait ordonné à MADEMOISELLE de renoncer à l'espoir d'ipouser son amant. Ce ne fut que le joudi 18 décembre 1670 que cette désense sut faite par le roi à la princesse, ainsi que le constatent les annales contemporaines, et notamment la lettre très-détaillée de madame de Sévigné du 19 décembre 1670. Or, les Amants magnifiques avaient éte représentés, comme nous l'avons dit, dès le 7 septembre 1670, c'est-à-dire plus de trois mois avant que l'on connût ses chagrins et même sa passion, et non un an après, comme il est dit dans le morceau précité. Il était donc impossible que, quelque malignes qu'ensent été les intentions de Molère, il che fait allusion à cette intrigue, »

Pour completer l'historique de la pièce qui nous occupe, nons ajouterons, d'après le commentaire de Bret, que M. Gaillard, dans son Éloge de Corneille, a remarque le premier, que Mohère semble avoir imité, dans les Amants magnif, mes, la connedie héroique de Don Sanche. En effet, Sostrate est, comme don Sanche, un heros amoureux, malgré la bassesse apparente de sa fortune, d'une princesse qui rougit également et de l'amour qu'elle inspire et de celui qu'elle éprouve pour un inconnu. Enfin, comme don Sanche, Sostrate a deux princes pour rivaux; et c'est à lui à nommer celui de ces deux rivaux qu'il croit le plus digne de la prince-se. C'est à ces seuls traits que se borne la ressemblance des deux ouvrages.

M. Bazin definit justement les Amants magnifiques un pot pourri de comedie, de pastorale, de pantomime, de machines et de ballets, et il donne, sur la composition de ces sortes d'ouvrages, des détails que nous crovons devoir reproduire ici, parce qu'ils intéressent à la fois l'histoire de l'art the itral et l'histoire particulière du théâtre de notre auteur. « Molière, dit M. Bazin, en composant les Amants magnifiques, accepta la charge d'une besome qui semblait ai partenir à Benserade, et sur laquelle nous voyons qu'on se méprend toujours. L'occasion nous convie à l'expliquer. Les ballets de cour se composaient d'entrees, de vers et de récits. Les entrées étaient muettes ; on voyait s'avancer sur le théâtre des personnages dont le poête avait dispose les caractères, les costumes et les mouvements, en leur donnant à figurer par la danse une espèce d'action. Le programme on livre distribué aux spectateurs les mettait au fait de ce qu'étaient les danseurs et de ce qu'ils voulaient exprimer. De tout temps on y avait joint quelques madrigara à la louange des personnes qui devaient paraître dans les divers rôles, et c'était la ce qu'on appelait les vers, qui ne se débitaient pas sur la scène, qui n'entraient pas dans l'action, qu'on lisait, ou des veux ou à voix basse, dans l'assemblée, sans que les figurants y eussent part. sinon pour en avoir fourni la matière. Les récits, enfin, étaient des tirades débitées ou des couplets chantés par des person-

## NOMS DES PERSONNES

QUI ONT CHANTÉ ET DANSÉ

## THE PROPERTY OF

## DANS MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Une musicienne, mademoiselle Hilaire.

Deux musiciens, les sieurs Gaye et Langeais.

Deux maîtres à danser, les sieurs La Pierre et Favier.

Deux pages dansants, les sieurs BBAUCHAMP et CHICANNEAU.

Quatre curieux de spectacles, dansants, les sieurs Noblet, Joubert, Lestang et Mayeu.

Deux médecins grotesques, il signor CHIACCHIERONE (LULLI), et le sieur GAYE.

Matassins dansants, les sieurs Beauchamp, La Pierre, Favier, Noblet, Chicanneau, et Lestang.

Deux avocats chantants, les sieurs Estival et GAYE.

Deux procureurs dansants, les sieurs Beauchamp et ChicanNEAU.

Deux sergents dansants, les sieurs LA PIERRE et FAVIER.

## TROUPE DE MASQUES

#### CHANTANTS ET DANSANTS.

Une Égyptienne chantante, mademoiselle HILAIRE. Un Égyptien chantant, le sieur GAYE. Un pantalon chantant, le sieur BLONDEL.

## CHŒUR DE MASQUES

#### CHANTANTS.

Deux vieilles, les sieurs Fernond le cadet, et Le Gros.
Deux scaramouches, les sieurs Estival et Gingan.
Deux pantalons, les sieurs Gingan le cadet, et Blondel.
Deux docteurs, les sieurs Rebel et Hédouin.
Deux paysans, les sieurs Langeais et Beauchamp.
Sauvages dansants, les sieurs Paysan, Noblet, Joubert, et
Lestang.

Biscavens dansants, les sieurs Beauchamp, Favier, Maveu, es Chicanneau.

## LES AMANTS MAGNIFIQUES,

## COMÉDIE-BALLET EN CIMO ACTES.

1670.

## AVANT-PROPOS.

Le roi, qui ne veut que des choses extraordinaires dans tout ce qu'il entreprend, s'est proposé de donner à sa cour un divertissement qui fût composé de tous ceux que le théâtre peut fournir; et, pour embrasser cette vaste idée, et enchaîner ensemble tant de choses diverses, Sa Majesté a choisi pour sujet deux princes rivaux, qui, dans le champêtre séjour de la vallée de Tempé, où l'on doit célébrer la fête des jeux pythiens, regalent à l'envi une jeune princesse et sa mère de toutes les galanteries dont ils se peuvent aviser.

## NOTICE.

Comme on le voit dans l'avant-propos de Molière, le sujet de cette pièce fut indiqué par Louis XIV lui-même. Composés exclusivement pour la cour, les Amants magnifiques ne furent joués qu'à la cour et ne pouvaient, suivant la remarque de Voltaire, réussir que là par le mérite du divertissement et par celui de l'à-propos. Molière, qui ne s'adusatt pas sur la portée de cet ouvrage, ne le fit pas même représenter sur son théâtre, et il fut imprimé pour la première fois après sa mort dans l'édition de Vinot et Lagrange. En 1688, les comédiens français essayèrent de le tirer de l'aubli où il était ombé; mais après neuf représentations très-peu suivies, ils le retirèrent de la scène. Dancourt, en 1704, essaya de nouveau, à l'aide de changements dans les intermèdes, de remettre au théâtre les Amants magnifques; mais cette tentative échoua, comme celle de 1688.

nages qui ne dansaient pas, le plus souvent des comédiens, et se rapportaient au sujet de chaque entrée. Benserade, en dessimant les entrées et en rimant les récits, à peu près comme on faisait avant lui, s'était avisé de donner un tour vraiment nouveau à ses vers. Il y mêlait, avec esprit tonjours, souvent avec hardiesse, des traits communs à la personne et au personnage, des rapprochements tantôt flatteurs, tantôt piquants entre le danseur nommé au programme et le rôle qu'il devait remplir. Ce n'était pas là sans doute une œuvre de grand mérite : mais on doit reconnaître qu'il y excellait, et cela depuis vingt ans, variant avec un singulier bonheur des plaisanteries ou des douceurs dont le texte changeait rarement. Pour juger de ce qu'il savait faire en ce genre, il suffirait de voir combien de fois il reussit à vanter les solides mérites du marquis de Sovecourt, ou à excuser la laideur du marquis de Genlis. Le dernier ouvrage de cette espèce qu'eût alors écrit Benserade était le Ballet royal de Flore, dansé par le roi au mois de février 1669, et, dans un rondeau adressé aux dames, il avait annoncé qu'il renonçait à ce métier. Molière eut ordre de l'y remplacer; de sorte que, dans le divertissement royal de 1670, sauf le sujet qui venait du roi, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on entendait, tout ce qu'on lisait était de sa façon. Il paraît certain que, comme tous ceux qui ont abdiqué, Benserade se montra jaloux de son successeur, et fit, avant la représentation, quelque moquerie de deux méchants vers destinés à être chantés dans la pastorale. Molière s'en vengea en parodiant, dans les vers faits pour le roi, la mamère dont son prédécesseur tournait la louange; mais il n'essaya pas de l'imiter dans l'épigramme. Les courtisans, comme à l'ordinaire, rirent beaucoup en voyant contrefaire ce qu'ils avaient contume d'applaudir, et Benserade se trouva joué sur an propre terrain. »

OTTEN TO SOUT THE

## PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

ARMITONE, princesse, mère d'Ériphile '.
ÉRIPHILE, fille de la princesse ?.
IPHICRATE, prince, amant d'Ériphile .
TIMOCLÈS, prince, amant d'Ériphile .
SOSTRATE, général d'armée, amant d'Ériphile .
ANAXARQUE, astrologue .
CLÉON, fils d'Anaxarque.
CHORÈBE, de la suite d'Aristione.
CLITIDAS, plaisant de cour, de la suite d'Ériphile .
UNE FAUSSE VÉNUS, d'intelligence avec Anaxarque.

## PERSONNAGES DES INTERMEDES.

## PREMIER INTERMEDE.

ÉOLE
TRITONS chantants,
FLEUVES chantants
AMOURS chantants,
PÉCHEURS DE CORAIL dansants,
NEPTUNE.
SIX DIRUX MARINS dansants.

### DEUXIÈME INTERMÈDE.

TROIS PANTOMIMES dansents.

#### TROISIÈME INTERMEDE.

LA NEMPHE de la vallée de Tempé.

## PERSONNAGES DE LA PASTORALE

EN MUSIQUE.

YRCIS, berger, amant de Carace.

ALISTE, bergere.

LICASTE, berger, ami de Tircis.

MÉNANDRE, berger, ami de Tircis.

PREMIER SATYRE, amont de Caiste
SECOND SATYRE, amont de Caiste
SIX DRYADES dansants.

CLIMÈNE, bergere.

PHILINTE, berger.

TROIS PETITES DRYADES dansants.

TROIS PETITS FAUNES dansants.

Acteurs de la troupe de Molière : 1 Mademoiselle HERVÉ. — 2 Mademoiselle Mollère. — 2 La Grange. — 4 Du Croisy. — 5 Magdélène BÉJART. — 4 HU-BERT. — 7 MOLIÈRE.

HUII STATUES qui dansent.

## CINQUIÈME INTERMÈDE.

QUATRE PANTOMIMES dansants.

### SIXIÈME INTERMÈDE,

FÊTE DES JETS PATTANENS.

LA PRÉTRESSE.

DEUX SACRIPTCATEURS chondonts.

SIX MANISTRES DU SACRIPTCT, parlact de baches. Bather.

CHOEUR DE PEUPLES.

SIX VOLTIGEURS santant sor dez devaux de bache.

QUATRE CONDUCTEURS D'ISCLAVES donsants.

HUIT ESCLAVES dansant.

QUATRE HOMNES armées à la grecque.

UN HÉRAUT.

SIX TROMPETES

UN TIMBALIER.

APOLLON.

SULVANTS D'APOLLON. ESCUÉS

La came est en ressalle, dans a deficience variée de Temp!

# PREMIER INTERMÈDE.

Le théâtre s'ouvre à l'agréable bruit de quantité d'instruments; et d'abord il offre aux veux une vaste mer bordée de chaque côté de quatre grands rochers, dont le sommet porte chacun un Fleuve accoudé sur les marques de ces sortes de déités. Au pied de ces rochers sont douze Tritons de chaque côté: et dans le milieu de la mer, quatre Amours montés sur des dauphins, et derrière eux le dieu Eole, élevé au-dessus des ondes sur un petit nuage. Eole commande aux vents de se retirer; et tandis que quatre Amours, douze Tritons et huit Fleuves lui répondent, la mer se calme, et du milieu des ondes on voit s'élever une ile. Huit Pecheurs sortent du fond de la mer, avec des nacres de perles et des branches de corail, et, après une danse agréable, vont se placer chacun sur un rocher au-dessus d'un Fleuve. Le chœur de la musique annonce la venue de Neptune; et, tandis que ce dieu danse avec sa suite, les Pécheurs, les Tritons et les Fleuves accompagnent ses pas de gestes differents et de bruit de conques de perles. Tout ce spectacle est d'une magnifique galanterie, dont l'un des princes régale sur la mer la promenade des princesses.

PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.
NEPTUNE, ET SIX DIEUX MARINS.
DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.
HUIT PÉCHEURS DE COBAL.

Vers chantes.

RÉCIT DÉOLE.

Vents, qui troublez les plus beaux jours, Rentrez dans vos grottes profondes, Et laisez réguer sur les endes Les Zéphyrs et les Amouste

#### UN TRITON.

Quels beaux yeur ont percé nos demeures humidas? Venez, venez, Tritons; cachez-vous, Neréides.

TOUS LES TRITONS.

Allons tous au-devant de ces divinnes; Et rendons par nos chants hommage a leurs beartés.

UN AMOUR.

Ah! que ces princesses sont belles :

UN AUTRE AMOUR

Quels sout les cœurs qui ne s'y rendroient pas ?

UN AUTRE AMOUR

La plus belle des immortelles. Notre mère, a bien moins d'appas.

CHORUP

Allons tous au-devant de ces divinites:
 Et rendons par nos chants hommage à leurs beautes

UN TRITON.

Quel noble spectacle s'avance?
Weptune, le grand dieu Neptune, avec sa cour,
Vient honorer ce beau séjour
De son auguste présence-

CHOEUR.

Rel ublons nos concerts, Et faison, retentir dans le vague des airs Notre réjouissance

Pro pour tr ord représentant Neptone.

Le ciel, entre les dieux les plus consideres, Me donne pour partage un rang considérable, Et, me faisant régner sur les flots azurés, Rend à tout l'univers mon pouvoir redoutable.

Il n'est aucune terre, à me bien regarder, Qui ne doive trembler que je ne m'y répande; Point d'États qu'à l'instant je ne pusse invacté Des flots impétueux que mon pouvoir commande

Rien n'en peut arrêter le fier débordemens, Et d'une triple digue à leur force oppose On les verroit forcer le ferme empêchement, Et se faire en tous lieux une ouverture aisée.

Mais je sais retenir la fureur de ces flots Par la sage équité du pouvoir que j'exerce, Et laisser en tous lieux, au gré des matelots. La douce liberté d'un paisible commerce.

On trouve des écuells parfois dans mes Élats, On voit quelques vaisseaux y périr par l'orage; Mais contie ma puissance on n'en nuirmune pe-Et chez moi la vertu ne fait jamais naufrage. Pour M. LE GRAND ', représentant un dieu marin.

L'empire où nous vivons est fertile en trésors, Tous les mortels en foule accourent sur ses bords; Et, pour faire bieutôt une haute fortune, Il ne faut rien qu'avoir la faveur de NEFTUNE.

Pour le marquis DE VILLEROI, représentant un dieu maren.

Sur la foi de ce dieu de l'empire flottant, On peut bien s'embarquer avec toute assurance : Les flots ont de l'inconstance, Mais le NEPTUNE est constant.

Pour le marquis DE RASSENT, représentant un lieu marin.

Voguez sur cette mer d'un zèle inébranlable : C'est le moyen d'avoir NEPTUNE favorable.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I. - SOSTRATE, CLITIDAS.

CLITIDAS, à part.

Il est atlaché à ses pensées.

SOSTRATE, se croyar t seul.

Non, Sostrate, je ne vois rien où lu puisses avoir recours; et tes maux sont d'une nature à ne te laisser nulle espérance d'en sortir.

CLITIDAS, à part.

Il raisonne tout seul.

SOSTRATE, se croyant soul.

Hélas!

CLITIDAS, à part.

Voilà des soupirs qui veulent dire quelque chose; et ma sonjecture se trouvera véritable.

SOSTRATE, se croyant seul.

Sur quelles chimères, dis-moi, pourrois-tu bâtir quelque espoir? et que peux tu envisager, que l'affreuse longueur d'une vie malheureuse, et des ennuis à ne finir que par la mort?

On appelait, par abréviation, le grand écuyer, M. le Grand, et le premies ecuyer, M. le Premier.

CLITIDAS, à part.

Cette tête-la est plus embarrassée que la mienne.

Ah! mon cour! ah! mon cour! où m'avez-vous jeté?

CLITIDA

Serviteur, seigneur Sostrate.

SOSTRATE.

Mù vas-tu. Clitidas?

#### CLITIDAS.

Il is vous, plutôt, que faites-vous iei? et quelle secules minimolie, quelle humeur sombre, s'il vous plait, vous plut retenir dans ces bois, tandis que tout le monde a couru en foule à le maquificeme de la fête dont l'amour du prince l'abiterate vient de aégater sur la mer la promenade des princesses; tandis qu'elles y ent reçu des calcaux mervelleux de musique et de dinse, et qu'en a vu les rochers et les ondes se parer de divinités pour faire honneur à leurs attraits?

#### SOSTRATE.

Je me figure essez, sans la voir, cette mignificence; et tant de gens, d'ordinaire, s'empressent à patier de la confasion dans ces sortes de létes, que j'ai cru à propos de ne pas augmenter le nombre des importuns.

#### CLITIDAS.

Vons est me votre présence ne gâte jamais rien, et que vous not qual de trop en quelque lieu que sous sores. Votre visage est nien venu partout, et il n'a garde d'être de ces visages disgraci s qui ne sont jamais blen recus des regards souverains. Vous êtes également bien auprès des deux princesses; et la mère et la fille vous font assez connoître l'estime qu'elles font de vous, pour n'appréhender pas de fatigner leurs yeux; et ce ute crainte, enfin, qui vous a refenu.

#### SOSTRATE.

J'avoue que je n'ai pas naturellement grande curiosité pour ces sortes de choses.

### CLITIDAS.

Mon Dieu! quand on n'auroit nulle curios té pour les cheses, on en a toujours pour aller où l'on trouve tout le monde; et, quoi que vous paissiez dire, on ne demeure point tout seul, pendant une tête, à rèver parmi les arbres, comme vous faites, à moins d'avoir en tête quelque chose qui em-

SOSTRATE

Que voudrois-tu que j'y pusse avoir?

CLITIDAS.

Ouais, je ne sais d'où cela vient; mais il sent ici l'amour. Le n'est pas moi. Ah! par ma foi, c'est vous.

SOSTRATE.

Que tu es fou, Clitidas!

CLITIDAS.

Je ne suis point fou. Vous des amoureux; j'ai le nez délicat, et j'ai senti cela d'abord.

SOSTRATE.

Sur quoi prends-tu cette pensée?

CLITIDAS.

Sur quoi? Vous seriez bien étonné si je vous discis encore de qui vous êtes amoureux.

SUSTRATE.

Moi?

CLITIDAS.

Oui. Je gage que je vais deriner tout à l'herre celle que vous aimez l'ai mes secrets, aussi bien que natre astra-logue dont la princesse Aristione est entêtée; et, s'il a la science de lire dans les astres la fortune des hommes, j'ai celle de lire dans les yeux le nom des personnes que naime. Tenez-vous un peu, et outrez les yeux. É, par son, é1; r, i, éri; p, h, i, phi, ériphi; l, e, le : Ériphile. Yous ètes amoureux de la princesse Ériphile.

SOSTRATE.

Ah! Clitidas, j'avoue que je ne puis cacher mon trouble, et tu me frappes d'un coup de foudre.

CLITIDAS.

Vous voyez que je suis savant!

SOSTRATE.

Hélas! si, par quelque aventure, tu as pu découvrir le secret de mon cœur, je te conjure au moins de ne le révéler à qui que ce soit, et surtout de le tenir caché à la belle princesse dont tu viens de dire le nom.

CLITIDAS.

Et, sérieusement parlant, si dans vos actions j'ai bien pu

· B, par soi, é. - Par soi signifie faisant à lui seul une syelabe.

connoitre depuis un temps la passion que vous voulez tenir secrète, pensez-vous que la princesse Eriphile puisse avoir manqué de lumières pour s'en apercevoir? Les belles, croyez-moi, sont toujours les plus clairvoyantes à découvrir les ardeurs qu'elles causent; et le langage des yeux et des soupirs e fait entendre, mieux qu'à tout autre, à celle à qui il s'adresse.

#### SOSTBATE.

Laissons-la, Clitidas, laissons-la voir, si elle peut, dans mes soupirs et mes regards, l'amour que ses charmes m'inspirent; mais gardons bien que par nulle autre voie elle en apprenne jamais rien.

### CLITIDAS.

Et qu'apprehendez-vous? Est-il possible que ce même Sostrate qui n'à pas craint ni Brennus ni tous les Gaulois, et dont le bras a si glorieusement contribué à nous défaire de ce déluge de barbares qui ravageoient la Grèce; est-il possible, dis-je, qu'un homme si assuré dans la guerre soit si timide en amour, et que je le voie trembler à dire seulement qu'il aime?

### SOSTRATE.

Ah! Clitidas, je tremble avec raison; et tous les Gaulois du monde ensemble sont bien moins redoutables que deux beaux yeux pleins de charmes.

### CLITIDAS.

Je ne suis pas de cet avis; et je sais bien, pour moi, qu'un seul Gaulois, l'épée à la main, me feroit beaucoup plus trembler que cinquante beaux yeux ensemble les plus charmants du monde. Mais, dites-moi un peu, qu'espérez-vous faire?

### SOSTRATE.

Mourir sans déclarer ma passion.

### CLITIDAS.

L'espérance est belle! Allez, allez, vous vous moquez; un peu de hardiesse réussit toujours aux amants : il n'y a en amour que les honteux qui perdent; et je dirois ma passion à une déesse, si j'en devenois amoureux.

### SOSTRATE.

Trop de choses, hélas! condamnent mes feux à un éternel silence.

CLITIDAS.

Et quoi?

#### SOSTRATE.

La bassesse de ma fortune, dont il plait au cicl de rabatire l'ambition de mon amour; le rang de la princesse qui met entre elle et mes desirs une distance si fâcheuse la concurrence de deux princes appuyés de tous les granda titres qui peuvent soutenir les prétentions de leurs flammes, de deux princes qui, par mille et mille magnificences, se disputent à tous moments la gloire de sa conquête, et sur l'amour de qui on attend tous les jours de voir son choix se déclarer; mais plus que tout, Cliticas, le respect inviolable où ses beaux yeux assujettissent toute la violence de mon ardeur.

#### CLITIDAS.

Le respect bien souvent n'oblige pas tant que l'amour; et je me trompe fort, ou la jeune princesse a connu votre flamme, et n'y est pas insensible.

#### SOSTRATE.

Ah! ne t'avise point de vouloir flatter par pitié le cœur d'un misérable

#### CLITIDAS.

Ma conjecture est fondée. Je lui vois reculer beaucoup le choix de son époux, et je veux éclaireir un peu cette petite affaire-là. Vous savez que je suis auprès d'elle en quelque espèce de faveur, que j'y ai les accès ouverts, et qu'à force de me tourmenter je me suis acquis le privilège de me mêler à la conversation, et de parler à tort et à travers de toutes choses. Quelquefois cela ne me réussit pas, mais quelquefois aussi cela me réussit. Laissez-moi faire, je suis de vos amis; les gens de mérite me touchent, et je veux prendre mon temps pour entretenir la princesse de...

#### SOSTRATE.

Ah! de grace, quelque bonté que mon malheur t'inspir garde-toi bien de lui rien dire de ma flamme. J'aimeroi mieux mourir que de pouvoir être accusé par elle de la moindre témérité; et ce profond respect où ses charmes divins.....

#### CLITIDAS.

Taisons-nous voici tout le monde.

## SCÈNE II. — ARISTIONE, IPHICRATE, TIMOCLÈS, SOSTRATE, ANAXARQUE, CLEON, CLITIDAS.

### ARISTIONE, a Iphicrate.

Prince, je ne puis me lasser de le dire, il n'est point de spectacle au monde qui puisse le disputer en magnificence à celui que vous venez de nous donner. Cette fête a eu des ornements qui l'emportent sans doute sur tout ce que l'on sauroit voir; et elle vient de produire à nos yeux quelque chose de si noble, de si grand et de si majestueux, que le ciel même ne sauroit aller au delà; et je puis dire assurément qu'il n'y a rien dans l'univers qui s'y puisse égaler.

### TIMOCLES.

Ce sont des ornements dont on ne peut pas espèrer que toutes les fêtes soient embellies; et je dois fort trembler, madame, pour la simplicite du petit divertissement que je m'apprête à vous donner dans le bois de Diane.

#### ARISTIONE.

Je crois que nous n'y verrons rien que de fort agréable; et, certes, il faut avouer que la campagne a lieu de nous paroître belle, et que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer dans cet agréable séjour qu'ont célèbre tous les poètes sous le nom de Tempé. Car enfin, sans parler des plaisirs de la chasse que nous y prenons à teute heure, et de la solennité des jeux pathiens que l'on y célabre tantôt, vous prenez soin l'un et l'autre de nous y combler de tous les divertissements qui peuvent charmer les chagrins des plus mélancoliques. D'où vient. Sostrate, qu'on ne vous a point vu dans notre promenade?

### SOSTRATE.

Une petite indisposition, madame, m'a empêché de m'y trouver.

#### IPHICRATE.

Sostrate est de ces gens, madame, qui croient qu'il ne sied pas bien d'être curieux comme les autres; et il est beau d'affecter de ne pas courir où tout le monde court.

### SOSTRATE

Seigneur, l'affectation n'a guère de part à tout ce que je fais; et, sans vous faire compliment, il y avoit des choses à voir dans cette fête qui pouvoient m'attirer, si quelque autre motif ne m'avoit refenu.

ARISTIONE.

Et Clitidas a-t-il vu cela?

CLITIDAS.

Out, mais du rivage.

ARISTIONE.

Et pourquoi du rivage?

CLIPIDAS.

bla to:, madame, j'ai craint quelqu'un des accidents qui arrivent d'ordinaire dans ces confusions. Cette nuit j'ai songe de pesson mort et d'œufs cassés; et j'ai appris du seigneur Annyaque que les œufs cassés et le poisson mort signifient mais neoutre.

### ANAXARQUE.

remarque une chose : que Clitidas n'auroit rien à dire, s'il ne parloit de moi.

### CLITIDAS.

C'est qu'il y a tant Je choses à dire de vous, qu'on n'en sauroit parler assez.

### ANAXARQUE.

Vous pourriez prendre d'autres matières, puisque je vous en ai prié.

#### CLITIDAS.

Le moyen? ne dites-vous pas que l'ascendant est plus fort que tout. et s'il est écrit dans les astres que je sois enclin à parler de vous, comment voulez-vous que je résiste à ma destinée?

#### ANAXAROLE.

Avec tout le respect, madame, que je vous dois, il y a une chose qui est fâcheuse dans votre cour, que tout le monde y prenne liberté de parler, et que le plus honnéte homme y soit exposé aux railleries du premier mécha..! plaisant.

### CLITIDAS.

Je vous rends grace de l'honneur.

ARISTIONE, à Anaxarque.

Que vous êtes fou de vous chagriner de ce qu'il dit?

#### CLITIDAS.

Avec tout le respect que je dois à madame, il y a une chos qui m'étonne dans l'astrologie : comment des gens qui saveul tous les secrets des dieux, et qui possèdent des con-

noissances à se mettre au-dessus de tous les hommes, aient besoin de faire leur cour, et de demander quelque chose.

### ANAXARQUE.

Wous devriez gagner un peu mieux votre argent, et denner à madame de meilleures plaisanteries.

### CLITIDAS.

Ma foi, on les donne telles qu'on peut. Vous en parlez fort à votre aise; et le métier de plaisant n'est pas comme celui d'astrologue: bien mentir et bien plaisanter sont deux choses fort différentes; et il est bien plus facile de tromper les gens que de les faire rire

#### ARISTIONE.

Hé! qu'est-ce donc que cela veut dire?

CLITIDAS, se parlant à lui-même.

Paix, impertinent que vous êtes! ne savez-vous pas bien que l'astrologie est une affaire d'État¹, et qu'il ne faut point toucher à cette corde-là? Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous vous émancipez trop, et vous prenez de certaines libertés qui vous joueront un mauvais tour, je vous en avertis. Vous verrez qu'un de ces jours on vous donnera du pied au cul, et qu'on vous chassera comme un faquin. Taisez vous, si vous êtes sage.

ARISTIONE.

Gù est ma fille?

TIMOCLÈS.

Madame, elle s'est ecartée; et je lui ai présenté une main qu'elle a refusé d'accepter.

### ARISTIONE.

Primes, puisque l'amour que vous avez pour Ériphile a bien voulu se soumettre aux lois que j'ai voulu vous impo-

<sup>&#</sup>x27;Ceci fait allusion à la confiance que les grands et les souverains eux-mêmes av nent ancore dans l'astrologie. L'astrologie le plus fameux de l'époque de Mohere se nommait Morin : il avait eu des succès dans la médecine ; mis, trousant tette science trop incertaine, il s'était livré à l'astrologie, dont il croyait es calculs beaucoup plus sors. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on ne trouva en d'extroordinaire dans cette conduite. Morin continua d'être estimé de le cour, et même des savants. Descartes était en correspondance avec lui, et la émognait beaucoup d'égards. Il se discrédita vingt ans avant la représentation les Amints magnifiques, parcequ'il ent l'improdence de prédire que Gussendi nourrait au mois d'août de l'année 1650 Ce savant ayant eu le benheur de faire mentir la prophetie, on se moqua du prophete; et Molière, ami de Gassendi dont il ctait écleve, ne fut pas des derniers à s'amuser aux dépens de Morin. (P.)—La Fontaine et Fénélon ont attaqué tres-vivement l'absurde troyance à l'astrol gie judiciatre.

ser; puisque j'ai su obtenir de vous que vous fussiez rivaux sans devenir ennemis, et qu'avec pleine soumission aux sentiments de ma fille vous attendez un choix dont je l'ai faits seule maîtresse, ouvrez-moi tous deux le fond de votre ame, et me dites sincèrement que', progrès vous croyez l'un et l'autre avoir fait sur son cœur.

### TIMOCLÈS.

Madame, je ne suis point pour me flatter; j'ai fait ce que j'ai pu pour toucher le cœur de la princesse Ériphile, et je m'y suis pris, que je crois, de toutes les tendres manières dont un amant se peut servir : je lui ai fait des hommages soumis de tous mes vœux; j'ai montré des assiduités, j'ai rendu des soins chaque jour; j'ai fait chanter ma passion aux voix les plus touchantes, et l'ai fait exprimer en vers aux plumes les plus délicates; je me suis plaint de mon martyre en des termes passionnés; j'ai fait dire à mes yeux, aussi bien qu'à ma bouche, le désespoir de mon amour; j'ai poussé à ses pieds des soupirs languissants; j'ai même repandu des larmes; mais tout cela inutilement, et je n'appoint connu qu'elle ait dans l'ame aucun ressentiment de mon ardeur.

ARISTIONE.

Et vous, prince?

### IPHICRATE.

Pour moi madame, connoissant son indifférence, et l'peu de cas qu'elle fait des devoirs qu'on lui rend, je n'ai voulu perdre aupres d'elle ni plaintes, ni soupi.'s, ni larmes Je sais qu'elle est toute soumise à vos volontés, et que ce n'est que de votre main seule qu'elle voudra prendre un époux; aussi n'est-ce qu'à vous que je madresse pour l'obtenir, à vous plutôt qu'à elle que je rends tous mes soins et tous mes hommages. Et p'ût au ciel, madame, que voureussiez pu vous résoudre à tenir sa place; que vous eussiez voulu jouir des conquêtes que vous lui faites, et recevou pour vous les vœux que vous lui renvoyez!

### ARISTIONE.

Prince, le compliment est d'un amant adroit, et vous avez attendu dire qu'il falloit cajoler les mères pour obtenir les filles; mais ici, par malheur, tout cela devient inutile, et je me suis ngagée à laisser le choix tout entier à l'inclination te ma fille.

### IPHICRATE

Quelque pouvoir que vous lui donniez pour ce choix, ce n'est point compliment, madame, que ce que je vous dis. Je ne recherche la princesse Ériphile que parcequ'elle est votre sang; je la trouve charmante par tout ce qu'elle tient de vous, et c'est vous que j'adore en elle.

### ARISTIONE

Voilà qui est fort bien.

### IPHICRATE.

Oui, madame, toute la terre voit eu vous des attraits et les charmes que je...

#### ARISTIONE.

De grace, prince, ôtons ces charmes et ces attraits: vous zavez que ce sont des mots que je retranche des compliments qu'on me veut faire. Je souffre qu'on me loue de ma sincérité; qu'on disc que je suis une bonne princesse, que j'ai de la parole pour tout le monde, de la chaleur pour mes amis, et de l'estime pour le mérite et la vertu; je puis tâter de tout cela: mais pour les douceurs de charmes et d'attraits, je suis bien aise qu'on ne m'en serve point; et, quelque vérité qui s'y pût rencontrer, on doit faire quelque scrupule d'en goûter la louange, quand on est mère d'une fille comme la mienne.

#### IPHICRATE.

Ah! madame, c'est vous qui voulez être mère malgré tout le monde; il n'est point d'yeux qui ne s'y opposent; et si vous le vouliez, la princesse Ériphile ne seroit que votre sœur.

#### ARISTIONE.

Mon Dieu! prince, je ne donne point dans tous ces galimatias où donnent la plupart des femmes : je veux être mère parceque je la suis, et ce seroit en vain que je ne la voudrois pas être. Ce titre n'a rien qui me choque, puisque, de mon consentement, je me suis exposée à le recevoir. C'est un foible de notre sexe, dont, grace au ciel, je suis exemple; et je ne m'embarrasse point de ces grandes disputes d'âge sur quoi nous voyons tant de folles. Revenons à notre discours. Est-il possible que jusqu'ici vous n'ayez pu connocita sù penche l'inclination d'Ériphile?

IPHICRATE.

Ce sont obscurités pour moi.

TIMOCLÈS.

C'est pour moi un mystère impénétrable.

ARISTIONE.

La pudeur peut-ètre l'empêche de s'expliquer à vous et à moi. Servons-nous de quelque autre pour découvrir le secret de son cœur. Sostrate, prenez de ma part cette commission, et rendez cet office à ces princes, de savoir adroitement de ma fille vers qui des deux ses sentiments peuvent tourner.

SOSTRATE.

Madame, vous avez cent personnes dans votre coar sur qui vous pourriez mieux verser Thonneur d'un tel emploi; et je me sens mal propre à bien exécuter ce que vous souhaitez de moi.

#### ARISTIONE.

Votre mérite, Sostrate, n'est point borné aux seuls emplois de la guerre. Vous avez de l'esprit, de la conduite, de l'adresse; et ma fille fait cas de vous.

SOSTRATE.

Quelque autre mieux que moi, madame ..

ARISTIONE.

Non, non; en vain vous vous en défendez.

SOSTRATE.

Puisque vous le voulez, madame, il faut vous obéir 1; mais je vous jure que, dans toute votre cour, vous ne pou viez choisir personne qui ne fût en état de s'acquitter beaucoup mieux que moi d'une telle commission.

ARISTIONE.

C'est trop de modestie; et vous vous acquitterez toujours bien de toutes les choses dont on vous chargera. Découvrez doucement les sentiments d'Ériphile, et faites-la ressouvenir qu'il faut se rendre de bonne heure dans le bois de Diane.

SCÈNE III. — IPHICRATE, TIMOCLÈS, SOSTRATE, CLITIDAS.

IPHICRATE, à Sostrate.

Vous pouvez croire que je prends part à l'estime que la princesse vous témoigne.

<sup>&</sup>quot; VAL. Li vous faut obeir

TIMOCLÈS, à Sostrate.

Vous pouvez croire que je suis ravi du choix que l'en a

IPHICRATE.

Vous voilà en état de servir vos amis.

TIMOCLÈS

Vous avez de quoi rendre de bons offices aux gens qu'il vous plaira.

IPHICRATE.

Je ne vous recommande point mes intérêts

TIMOCLÈS.

Je ne vous dis point de parler pour moi.

SOSTRATE.

Seigneurs, il seroit inutile. l'aurois tort de passer les ordres de ma commission; et vous trouverez bon que je ne parle ni pour l'un ni pour l'autre.

IPHICRATE.

Je vous laisse agir comme il vous plaira.

TIMOCLES.

Vous en userez comme vous voudrez

SCÈNE IV. - IFIIICRATE, TIMOCLÈS, CLITIDAS.

IPHICRATE, bas, à Clitidas.

Clitidas se ressouvient bien qu'il est de mes amis; je lui recommande toujours de prendre mes intérêts auprès de sa maîtresse contre ceux de mon rival.

CLITIDAS, bas, à Iphicrate.

Laissez-moi faire. Il y a bien de la comparaison de lui & vous! et c'est un prince bien bâti pour vous le disputer!

IPHICRATE, bas, à Clitidas.

Je reconnoîtrai ce service.

SCÈNE V. - TIMOCLÈS, CLITIDAS.

TIMOCLÈS.

Mon rival fait sa cour à Clitidas; mais Clitidas sait bien qu'il m'a promis d'appuyer contre lui les prétentions de mon amour.

CLITIDAS.

Assurément; et il se moque, de croire l'emporter sur

vous. Voilà, auprès de vous, un beau petit morveus prince!

TIMOCLÈS.

Il n'y a rien que je ne fasse pour Clitidas.

CLITIDAS, seul.

Belles paroles de tous côtés! Voici la princesse; prenoi?

SCÈNE VI. - ÉRIPHILE, CLÉONICE.

CLÉONICE.

On trouvera étrange, madame, que vous vous soyez aima

ÉRIPHILE.

Ah! qu'aux personnes comme nous, qui sommes toujours accablées de tant de gens, un peu de solitude est parfois agréable! et qu'après mille impertinents entretiens il est doux de s'entretenir avec ses pensées! Qu'on me laisse ici promener toute seule.

CLÉONICE.

Ne voudriez-vous pas, madame, voir un petit essai de la disposition de ces gens admirables qui veulent se donner à vous? Ce sont des personnes qui, par leurs pas, leurs gestes et leurs mouvements, expriment aux yeux toutes choses; et on appelle cela pantomime. J'ai tremblé à vous dire ce mot, et il y a des gens dans votre cour qui ne me le pardonneroient pas.

ÉRIPHILE

Vous avez bien la mine, Cléonice, de me venir ici régaler d'un mauvais divertissement; car, grace au ciel, vous ne manquez pas de vouloir produire indifféremment tout ce qui se présente à vous; et vous avez une affabilité qui ne rejette rien; aussi est-ce à vous seule qu'on voit avoir recours toutes les muses nécessitantes; vous êtes la grande protectrice du mérite incommodé; et tout ce qu'il y a de vertueux indigents au monde va débarquer chez vous.

CLÉONICE.

Si vous n'avez pas envie de les voir, madame, il ne faut que les laisser là

ÉRIPHILE.

Non, non; voyons-les: faites-les venir.

CLÉONICE.

Mais peut-être, madame, que leur danse sera méchante.

Méchante ou non, il la faut voir. Ce ne seroit, avec vous, que reculer la chose, et il vaut mieux en être quitte

CLÉONICE.

Ce ne sera ici, madame, qu'une danse ordinaire; uzo autre fois...

ÉRIPHILE.

Point de préambule, Cléonice; qu'ils dansent.

# SECOND INTERMÈDE.

La confidente de la jeune princesse lui produit trois danseurs, sous le nom de *Pantomimes*; c'est-à-dire qui expriment par leurs gestes toutes sortes de choses. La princesse les voit danser, et les recoit à son service.

ENTRÉE DE BALLET

De trois pantomimes.

PIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. - ÉRIPHILE, CLÉONICE.

ÉRIPHILE.

Voilà qui est admirable. Je ne crois pas qu'on puisse mieux danser qu'ils dansent, et je suis bien aise de les avois à moi.

CLÉONICE.

Et mot, madame, je suis bien aise que vous ayez vo que je n'ai pas si méchant goût que vous avez peusé.

ÉRIPHILE.

Ne triomphez point tant; vous ne tarderez guère à me faire avoir ma revanche. Qu'on me laisse ici.

SCÈNE II. - ÉRIPHILE, CLÉONICE, CLITIDAS.

CLÉONICE, allantau devant de Clitidas.

Je vous avertis, Clitidas, que la princesse veut être seule.

CLITIDAS.

Laissez-moi faire : je suis homme qui sais ma cour

SCÈNE III. - ÉRIPHILE, CLITIDAS.

CLITIDAS, en chantant.

La, la, la, la. (Paisant l'étonné en voyant Ériphile.) Ah! ÉRIPHILE, à Clitidas, qui feint de vouloir s'eloigner. Clitidas.

CLITIDAS.

Je nε vous avois pas vue là, madame ÉRIPHILE.

Approche. D'où viens-tu?

CLITIDAS.

De laisser la princesse votre mère, qui s'en alloit vers le temple d'Apollon, accompagnée de beaucoup de gens.

ÉRIPHILE.

Ne trouves-tu pas ces lieux les plus charmants du monde?

Assurément. Les princes vos amants y étoient.

ÉRIPHILE.

Le fleuve Pénée fait ici d'agréables détours.

CLITIDAS.

Fort agréables. Sostrate y étoit aussi.

D'où vient qu'il n'est pas venu à la promenade?

CLITIDAS.

Il a quelque chose dans la tête qui l'empêche de prendr plaisir à tous ces beaux régales. Il m'a voulu entretenir; mais vous m'avez défendu si expressément de me charger d'aucune affaire auprès de vous, que je n'ai point voulu lui prêter l'oreille, et je lui ai dit nettement que je n'avois pas le loisir de l'entendre.

### ÉRIPHILE.

l'u as eu tort de lui dire cela, et tu devois l'écouter.

#### CLITIDAS.

Je lui ai dit d'abord que je n'avois pas le loisir de l'enndre, mais après je lui ai donné audience.

ÉRIPHILE.

Tu as bien fait.

#### CLITIDAS.

En vérité, c'est un homme qui me revient, un homme fait comme je veux que les hommes soient faits, ne prenant point des manières bruyantes et des tons de voix assommants; sage et posé en toutes choses, ne parlant jamais que bien à propos, point prompt à décider, point du tout exagérateur incommode; et, quelques beaux vers que nos poëtes lui aient récités, je ne lui ai jamais ouï dire : Voilà qui est plus beau que tout es qu'a jamais fait Homère. Enfin, c'est un homme pour qui je me sens de l'inclination; et si j'étois princesse, il ne seroit pas malheureux.

### ERIPHILE.

C'est un homme d'un grand mérite, assurément. Mais de quoi t'a-t-il parlé?

#### CLITIDAS.

Il m'a demandé si vous aviez témoigné grande joie au magnifique régale que l'on vous a donné, m'a parlé de votre personne avec des transports les plus grands du monde, vous a mise au-dessus du ciel, et vous a donné toutes les louanges qu'on peut donner à la princesse la plus accomplie de la terre, entremèlant tout cela de plusieurs soupirs qui hisoient plus qu'il ne vouloit. Enfin, à force de le tourner de tous côtés, et de le presser sur la cause de cette profonde mélancolie dont toute la cour s'aperçoit, il a été contraint de ra'avouer qu'il étoit amoureux.

#### ÉRIPHILE.

Comment, amoureux! quelle témérité est la sienne! c'est un extravagant que je ne verrai de ma vie.

#### CLITIDAS.

De quoi vous plaignez-vous, madame!

ÉRIPHILE

Avoir l'audace de m'aimer! et, de plus, avoir l'audace de le dire!

CLITIDAS.

Ce n'est pas vous, madame, dont il est amoureux.

Í RIPHILE.

Ce n'est pas moi?

CLITIDAS.

Non, madame; il vous respecte trop pour ceia, et est trop

ÉRIPHILE.

Et de qui donc, Clitidas?

CLITIDAS.

D'une de vos filles, la jeune Arsinoé

ÉRIPHILE.

A-t-elle tant d'appas, qu'il n'ait trouvé qu'elle digne d son amour?

CLITIDAS.

Il l'aime éperdument, et vous conjure d'honorer sa flamme de votre protection.

ÉRIPHILE.

Moi?

CLITIDAS.

Non, non, madame. Je vois que la chose ne vous plaît pas. Votre colère m'a obligé à prendre ce détour; et, pour vous dire la vérité, c'est vous qu'il aime éperdument.

ÉRIPHILE.

Vous êtes un insolent de venir ainsi surprendre mes sentiments. Allons, sortez d'ici; vous vous mêlez de vouloir lire dans les ames, de vouloir pénétrer dans les secrets du cœur d'une princesse! Otez-vous de mes yeux, et que je ne vous voie jamais, Clitidas.

CLITIDAS

Madame ...

ÉRIPHILE.

Venez ici. Je vous pardonne cette affaire-là.

CLITIDAS.

Trop de bonté, madame!

Dans la Princesse d'Élide, le prince d'Ithaque se sert d'une ruse pareills over fa princesse.

### ÉRIPHILE.

Mais à condition (prenez bien garde à ce que je vous dis) que vous n'en ouvrirez la bouche à personne du monde, sur peine de la vie.

#### CLITIDAS

Il suffit.

### ÉRIPHILE.

Sostrate t'a donc dit qu'il maimoit?

### CLITIDAS.

Non, madame. Il faut vous dire la vérité. J'ai tiré de son cœur, par surprise, un secret qu'il veut cacher à tout le monde, et avec lequel il est, dit-il, résolu de mourir. Il a été au désespoir du vol subtil que je lui en ai fait; et, bien loiv de me charger de vous le découvrir, il m'a conjuré, avec toutes les instantes prières qu'on sauroit faire, de ne vous en rien révéler; et c'est trahison contre lui que ce que je viens de vous dire.

### ÉBIPHILE.

Tant mieux! c'est par son seul respect qu'il peut me pla...; et s'il étoit si hardi que de me déclarer son amour, it perdroit pour jamais et ma présence et mon estime.

### CLITIDAS.

Ne craignez point, madame...

### ÉRIPHILE.

Le voici. Souvenez-vous, au moins, si vous êtes sage, de la défense que je vous ai faite.

#### CLITIDAS.

Cela est fait, madame. Il ne faut pas être courtisan indiscret 1.

## SCÈNE IV. - ÉRIPHILE, SOSTRATE.

#### SOSTRATE.

Pai une excuse, madame, pour oser interrompre votre solitude; et j'ai reçu de la princesse votre mère une commission qui autorise la hardiesse que je prends maintenant

## ÉRIPHILE.

Quelle commission, Sostrate?

(Petitot.)

<sup>&#</sup>x27;Cette scène et la suivante sont le premier modèle du genre de Marivaux, dont presque toutes les pieces roulent sur cette idée. Mais combien n'a-t-on pas abusé des petites nuances et des raffinements que ce genre semble exiger !

#### SUSTRATE.

Celle, madame, de tâcher d'apprendre de vous vers lequel des deux princes peut incliner votre cœur.

### ÉRIPHILE.

La princesse ma mère montre un esprit judicieux dans le choix qu'elle a fait de vous pour un pareil emploi. Cette commission, Sostrate, vous a été agréable sans doute, et vous l'avez acceptée avec beaucoup de joie?

#### SOSTRATE.

Je l'ai acceptée, madame, par la nécessité que mon devoir m'impose d'obéir; et si la princesse avoit voulu recevoir mes excuses, elle auroit honoré quelque autre de cet emploi.

### ÉRIPHILE.

Quelle cause, Sostraste, vous obligeoit à le refuser?

La crainte, madame, de m'en acquitter mal.

### ÉRIPHILE.

Croyez-vous que je ne vous estime pas assez pour vous ouvrir mon cœur, et vous donner toutes les lumières que vous pourrez desirer de moi sur le sujet de ces deux princes?

Je ne desire rien pour moi là-dessus, madame; et je ne vous demande que ce que vous croirez devoir donner aux ordres qui m'amènent.

#### ÉRIPHILE.

Jusques ici je me suis défendue de m'expliquer, et la princesse ma mère a eu la bonté de souffrir que j'aic reculé toujours ce choix qui me doit engager; mais je serai bien aise de témoigner à tout le monde que je veux faire quelque chose pour l'amour de vous; et, si vous m'en pressez, je rendrai cet arrêt qu'on attend depuis si longtemps.

### SOSTRATE.

C'est une chose, madame, dont vous ne serez point irnportunée par moi; et je ne saurois me résoudre à presser une princesse qui sait trop ce qu'elle a à faire.

### ÉRIPHILE.

Mais c'est ce que la princesse ma mère attend de vous.

Ne lui at-je pas dit aussi que je m'acquitterois mal de

#### ERIPHILE.

Oh çà, Sostrate, les gens comme vous ont toujours les yeux pénétrants; et je pense qu'il ne doit y avoir guère de chosog qui échappent aux vôtres. N'ont-ils pu découvrir, vos yeux, ce dont tout le monde est en poine? et ne vous ont-ils pout donné quelques petites lumières du penchant de mon cœur? Vous voyez les soins qu'on me rend, l'empressement qu'on me témoigne. Quel est celui de ces deux princes que vous croyez que je regarde d'un œil plus doux?

#### SOSTRATEA

Les doutes que l'on forme sur ces sortes de choses ne sont réglés d'ordinaire que par les intérêts qu'on prend.

### ÉRIPHILE.

Pour qui, Sostrate, penchericz-vous des deux? Quel est selui, dites-moi, que vous souhaiteriez que j'épousasse?

#### SOSTRATE.

Ah! madame, ce ne seront pas mes souhaits, mais votre inclination qui décidera de la chose.

### ÉRIPHILE.

Mais si je me conseillois à vous pour ce choix?

### SOSTRATE.

Si vous vous conseilliez à moi, je serois fort embarrassé.

Vous ne pourriez pas dire qui des deux vous semble plus digne de cette préférence?

#### SOSTRATE.

Si l'on s'en rapporte à mes yeux, il n'y aura personne qui soit digne de cet honneur. Tous les princes du monde seront trop peu de chose pour aspirer à vous; les dieux seuls y pourront prétendre, et vous ne souffrirez des hommes que l'encens et les sacrifices.

### ÉRIPHILE.

Cela est obligeant, et vous êtes de mes amis. Mais je veux que vous me disiez pour qui des deux vous vous sentez plus d'inclination, quel est celus que vous mettez le plus au ranç de vos amis.

## CÈNE V. - ÉRIPHILE, SOSTRATE, CHORECE.

### CHORÈBE.

Madame, voilà la princesse qui vient vous prendre ici pour aller au bois de Diane.

SOSTRATE, à part.

Hélas! petit garçon, que tu es venu à propos!

SCÈNE VI. — ARISTIONE, ÉRIPHILE, IPHICRATE, TIMOCLÈS, SOSTRATE, ANAXAROUE, CLITIDAS.

#### ARISTIONE.

On vous a demandée, ma fille; et il y a des gens que votre absence chagrine fort.

#### ÉRIPHILE.

Je pense, madame, qu'on m'a demandée par compliment; et on ne s'inquiète pas tant qu'on vous dit.

### ARISTIONE.

On enchaîne pour nous ici tant de divertissements les uns aux autres, que toutes nos heures sont retenues; et nous n'avons aucun moment à perdre, si nous voulons les goûter tous. Entrons vite dans le bois, et voyons ce qui nous y attend. Ce lieu est le plus beau du monde : prenons vite nos places.

# TROISIÈME INTERMÈDE.

Le théâtre est une forêt où la princesse est invitée d'aller. Une Nymphe lui en fait les honneurs, en chantant; et, pour la divertir, on lui joue une petite comédie en musique, dont Voici le sujet : un berger se plaint à deux bergers, ses amis, des froideurs de celle qu'il aime ; les deux amis le consolent ; et, comme la bergere aimée arrive, tous trois se retirent pour l'observer. Après quelque plainte amoureuse, elle se repose sur un gazon, et s'abandonne aux douceurs du sommeil. L'amant tait approcher ses amis, pour contempler les graces de sa bergère, et invite toutes choses à contribuer à son repos. La bergère, en s'éveillant, voit son berger à ses pieds, se plaint de sa poursuite; mais, considérant sa constance, elle lui accorde sa demande, consent d'en être aimée, en présence des deux bergers amis. Deux Satyres arrivent, se plaignent de son changement, et, étant touchés de cette disgrace, cherchent leur consolation dans le vin

### LES PERSONNAGES DE LA PASTORALE

LA NYMPHE de la vallée de Tempé Tyrcis. — Lycaste. — Ménandre. Caliste. — Deux Satyres.

## PROLOGUE.

## LA NYMPHE DE TEMPÉ, sectio

Venez, grande princesse, avec tous vos appas-Venez prêter vos yeux auz innocents ébats Que notre désert vos présente: N'y cherchez point l'éclat des fêtes de la cour; On me sent ici que l'amour, Ce n'est que d'amour qu'on y chante.

### SCÈNE I. - TYRCIS, secus.

Vous chantez sous ces feuillages,
Doux rossignols pleins d'amour;
Et de vos tendres ramages
Vous réveillez tour à tour
Les échos de ces bocages:
Hélas! petits oiseaux, hélas!
Si vous aviez mes manx, vous ne chanteriez pas-

## SCÈNE II. - LYCASTE, MÉNANDRE, TYRCIS

LYCASTE.

Hé quoi ! toujours languissant, sombre et triste?

MÉNANDRE.

Eé quoi! toujours aux pleurs abandouné?

TYRCIS.

Tonjours adorant Caliste, Et toujours infortune.

LYCASTE.

Dompte, dompte, berger, l'ennui qui te possède.
TYRCIS.

Be! le moyen, hélas!

MÉNANDRE. Fais, fais-toi quelque effort

TYRCIS.

He! le moyen, hélas! quand le mal est trop fort

Ce mal trouvera son remède.

TYRCIS

Je ne guérirai qu'à ma mort.

LYCASTE ET MENANDAS.

Abi Tyreis!

TYRCIS.

Ah bergers!

LYCASTE ET MENANDRE.

Prends sur tor plus d'empira

TYRCIS.

Rien ne me peut secourir LYCASTE ET MÉNANDRE.

C'est trop, c'est trop ceder.

TVRCIS.

C'est trop, c'est trop souffrir.

LYCASTE ET MENANDRE.

Onelle forblesse!

TYRCIS.

Quel martyre!

LYCASTE ET MENANDES.

faut prendre courage.

TYRCIS.

Il faut plutet moura

LYCASTE

Il n'est point de bergere,

Si froide et si sévère,

Dont la pressante ardeur

D'un cœur qui persévere

Ne vainque la froideur.

MENANDRE.

Il est, dans les affaires

Des amoureux mysteres.

Certains petits moments

Qui changent les plus fières, Et font d'heureux amants.

mune

TYRCIS.

Je la vois, la cruelle,

Qui porte ici ses pas; Gardons d'être vu d'elle:

L'ingrate, hélas! N'y viendroit Das.

SCÈNE III. — CALISTE, seule

Ab . que sur notre cœur

La sévère loi de l'honneur

Prend un cruel empire!

Je ne fais voir que riqueurs pour Tyreis;

at cependant, sensible à ses cuisants soucis,

De sa langueur en secret je soupire,

Et voudrois bien soulager son martyre.

C'est à vous seuls que je le dis,

Arbres, n'allez pas le redire.

Puisque le ciel a voulu nous former Avec un cœur qu'Amour peut enslammer.

Quelle rigueur impitoyable

Contre de- traits si doux nous force a nous as mer

Et pontquoi, sans être blamabie,

Ne peut-on pas aimer

Ce que l'on trouve aimable?

Hélas! que vous êtes heureux,

Innocants animaux, de vivre sans contrainte,

Et de pouvoir suivre sans crainte Les doux emportements de vos cœurs amoureux! Helas! petits oiseaux, que vous êtes heureux

De ne sentir nulle contrainte, Et de pouvoir survre sans crainte

Les doux emportements de vos cœurs amoureux;

Mais le sommeil sur ma paupiere Verse de ses pavots l'agréable fraicheurs

Donnons-nous à lui tout entière; Nous n'avons pas de loi sévère

Qui défende à nos sens d'er goûter la douceur.

## SCENE IV. - CALISTE, endormie; TYRCIS, LYCASTE, MÉNANDRE.

TYRCIS.

Vers ma belte ennemie Portous sans bruit nos pas,

Et ne réveillons pas

Sa rigueur endormie. TOUS TROIS.

Dormez, dormes, beaux yeux, adorables vainqueurs,

Et goûtez le repos que vous ôtez aux cœurs Dormez, dormez, beaux yeux.

Silence, petits oiseaux; Vents, n'agitez nulle chose;

Coulez doucement, ruisseaux.

C'est Caliste qui repose.

TOUS TROIS.

Dormez, dormez, beaux yeux, adorables vainqueurs ; Bt gratez le repos que vous ôtez aux corurs.

Dormez, dormer, beaux yeux.

CALISTE, en se réveillant, à Tyrcia.

Ah! quelle peine extrême ! Suivre partout mes pas !

TYRCIS.

One voulez-vous qu'on suive, hélas Que ce qu'on aime?

CALISTE.

Berger, que voulez-vous? TYRCIS

Mourir, belle bergère,

Mourir à vos genoux, Et finir ma misère.

Puisque en vain à vos pieds on me voit soupirer. Li y faut expirer.

CALISTE.

Ah! Tyrcis, ôlez-vous : j'ai peur que dans ce jous

La pitié dans mon cœur n'introduise l'amour.

LYCASTE ET MENANDRE, Pun après l'autri Soit amour, soit pitié,

Il sied bien d'être tendre.

C'est par trop yous défendre ;

Bergère, il faut az rendre

### TROISIÈME INTERMEDE.

A sa longue amitie.
Soit amour, soit pitie,
Loued bien d'être tendre.

CALISTE, à Tyreis.

Cest trop, cest trop de rigneur. Jan maltraite votre ardeur, Chéris-ant votre personne; Vengez-vous de mon cœur, Tyrcis, je vous le donne.

TYRCIS.

O ciel 1 bergers! Caliste! Ah! je suis hors de and Si l'on meurt de plaisir, je dois perdre la vie.

LYCASTE.

Digne prix de ta foi!

MÉNANDEZ.

O sort digne d'envie!

SCÈNE V. — DEUX SATYRES, CALISTE, TYRCIS, LYCASTE, MENANDRE.

PREMIER SATYRE, à Caliste.

Quoi! tu me fuis, ingrate; et je te vois ici De ce berger à moi faire une preference!

SECOND SATYRE.

Quoi! mes soins n'ont rien pu sur tou indifférence !

Et pour ce langoureux ton cœur s'est adouct?

CALISTE.

Le destin le veut ainsi; Prenez tous deux patiences

acus paricusos

PREMIER SATYRE.

Anx amants qu'on por sse à hout
L'amour fait verser des larmes;
Mais ce n'est pas notre goût,
Et la houteille a des charmes
Onr nous consolent de tout.

SECOND SATYRE.

Notre amour n'a pas toujours Tout le bonheur qu'il desire; Mais nous avons un secours, Et le bon vin nous fait rire Quand on rit de nos amours.

TOUS.

Champêtres divinités.
Faunes, divades, sortes
De vos paisibles retraites;
Mèlez vos pas à nos sons,
Et tracez sur les herbettes
L'mage de nos chansons.

## PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

En même temps six Dryades et six Faunes sortent de leurs demeures, et font ensemble une danse agréable, qui,

s'ouvrant tout d'un coup, laisse voir un berger et une bergère qui font en musique une petite scène d'un dépit amoureus.

## DÉPIT AMOUREUX.

## CLIMÈNE, PHILINTE

#### PHILINTE.

Quand je plaisois à tes veux, J'étois content de ma vie, Bt ne vovois roi ni dieux Dont le sort me fit envie. CLIMÈNE.

Lorsqu'à tonte autre personne Me preferoit ton ardeur, J'aurois quitté la couronne Pour régner dessus ton cœur. PHILINTE.

Une autre a guéri mon am Des feux que j'avois pour tol.

Un autre a vengé ma flamme Des foiblesses de la foi.

PHILINTS.

Chloris, qu'on vante si fort, M'aime d'une ardeur fidèle; Si ses yeux vouloient ma mort Je mourrois content pour elle.

CLIMBNE

Myrtil, si digne d'envie, Me chérit plus que le jour ; Et moi, je perdrois la vie Pour lui montrer mon amouf PHILINTE.

Mais si d'une douce ardeur Onelque renaissante trace Chassoit Chloris de mon cœur, Pour te remettre en sa p'ace?

CLIMENE. Bien qu'avec pleine tendresse Myrtil me puisse chérir, Avec toi, je le confesse, Je voudrois vivre et mourir "

TOUS DEUX ENSEMBLE Ah! plus que jamais aimons-nous, Et vivons et mourons en des hens si donx. TOUS LES ACTEURS DE LA PASTORALE. Amants, que vos querelles

<sup>·</sup> Il n'est pa- besoin de rappeler que ce gracieux morcean est que imitation de i'nle d'Eprace : Donge gratus eram tibi.

Sont aimables et helles! Qu'on y voit succeder De plaisir, de tendresse! Querellez-vous sans cesse Pour vous raccommoder.

mants, que vos querelles Sont amables et beiles I etc

### SECONDE ENTRÉE DE BALLET.

Les Faunes et les Dryades recommencent leur danse, que les bergères et bergers musiciens entremélent de leurs chansons, tandis que trois petites Dryades et trois petits Faunes font paroître dans l'enfoncement du théâtre tout ce qui se passe sur le devant.

### LES BERGERS ET LES BERGÉRES.

Jouissons, jouissons des plaisirs innocents

Dent les feux de l'amour savent charmer nos sens.

Des grondeurs qui voudra se soucie;

Tous ces honneurs dont on a tant d'envie
Ont des chagrins qui sont trop cuisanta.

Jouissons, jouissons des plaisirs innocents
Dont les feux de l'amour savent charmer nos sens.

En aimant, tout nous plait dans la vie;
Deux cœurs unis de leur sort sont contents:
Cette ardeur, de plaisirs sulvie,
De tous nos jours fait d'éternels printemps.

Jouissons, jouissons des plaisirs innocents

Dont les feux de l'amour savent charmer nos sens.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

ECÈNE 1. — ARISTIONE, IPHICRATE, TIMOCLÈS, ÉRIPHILE, ANAXARQUE, SOSTRATE, CLITIDAS.

#### ARISTIONE.

Les mêmes paroles toujours se présentent à dire; il faut toujours s'écrier : Voilà qui est admirable! il ne se peut rien de plus beau! cels passe tout ce qu'on a jamais vu!

### TIMOCLÈS.

C'est donner de trop grandes paroles, madame, à de petites bagatelles.

### ARISTIONE.

Des bagatelles comme celles-là peuvent occuper agréablement les plus sérieuses personnes. En vérité, ma fille, vous des bien obligée à ces princes, et vous ne sauriez assez remnoître tous les soins qu'ils prennent pour vous.

### ÉRIPHILE.

J'en ai, madame, tout le ressentiment qu'il est possible.

Cependant vous les faites longtemps languir sur ce qu'ils attendent de vous. J'ai promis de ne vous point contraindre; mais leur amour vous presse de vous déclarer, et de ne plus trainer en longueur la récompense de leurs services. J'ai chargé Sostrate d'apprendre doucement de vous les sentiments de votre cœur, et je ne sais pas s'il a commencé à s'acquitter de cette commission.

### ÉRIPHILE.

Oui, madame; mais il me semble que je ne puis assez reculer ce choix dont on me presse, et que je ne saurois le faire sans mériter quelque blâme. Je me sens également obligée à l'amour, aux empressements, aux services de ces deux princes; et je trouve une espèce d'injustice bien grande à me montrer ingrate, ou vers l'un ou vers l'autre, par le refus qu'il m'en faudra faire dans la préférence de son rival.

#### IPHICRATE.

Cela s'appelle, madame, un fort honnête compliment pour '
nous refuser tous deux.

#### ARISTIONE.

Ce scrupule, ma fille, ne doit point vous inquiéter; et ces princes tous deux se sont soumis, il y a longtemps, à la préférence que pourra faire votre inclination.

### ÉRIPHILE.

L'inclination, madame, est fort sujette à se tromper; et des yeux désintéressés sont beaucoup plus capables de faire an juste choix.

#### ARISTIONE.

Vous savez que je suis engagée de parole à ne rien prononcer là-dessus; et, parmi ces deux princes, votre inclination ne peut point se tromper, et faire un choix qui soit

### ÉRIPHILE.

. Pour de point violenter votre parole ni mon scrupule, agreez, madame, un moyen que j'ose proposer.

ARISTIONE.

Quoi, ma fille?

ÉRIPHILE.

Que Sostrate décide de cette préférence. Vous l'avez pris pour découvrir le secret de mon cœur, souffrez que je le prenne pour me tirer de l'embarras où je me trouve.

### ARISTIONE.

l'estime tant Sostrate, que, soit que vous vouliez vous servir de lui pour expliquer vos sentiments, ou soit que vous vous en remettiez absolument à sa conduite; je fais, dis-je tant d'estime de sa vertu et de son jugement, que je consens de tout mon cœur à la proposition que vous me faites.

#### PHICRATE.

C'est-à-dire, madame, qu'il nous faut faire notre cour à Sostrate?

#### SOSTRATE.

Non, seigneur, vous n'aurez point de cour à me faire; et, avec tout le respect que je dois aux princesses, je renonce à la gloire où elles veulent m'élever.

ARISTIONE

D'où vient cela, Sostrate?

SOSTBATE.

J'ai des raisons, madame, qui ne permettent pas que je reçoive l'honneur que vous me présentez.

### IPHICRATE.

Craignez-vous, Sostrate, de vous faire un ennemi?

SOSTRATE.

Je craindrois peu, seigneur, les ennemis que je pourrois De faire en obéissant à mes souveraines.

### TIMOCLÈS.

Par quelle raison donc refusez-vous d'accepter le pouvoir qu'on vous donne, et de vous acquérir l'amitié d'un prince qui vous devroit tout son bonheur?

### SOSTRATE.

Par la raison que je ne suis pas en état d'accorder à ce prince ce qu'il souhaiteroit de moi.

#### IPHICRATE.

Quelle pourroit être cette raison?

#### SOSTRATE.

Pourquoi me tant presser la-dessus? Peut-être ai-je, sei-gneur, quelque intérêt secret qui s'oppose aux prétentions de votre amour. Peut-être ai-je un ami qui brûle, sans oser le dire, d'une flamme respectueuse pour les charmes divins dont vous êtes épris. Peut-être cet ami me fait-il tous les jours confidence de son martyre, qu'il se plaint à moi tous les jours des rigueurs de sa destinée, et regarde l'hymen de la princesse ainsi que l'arrêt redoutable qui le doit pousser au tombeau; et si cela étoit, seigneur, seroit-il raisonnable que ce fût de ma main qu'il reçût le coup de sa mort?

#### TRHICBATE.

Vous auriez bien la mine, Sostrate, d'être vous-même cet ami dont vous prenez les intérêts.

#### SOSTRATE.

Ne cherchez point, de grace, à me rendre odieux aux personnes qui vous écoutent. Je sais me connoître, seigneur; et les malheureux comme moi n'ignorent pas jusqu'où leur fortune leur permet d'aspirer.

#### ARISTIONE.

Laissons cela; nous trouverons moyen de terminer l'irrésolution de ma fille

### ANAXARQUE.

En est-il un meilleur, madame, pour terminer les choses au contentement de tout le monde, que les lumières que le ciel peut donner sur ce mariage? J'ai commencé, comme je vous ai dit, à jeter pour cela les figures mystérieuses que notre art nous enseigne; et j'espere vous faire voir tantôt ce que l'avenir garde à cette union souhaitée. Après cela, pourra-t-on halancer encore? La gloire et les prospérités que le ciel promettra ou à l'au ou à l'autre choix ne seront-elles pas suffisantes pour le déterminer; et celui qui sera exclu pourra-t-il s'offenser, quand ce sera le ciel qui déci-lera cette préférence?

#### IPHICRATE.

Pour moi, je m'y soumets entièrement; et je déclare que cette voie me semble la plus raisonnable.

### TIMOCLÈS.

Je suis de même avis, et le ciel ne sauroit rien faire où je ne souscrive sans répugnance.

### ÉRIPHILE.

Mais, seigneur Anaxarque, voyez-vous si clair dans les destinées, que vous ne vous trompiez jamais? et ces prospérités et cette gloire que vous dites que le ciel nous promet, qui en sera caution, je vous prie?

### ARISTIONE.

Ma fille, vous avez une petite incrédulité qui ne vous quite point.

### ANAXAROUE.

Les épreuves, madame, que tout le monde a vues de l'infaillibilité de mes prédictions sont les cautions suffisantes des promesses que je puis faire. Mais enfin, quand je vous aurai fait voir ce que le ciel vous marque, vous vous réglerez la-dessus à votre fantaisie; et ce sera à vous à prendre la fortune de l'un ou de l'autre choix.

### ÉRIPHILE.

Le ciel, Anaxarque, me marquera les deux fortunes qui m'attendent?

### ANAXARQUE.

Oui, madame : les félicités qui vous suivront, si vous épousez l'un; et les disgraces qui vous accompagneront, si vous épousez l'autre.

### ÉRIPHILE.

Mais comme il est impossible que je les épouse tous deux, il faut donc qu'on trouve écrit dans le ciel non-seulement ce qui doit arriver, mais aussi ce qui ne doit pas arriver.

### CLITIDAS, à part.

Voilà mon astrologue embarrassé.

### ANAXARQUE.

Il faudroit vous faire, madame, une longue discussion des principes de l'astrologie, pour vous faire comprendre cela.

### CLITIDAS.

Bien répondu. Madame, je ne dis point de mal de l'astrologie : l'astrologie est une belle chose, et le seigneur Anaxarque est un grand homme.

#### D'HICRATE.

La vérité de l'astrologie est une chose incontestable, et il

n'y a personne qui puisse disputer contre la certitude de ses prédictions.

CLITIDAS.

Assurement.

TIMOCLÈS

Je suis assez incrédule pour quantité de choses; mais pour ce qui est de l'astrologie, il n'y a rien de plus sûr et de plus constant que le succès des horoscopes qu'elle tire.

CLITIDAS.

Ce sont des choses les plus claires du monde.

IPHICRATE.

Cent aventures prédites arrivent tous les jours, qui con Vainquent les plus opiniâtres.

CLITIDAS.

Il est vrai.

TIMOCLES.

Peul-on contester, sur cette matière, les incidents célèbres dont les histoires nous font foi?

CLITIDAS.

Il faut n'avoir pas le sens commun Le moyen de contester ce qui est moulé?

ARISTIONE.

Sostrate n'en dit mot. Quel est son sentiment là-dessus !

Madame, tous les esprits ne sont pas nés avec les qualités qu'il faut pour la délicatesse de ces belles sciences, qu'on nomme curieuses; et il y en a de si matériels, qu'ils ne peuvent aucunement comprendre ce que d'autres conçoivent le plus facilement du monde. Il n'est rien de plus agréable, madame, que toutes les grandes promesses de ces connoissances sublimes. Transformer tout en or; faire vivre éternellement; guérir par des paroles; se faire aimer de qui l'on veut : savoir tous les secrets de l'avenir : faire descendre comme on veut du ciel, sur des métaux, des impressions de bonheur; commander aux démons; se faire des armées invisibles, et des soldats invulnérables; tout cela est charmant, sans doute; et il y a des gens qui n'ont aucune peine à en comprendre la possibilité, cela leur est le plus aisé du monde à concevoir. Mais, pour moi, je vous avoue que mon esprit grossier a quelque peine a le comprendre et à le croire; et j'ai toujours trouvé cela trop beau pour être véritable. Toutes ces belles raisons de sympathie, de force magnétique, et de vertu occulte, sont si subtiles et délicates qu'elles échappent à mon sens matériel; et sans parler du reste, jamais il n'a été en ma puissance de concevoir comme on trouve cerit dans le ciel jusqu'aux plus petites particularités de la fortune du moindre homme. Quel rapport, quel commerce quelle correspondance peut-il y avoir entre nous et des globes éloignés de notre terre d'une distance si effroyable? et d'où cette belle science, enfin, peut-elle être venue aux hommes? Quel dieu l'a révélée? ou quelle expérience l'a pu former de l'observation de ce grand nombre d'astres qu'on n'a pu voir encore deux fois lans la même disposition?

### ANAXARQUE.

Il ne sera pas difficile de vous le faire concevoir.

#### SOSTRATE

Vous serez plus habile que tous les autres.

### CLITIDAS, à Sostrate.

Il vous fera une discussion de tout cela, quand vous veurez.

### IPHICRATE, a Sostrate.

Si vous ne comprenez pas les choses, au moins les pouvez-vous croire sur ce que l'on voit tous les jours.

### SOSTRATE.

Comme mon sens est si grossier qu'il n'a pu rien comprendre, mes yeux aussi sont si malheureux qu'ils n'ont jamais rien vu.

#### IPHICRATE.

Pour moi, j'ai vu, et des choses tout à fait convaincantes.

Et moi aussi.

#### SOSTRATE.

Comme vous avez vu, vous faites bien de croire; et il faut que vos yeux soient faits autrement que les miens.

### IPHICRATE.

Mais enfin la princesse croit à l'astrologie; et il me semble qu'on y peut bien croire après elle. Est-ce que ma dame, Sostrate, n'a pas de l'esprit et du sens?

#### SOSTRATE

Seigneur, la question est un peu violente. L'esprit de la princesse n'est pas une règle pour le mien; et son intelligence peut l'élever à des lumières où mon seus ne peut pas atteindre.

#### ARISTIONE.

Non, Sostrate, je ne vous dirai rien sur quantité de choses auxquelles je ne donne guère plus de créance que vous; mais, pour l'astrologie, on m'a dit et fait voir des choses si positives, que je ne la puis mettre en doute.

### SOSTRATE.

Madame, je n'ai rien à répondre à cela.

#### ARISTIONE.

Quittons ce discours, et qu'on nous laisse un moment. Dressons notre promenade, ma fille, vers cette belle grotte où j'ai promis d'aller. Des galanteries à chaque pas!

# QUATRIÈME INTERMÈDE

Le théâtre représente une grotte où les princesses vont se promener; et, dans le temps qu'elles y entrent, huit Statues, portant chacune deux flambeaux à leurs mains, sortent de leurs niches, et font une danse variée de plusieurs figures et de plusieurs belles attitudes, où elles demeurent par intervalles.

ENTRÉE DE BALLET de huit Statues.

FIN DU TROI-IÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I. - ARISTIONE ÉRIPHILE.

#### ARISTIONE.

De qui que cela soit, on ne peut rien de plus galant et de mieux entendu. Ma fille, j'ai voulu me séparer de tout le monde pour vous entretenir; et je veux que vous ne me cachiez rien de la vérité. N'auriez-vous point dans l'ame quelque inclination secrète que vous ne voulez pas nous dire?

## ÉRIPHILE.

Moi, madame?

#### ARISTIONE.

Parlez à cœur ouvert, ma fille. Ce que j'ai fait pour vous mérite bien que vous usiez avec moi de franchise. Tourner vers vous toutes mes pensées, vous préférer à toutes choses, et fermer l'oreille, en l'état où je suis, à toutes les propositions que cent princesses, en ma place, écouteroient avec bienséance; tout cela vous doit assez persuader que je suis une bonne mère, et que je ne suis pas pour recevoir avec sévérité les ouvertures que vous pourriez me faire de votre cœur.

## ÉRIPHILE.

Si j'avois si mal suivi votre exemple, que de m'être laissée aller à quelques sentiments d'inclination que j'eusse raison de cacher, j'aurois, madame, assez de pouvoir sur moimème pour imposer silence à cette passion, et me mettre en état de ne rien faire voir qui fût indigne de votre sang.

#### ARISTIONE.

Non, non, ma fille; vous pouvez, sans scrupule, m'ouvrir vos sentiments. Je n'ai point renfermé votre inclination dans le choix de deux princes: vous pouvez l'étendre où vous voudrez; et le mérite, auprès de moi, tient un rang si considérable, que je l'égale à tout; et si vous m'avouez franchement les choses, vous me verrez souscrire sans répugnance au choix qu'aura fait votre cœur.

#### ÉRIPHILE.

Vous avez des bontés pour moi, madame, dont je ne puis assez me louer; mais je ne les mettrai point à l'épreuve sur le sujet dont vous me parlez; et tout ce que je leur demande, c'est de ne point presser un mariage où je ne me sens pas encore bien résolue

## ARISTIONE.

Jusqu'ici je vous ai laissée assez maîtresse de tout; et i'impatience des princes vos amants... Mais quel bruit est-ce que j'entends? ah! ma fille, quel spectacle s'offre à nos yeux! quelque divinité descend ici, et c'est la déesse Vénus qui semble nous vouloir parler.

SCÈNE II. — VÉNUS, accompagnée de QUATRE PETITS AMOURS dans une machine; ARISTIONE, ÉRIPHILE.

## VÉNIS, à Aristione.

Princesse, dans tes soins brille un zèle exemplaire Qui par les immortels doit être couronné; Et, pour te voir un gendre illustre et fortuné, Leur main te veut marquer le choix que tu dois faire.

Ils l'annoncent tous par ma voix
La gloire et les grandeurs que, par ce digne choix,
Ils feront pour jamais entrer dans ta famille.
De tes difficultés termine donc le cours;

Et pense à donner ta fille A qui sauvera tes jours.

SCÈNE III. - ARISTIONE, ÉRIPHILE.

#### ARISTIONE.

Ma fille, les dieux imposent silence à tous nos raisonnements. Après cela, nous n'avous plus cien à faire qu'à recevoir ce qu'ils s'apprêtent à nous donner; et vous venez d'entendre distinctement leur volonté. Allons dans le premier temple les assurer de notre obéissance, et leur rendre graces de leurs bontés.

## SCÈNE IV. - ANAXARQUE, CLÉON.

## chion.

Voilà la princesse qui s'en va; ne voulez-vous pas lui parler?

#### ANAXARQUE.

Attendons que sa fille soit séparée d'elle. C'est un esprit que je redoute, et qui n'est pas de trempe à se laisser mener ainsi que celui de sa mère. Enfin, mon fils, comme nous venens de voir par cette ouverture, le stratagème a réussi. Notre Vénus a fait des merveilles, et l'admirable ingéniem qui s'est employé à cet artifice a si bien disposé tout, a coupe avec tant d'adresse le plancher de cette grotte, si bien cache ses fils de fer et tous ses ressorts, si bien ajusté ses lu mières et habillé ses personnages, qu'il y a peu de gens qu'n'y eussent été trompés; et, comme la princesse Aristione est fort superstitieuse, il ne faut point douter qu'elle ne donne à pleine tête dans cette tromperie. Il y a longtemps, mon fils, que je prépare cette machine, et me voilà tantôt au but de mes prétentions.

#### CLÉON.

Mais pour lequel des deux praces, au moins, dressez vous tout cet artifice?

## AMAKAROLE.

Tous deux ont recherché mon assistance, et je leur promets à tous deux la faveur de mon art. Mais les présents du prince Iphicrate et les prom sses qu'il m'a faites l'eniportent de beaucoup sur tout ce qu'a pu faire l'autre. Ainsi ce sera lui qui recevra les effets favorables de tous les ressorts que je fais jouer; et, comme son ambition me devra toute chose, voilà, mon fils, notre fortune faite. Je vais prendre mon temps pour affermir dans son erreur l'esprit de la princesse, pour la mieux prévenir encore par le rapport que je lui ferai voir adroitement des paroles de Vénus avec les prédictions des figures célestes que je lui dis que j'ai jetées. Va-t'en tenir la main au reste de l'ouvrage, préparer nos six hommes à se bien cacher dans leur barque derrière le rocher, à posément attendre le temps que la princesse Aristione vient tous les soirs se promener seule sur le rivage, à se jeter bien à propos sur elle ainsi que des corsaires, et donner lieu au prince Iphicrate de lui apporter ce secours qui, sur les paroles du ciel, doit mettre entre ses mains la princesse Ériphile. Ce prince est averti par moi; et, sur la foi de ma prédiction, il doit se tenir dans ce petit bois qui borde le rivage. Mais sortons de cette grotte; je te divai, en marchant, toutes les choses qu'il faut bien observer Voilà la princesse Eriphile : évitous sa rencontre.

## SCÈNE V. - ÉRIPHILE, seule.

Hélas! quelle est ma destinée! et qu'ai-je fait aux dieux pour mériter les soins qu'ils veulent prendre de moi?

## SCÈNE VI. - ÉRIPHILE, CLÉONICE.

#### CLÉONICE.

Le voici, madame, que j'ai trouvé; et, à vos premiers prdres, il n'a pas manqué de me suivre.

## ÉRIPHILE.

Qu'il approche, Cléonice; et qu'on nous laisse seuls un moment.

## SCÈNE VII. - ÉRIPHILE, SOSTRATE.

ÉRIPHILE.

Sostrate, vous m'aimez.

SOSTRATE.

Moi, madame?

## ÉRIPHILE.

Laissons cela, Sostrate; je le sais, je l'approuve, et vous permets de me le dire. Votre passion a paru à mes yeux accompagnée de tout le mérite qui me la pouvoit rendre agréable. Si ce n'étoit le rang où le ciel m'a fait naître, je puis vous dire que cette passion n'auroit pas été malheureuse, et que cent fois je lui ai souhaité l'appui d'une fortune qui pût mettre pour elle en pleine liberté les secrets sentiments de mon ame. Ce n'est pas, Sostrate, que le mérite seul n'ait à mes yeux tout le prix qu'il doit avoir, et que, dans mon cœur, je ne présère les vertus qui sont en vous à tous les titres magnifiques dont les autres sont revêtus. Ce n'est pas même que la princesse ma mère ne m'ait assez laissé la disposition de mes vœux, et je ne doute point, je vous l'avoue, que mes prières n'eussent pu tourner son consentement du côté que j'aurois voulu. Mais il est des états, Sostrate, où il n'est pas honnête de vouloir tout ce qu'on peut faire. Il y a des chagrins à se mettre au-dessu de toutes choses; et les bruits fâcheux de la renommée

vous font trop acheter le plaisir que l'on trouve à contenter son inclination. C'est à quoi, Sostrate, je ne me serois jamais résolue; et j'ai cru faire assez de fuir l'engagement don j'étois sollicitée. Mais, enfin, les dieux veulent prendre euxmèmes le soin de me donner un époux; et tous ces longs délais avec lesquels j'ai reculé mon mariage, et que les bontés de la princesse ma mère ont accordés à mes desirs. ces délais, dis-je, ne me sont plus permis, et il me faut résoudre à subir cet arrêt du ciel. Soyez sûr, Sostrate, que c'est avec toutes les répugnances du monde que je m'abandonne à cet hyménée; et que, si j'avois pu être maîtresse de moi, ou j'aurois été à vous, ou je n'aurois été à personne. Voilà, Sostrate, ce que j'avois à vous dire; voilà ce que j'avoir devoir à votre mérite, et la consolation que toute ma tendresse peut donner à votre flamme.

#### SOSTRATE.

Ah! madame, c'en est trop pour un malheureux! Je ne m'étois pas préparé à mourir avec tant de gloire; et je cesse, dans ce moment, de me plaindre des destinées. Si elles m'ont fait naître dans un rang beaucoup moins élevé que mes desirs, elles m'ont fait naître assez heureux pour attirer quelque pitié du cœur d'une grande princesse; et cette pitié glorieuse vaut des sceptres et des couronnes, vaut la fortune des plus grands princes de la terre. Oui, madame, dès que j'ai osé vous aimer (c'est vous, madame, qui voulez bien que je me serve de ce mot téméraire), des que j'ai, dis-je, osé vous aimer, j'ai condamné d'abord l'orgueil de mes desirs; je me suis fait moi-même la destinée que je devois attendre. Le coup de mon trépas, madame, n'aura rien qui me surprenne, puisque je m'y étois préparé; mais vos boutés le comblent d'un honneur que mon amour jamais n'eût osé espérer; et je m'en vais mourir, après cela. le plus content et le plus glorieux de tous les hommes. Si je puis encore souhaiter quelque chose, ce sont deux graces, madame, que je prends la hardiesse de vous demander à genoux : de vouloir souffrir ma présence jusqu'à cet heureux hyménée qui doit mettre fin à ma vie; et, parmi cette grande gloire et ces longues prospérités que le ciel promet à votre union, de vous souvenir quelquesois de l'amoureux Sostrate. Puis-je, divine princesse, me promettre de vous cette précieuse faveur?

## ÉRIPHILE.

Allez, Sostrate, sortez d'ici. Ce n'est pas aimer mon repos que de me demander que je me souvienne de vous.

#### SOSTRATE.

Ah! madame, si votre repos...

## ÉRIPHILE.

Otez-vous, vous dis-je, Sostrate; épargnez ma foiblesse at ne m'exposez point à plus que je n'ai résolu.

## SCÈNE VIII - ÉRIPHILE, CLÉONICE.

## CLÉONICE.

Madame, je vous vois l'esprit tout chagrin : vous plait-il que vos danseurs, qui expriment si bien toutes les passions, rous donnent maintenant quelque épreuve de leur adresse?

Oui, Cléonice : qu'ils fassent tout es qu'ils soudront, pourvu qu'ils me laissent à mes pensées.

# CINQUIÈME INTERMÈDE.

Quatre Pantomimes, pour épreuve de leur adresse, ajustent leurs gestes et leurs pas aux inquiétudes de la jeuns princesse Ériphile.

## ENTREE DE BALLET

de quatre Pautomimes

FIN DU QUATRIEME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I. - ÉRIPHILE, CLITIDAS.

#### CLITIDAS.

De quel côté porter mes pas? où m'aviserai-je d'aller? et en quel lieu puis-je croire que je trouverai maintenant la princesse Eriphile? Ce n'est pas un petit avantage que d'être le premier à porter une nouvelle. Ah! la voilà! Madame, je vous annonce que le ciet vient de vous donner l'épour qu'il vous destinoit.

## ÉRIPHILE.

Eh! laisse-moi, Clitidas, dans ma sombre mélancolie.

#### CLITIDAS.

Madame, je vous demande pardon. Je pensois faire bien de vous venir dire que le ciel vient de vous donner Sostrate pour époux; mais, puisque cela vous incommode, je rengaîne ma nouvelle, et m'en retourne droit comme je suis venu.

## ÉRIPHILE.

Clitidas! hola, Clitidas!

#### CLITIDAS.

Je vous laisse, madame, dans votre sombre mélancolie.

Arrête, te dis-je; approche. Que viens-tu me dire?

#### CLITIDAS.

Rien, madame. On a parfois des empressements de veniz dire aux grands de certaines choses dont ils ne se soucient pas, et je vous prie de m'excuser.

#### ÉRIPHILE.

Que tu es cruel!

#### CLITIDAS.

Une autre fois j'aurai la discrétion de ne vous pas venir interrompre.

#### ÉRIPHILE.

No me tiens point dans l'inquiétude. Qu'est-ce que to viens m'annoncer?

CLITIDAS.

C'est une bagatelle de Sostrate, madame, que je vous dirai une autre fois, quand vous ne serez point embarressée.

Ne me fais point languir davantage, te dis-je, et m'apprends cette nouvelle.

CLITIDAS.

Vous la voulez savoir, madame?

ÉRIPHILE.

Oui; dépêche. Qu'as-tu à me dire de Sostrate?

CLITIDAS.

Une aventure merveilleuse, où personne ne s'attendoit.

Dis-moi vite ce que c'est.

CLITIDAS.

Cela ne troublera-t-il point, madame, votre sombre mél'ancolie?

ÉRIPHILE.

Ah! parle promptement.

CLITIDAS.

l'ai donc à vous dire, madame, que la princesse votre mère passoit presque seule dans la forêt, par ces petites routes qui sont si agréables, lorsqu'un sanglier hideux (ces vilains sangliers-là font toujours du désordre, et l'on devroit les bannir des forêts bien policées), lors, dis-je, qu'un sanglier hideux, poussé, je crois, par des chasseurs, est venu traverser la route où nous étions 1. Je devrois vous faire peut-être, pour orner mon récit, une description étendue du sanglier dont je parle; mais vous vous en passerez, s'il vous ! plait, et je me contenterai de vous dire que c'étoit un fort vilain animal. Il passoit son chemin, et il étoit bon de ne lui rien dire, de ne point chercher de noise avec lui; mais LA princesse a voulu égayer sa dextérité, et de son dard, qu'elle lui a lancé un peu mal à propos, ne lui en déplaise, lui a fait au-dessus de l'oreille une assez petite blessure. Le sanglier, mal morigéné, s'est impertinemment détourné contre nous : nous étions là deux ou trois misérables qui avons pali de frayeur; chacun gagnoit son arbre, et la prin-

<sup>4</sup> Il y a encore ici un petit souvenir de la Princesse d'Étide. Dans cette pièce, un sangior menace aussi les jours de la princesse, et cause une froveur mortelle & Moren, qui est encore alus pottron que Clitidas. (Auger.)

cesse, sans défense, demeuroit exposée à la furie de la bête, lorsque Sostrate a paru, comme si les dieux l'eussent envoyé

ÉRIPHILE.

Hé bien! Clitidas?

CLITIDAS.

Si mon récit vous ennuie, madame, je remettrai le resse à une autre fois.

ÉMPHILE.

Achève promptement.

CLITIDAS.

Ma foi, c'est promptement de vrai que j'achèverai; car un peu de poltronnerie m'a empèché de voir tout le détail de ce combat; et tout ce que je puis vous dire, c'est que, retournant sur la place, nous avons vu le sanglier mort, tout vautré dans son sang; et la princesse pleine de joie, nommant Sostrate son libérateur, et l'époux digne et fortuné que les dieux lui marquoient pour vous. A ces paroles, j'ai cru que j'en avois assez entendu : et je me suis hâté de vous en venir, avant tous, apporter la nouvelle.

ÉRIPHILE

Ah! Clitidas, pouvois-tu m'en donner une qui me pût être plus agréable?

CLITIDAS.

Voilà qu'on vient vous trouver.

SCÈNE II. — ARISTIONE, SOSTRATE, ÉRIPHILE, CLITIDAS.

#### ARISTIONE.

Je vois, ma fille, que vous savez déja tout ce que nous pourrions vous dire. Vous voyez que les dieux se sont expirqués bien plus tôt que nous n'eussions pensé: mon périt n'a guère tardé à nous marquer leurs volontés, et l'on connoît assez que ce sont eux qui se sont mélés de ce choix, puisque le mérite tout seul brille dans cette préférence. Aurez-vous quelque répugnance à récompenser de votre cœur celui à qui je dois la vie? et refuserez-vous Sostrate pour époux?

ÉRIPHILE.

Et de la main des dieux et de la vôtre, madame, je ne puis rien recevoir qui ne me soit fort agréable.

#### SOSTRATE.

Ciel! n'est-ce point ici quelque songe tout plein de gloire dont les dieux me veuillent flatter? et quelque réveil malheureux ne me replongera-t-il point dans la bassesse de ma fortune?

# GCÈNE III. — ARISTIONE, ÉRIPHILE, SOSTRATE, CLÉONICE CLITIDAS.

## CLÍONICE.

Madame, je viens vous dire qu'Anaxarque a jusqu'ici abusé l'un et l'autre prince, par l'espérance de ce choix qu'ils pour suivent depuis longtemps; et qu'au bruit qui s'est répandu de votre aventure, ils ont fait eclater tous deux leur ressentiment contre lui, jusque-là que, de paroles en paroles, les choses se sont échauffées, et il en a reçu quelques blessures dont on ne sait pas bien ce qui arrivera. Mais les voici.

# SCÈNE IV — ARISTIONE, ÉRIPHILE, IPHICRATE, TIMOCLÈS, SOSTRATE, CLÉONICE, CLITIDAS.

#### ABISTIONE.

Princes, vous egissez tous deux avec une violence bien grande! et si Anaxarque a pu vous offenser, j'étois pour vous en faire justice moi-même.

#### IPHICRATE.

Et quelle justice, madame, auriez-vous pu nous faire de lui, si vous la faites si peu à notre rang dans le choix que vous embrassez?

#### ARISTIONE.

Ne vous êtes-vous pas soumis l'un et l'autre à ce que pourroient décider, ou les ordres du ciel, ou l'inclination de ma fille?

#### TIMOCLES.

Oui, madame, nous nous sommes soumis à ce qu'ils pourroient décider entre le prince Iphicrate et moi, mais zon pas à nous voir rebutés tous deux.

#### ARISTIONE.

Et si chacun de vous a bien pu se résoudre à souffrir une préférence, que vous arrive-t-il à tous deux cù vous ne soyez préparés? et que peuvent importer à l'un et à l'autre les intérêts de son rival?

#### IP HERATE.

Oui, madame, il importe. C'est quelque consolation de se voir préfèrer un homme qui vous est egal; et votre aveuglement est une chose épouvantable.

#### ARISTIONE

Prince, je ne veux pas me brouiller avec une personne qui m'a fait tant de grace que de me dire des douceurs; et je vous prie, avec toute l'honnéteté qu'il m'est possible, de donner à votre chagrin un fondement plus raisonnable; de vous souvenir, s'il vous plait, que Sostrate est revêtu d'un merite qui s'est fait connoître a toute la Grèce, et que le rang où le ciel l'elève aujourd'hui va rempir toute la distance qui étoit entre lui et vous.

#### TRHECRATE.

Oui, oui, madame, nous nous en souviendrons. Mais peutêtre aussi vous souviendrez-vous que deux princes ontrages ne sont pas deux ennemis peu redoutables.

#### THIOCELES

Peut-être, madame, qu'on ne goûtera pas longtemps le joie du mépris que l'on fait de nous.

#### ARISTIONE

Je pardonne toutes ces menaces aux chagrins d'un amour qui se cont offensé; et nous n'en verrons pas avec moins do tranquillité la fête des jeux pythiens. Allons-y de ce pas, et couronnons, par ce pompeux spectacle, cette merveilleuse journée.

# SIXIÈME INTERMÈDE.

## QUI EST LA SOLENNITE DES JEUX PYTHEI NA

Le théâtre est une grande salle, en manière d'amphithéâtre ouvert d'une grande arcade dans le fond, au-desses de laquelle est une tribune fermee d'un ri lean, et dans l'eloignement paroit un autel pour le sacrifice. Six hommes, habillés comme s'ils étoient presque nus, portant chaqun une hache sur l'épaule, comme ministres du sacrifice, entrent par le portique, au son des violons, et sont suivis de deux sacrificateurs musiciens, d'une prêtresse musicienne.

#### LA PRÉTRESSE.

Chantez, peuples, chantez, en nulle et mille lieux, Du dieu que nous servous les brillantes merveilles; Parcourez la terre et les cieux; Vous ne sauriez chanter rien de plus précieux, Rien de plus doux pour les oreilles.

UNE GRECQUE.

A ce dieu plein de force, à ce dieu plein d'appas, Il n'est rien qui résiste.

AUTRE GRECQUE.

Il n'est rien ici-bas Qui par ses bienfaits ne subsiste.

AUTRE GRECOUE.

Toute la terre est triste Quand on ne le voit pas.

LE CHOEUR.

Poussons à sa mémoire Des concerts si touchants, Que, du haut de sa gloire. Il ecoute nos chants.

## PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Les six hommes portant les haches font entre eux une dance ornée de toutes les attitudes que peuvent exprimer des gens qui étudient leurs forces; puis ils se retirent aux deux côtés du théâtre, pour faire place à six voltigeurs.

## DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Six voltigeurs font paroitre, en cadence, leur adresse sur des chevaux de bois, qui sont apportés par des esclaves.

## TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Quatre conducteurs d'esclaves amènent, en cadence, douzs esclaves qui dansent en marquant la joie qu'ils ont d'avoir recouvré leur liberté.

## QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Quatre hommes et quatre femmes, armés à la grecque, font ensemble une manière de jeu pour les armes.

La tribune s'ouvre. Un héraut, six trompettes, et un timbalier, se mélant à tous les instruments, aunoncent, avec un grand bruit, la venue d'Apollon.

#### LE CHOEUR.

Ouvrons tous nos yeux
A l'eclat suprème
Qui brille en ces lieux.
Quelle grace extrème!
Quel port glorieux!
Ou voit-on des dieux
Qui soient faits de même?

Apollon, au bruit des trompettes et des violons, entre par le portique, précédé de six jeunes gens qui portent des lau riers entrelacés autour d'un bâton, et un soleil d'or au-dessus, avec la devise royale, en manière de trophée. Les six jeunes gens, pour danser avec Apollon, donnent leur trophée à tenir aux six hommes qui pertent les haches, et commencent, avec Apolion, une danse héroique, à taquelle se joignent, en diverses manières, les six hommes portant les trophées, les quatre femmes armées avec leurs timbres, et les quatre hommes armés avec leurs tambours, tandis que les six trompettes, le timbalier, les sacrificateurs, la prêtresse et le chœur de musique accompagnent tout cela, en se mélant à diverses reprises; ce qui finit la fête des jeux pythiens, et tout le divertissement.

## CINQUIÈME ENTREE DE BALLET.

APOLLON, RT SIX JEUNES GENS DE LA SUITE; CHORUZ DE MUSIQUE.

Pour LE Roi, representant le Soleil.

se suls la source des clartes; At les astres les plus vantés, Octa le beau cercle m'environne, Ne sont brillants et respectés , ue par l'éclat que je leur donne.

Du char où je me puis asseoir, Je vois le desir de me neir Posseder la nature entiere; Me je nonde n'i son espoir Calaux seuis bien de de ma lumière, Bienheureuses de toutes parts, Et pleines d'exquises richesses, Les terres ou de mes regards J'arrête les douces caresses!

Pour M. LE GRAND, susrant d'Apollon.

E en qu'acprès du soied tout a dre celat s'efface, l'es compuer pourfant n'est pas ce que l'on veut; le vous voyez hien, quoi qu'il fasse, Comma s'en tient toujours le plus pres que l'en me to

Four le marquis DE VILLEROI, surrent d'A; .....

Detections are properties.

You have very use a construction.

Ethic referencement que n'our hera ses verix.

Le sont parmetes canx, le sont parmetes toux.

marquis DE RASSENT, suitent d'...

## NOMS DES PERSONNES

#### OUL ONT CHANTÉ ET DANSÉ

## DANS LES INTERMÈDES DES AMANTS MAGNIFIQUES

## DANS LE PREMIER INTERMÈDE.

COLE, le sieur Estival.

TRITONS chantants, les sieurs Legnos, Hédoin, Don, Gingan l'ainé, Gingan le codet, Fernon le cadet, Rebel, Langeais, Deschamps, Morel, et deux Pages de la musique de la chapelle.

FLEUVES chantants, les sieurs Beaumont, Fernon l'ainé, Noblet, Sérignan, David, Aurat, Devellois, Gillet.

AMOURS chantants, quatre Pages de la musique de la chambre.

PÉCHEURS DE CORAIL d'an-ants, les steurs Joran, Chicanneau, Pezan Uniné, Magny, Joubert, Mayeu. La Montagne, Lestang.

NEPTUNE, le ROI.

DILUX MARINS, M. LE GRAND, le marquis de VILLEROI, le marquis de RASSENT, les sieurs BEAUCHAMP, FAVIER, LA PIERRE.

## DANS LE SECOND INTERMÈDE.

PANTOMIMES dansants, les sieurs Beauchamp, Saint-André et Favier.

## DANS LE TROISIÈME INTERMÈDE.

LA NYMPHE DE LA VALLÉE DE TEMPÉ, mademoiselle des Fronteaux. TYRCIS, le sieur GAYE.

CALISTE, mademoiselle HILAIRE.

LYCASTE, le sieur Langeaus.

MÉNANDRE, le sieur Fernon le cadet.

DEUX SATYRES, les sieurs Estival et MOREL.

DRYADES dansantes, les sieurs Arnald, Noblet, Lestang, Favier le cadet, Foignard l'ainé et Isaac.

FAUNES dansants, les sieurs Beauchamp, Saint-Andre, Magny, Jou-Bert, Favier l'ainé et Mayeu.

PHILINTE, Is SHUT BLONDEL.

CLIMÈNE, mademoiselle DE SAINT-CHRISTOPHLE.

PETITES DRYADES dansantes, les sieurs Bouilland, Vaignard et Timbault.

TETITS FAUNES dansants, les sieurs La Montagne, Daluzgau et For-

## DANS LE QUATRIÈME INTERMÈDE.

FUES dansantes, les sieurs Dolivet, Le Chantre, Saint-André, Magny, Lestang, Foignard l'ainé, Dolivet fils et Foignard le cadet.

## DANS LE CINQUIÈME INTERMÈDE.

PANTOMIMES dansarts, les sieurs Doliver, Le Chartre, Saint-Andre

#### DANS LE SIXIÈME INTERMÈDE.

#### FETE DES JUUX PYTHIENS.

LA PRÉTRESSE, mademoiselle HILAIRE.

TREMIER SACRIFIC "EUR, le sieur GAYE.

SECOND SACRIFICATEUR, le sieur Langeais.

MINISTRES DU SAGRIFICE, portant des houses, dansants, les sieurs Dolivet, Le Chantre, Saint-Andre, Forgnard "aind et Forgnard le cadet

COLTIGEURS, les sients Joly, DOYAT, DE LAUNOY, BEAUMONT, DU GARD l'aîné et du GARD le cadet.

OMDUCTEURS D'ESCLAVES dansants, les sieurs Le Prêtre, Jouan, PEZAN l'ainé et JOUBERT.

"SCLAVES dansouts, les sieurs Paysan, La Vallée, Pezan le cadet, Favre, Vaignard, Dolivet fils, Girard et Charpentier.

HOMMES ARMES A LA GRECQUE, dansants, les sieurs Noblet, Chican-NEAU, MAYEU et DESGRANGES.

TEMMES ARMÉNS A LA GRECQUE, donsentes, les sieurs La Montagne, Lestang, Favier le cadet et Arnald.

UN HÉBAUT, le sieur Berei.

TROMPETTES, les sieurs La Plaine, Lorange, du Clos, Beaumont, Carbonnet, Ferrier.

TIMBALIER, le sieur DIACRE.

APOLLON, le ROI.

SUIVANTS D'APOLLON GARSONIS, M. LE GRAND, la marquis DE VIL-LERGI, le mid. mis DE PASSENT, les sieurs Beauchamp, Raynal of Pa-VIER.

CHOFURS DE PEUPLES "Bentants, les signes

# LE BOURGEOIS GENTILHOMME,

## COMÉDIE-BALLET EN CINQ ACTES.

14 octobre 1670, à Chambord.

## NOTICE.

a C'est là, dit Voltaire, un des plus heureux sujets de comédie que le ridicule des hommes ait jamais pu fournir. » Voltaire a raison, car la sottise et la vanité, ces deux compagnes inséparables si bien personnifiées dans M. Jourdain, survivent à toutes les transformations sociales. Aujourd'hui, il n'y a plus ui bourgeois ni gentilshommes, et cependant M. Jourdain, tout en se métamorphosant, est aussi vrai qu'au temps de Molière. Sa vanité a changé d'objet, mais au fond elle est restée la même. Et c'est précisément parce que nous le connaissons tous, que le Bourgeois gentilhomme est l'une des pièces qui sont encore le plus goûtées et le plus applaudies du répertoire de Molière.

Le Bourgeois gentilhomme fut joué pour la première fois à Chambord, le 14 octobre 1670. Voici, sur la manière dont cet ouvrage fut accueilli par la cour, ce que M. Taschereau raconte d'après Grimarest : « L'impénétrable impassibilité que le roi conserva pendant la représentation, et la crainte qu'eurent les courtisans d'émettre un avis contraire à celui du monarque, les empêchèrent de se prononcer. Au souper, Louis XIV ne se déclara pas davantage, et l'on crut même remarquer qu'il n'adressa pas la parole à Molière, qui remplissait auprès de lui les fonctions de valet de chambre. Ce silence suffit pour persuader aux marquis et aux comtes, qui n'avaient point oublié leurs ancieus griefs contre l'auteur, et auxquels le rôle de Dorante en fournissait même de nouveaux, que le roi partageait leur sentiment sur la pièce; alors ils cessèrent de le dissimuler. Les censures les plus amères lui furent prodiguées; et certain duc, dont la chronique a cru mal à propos devoir taire le nom, laissa plus particulièrement éclater son dépit et sa fureur. « Mop lière, disait ce zoile titré, nous prend assurément pour des » grues, de croire nous divertir avec de telles pauvretés. Qu'este e qu'il vent dire avec son Ha la ba, ba la chou? Le pauvre homme extravague, il est épnisé : si quelque autre auteur ne prend le theâtre, il va tomber dans la farce italieune! » Voilà ce que la vanité, la sottise et l'ignorance dictaient a monsieur le duc et a ses nobles confrères; voila ce qu'ils repetèrent tous à l'envi pendant cinq grands jours que la seconde representation se fit attendre. Nous disons cinq grands jours : en effet, que l'on se peigne le malheureux Moliere desespéré de ce concert de diatribes, mais plus encore du silence du roi, renferme dans sa chambre, dont il n'osait sortir, et envoyant, de l'emps à autre. Baron chercher des nouvelles qui n'avaient jamais rien de consolant.

» Entin il arriva, ce jour qu'il redoutait même en le désirant. La seconde representation fut aussi calme que la première; mais le roi dit à Molière après le spectacle: « Je ne vous ai » point parlé de votre pièce le premier jour, parce que j'ai ap» préhendé d'être séduit pur la manière dont elle avait été re» présentée; mais, en vérité, Molière, vous n'avez encore rien » fait qui m'ait plus diverti, et votre pièce est excellente. » On rendrait difficilement la joie qu'un tel jugement, qu'un tel acte de justice fit éprouver au malheureux patient; mais on aurait tort de se figurer que ses critiques, si violents et si acharnés, en demeurérent confus. A peine l'approbation royale leur futelle annoncée qu'ils entourèrent Molière et l'accablèrent de louanges. « Cet homme-là est inimitable, disait ce même due, » naguère si furieux; il y a un vis comica dans tout ce qu'il fait » que les anciens n'ont pas aussi heureusement rencoutré. »

Le 23 novembre de cette même année 1670, le Bourgeois gentilhemme fat représenté à Paris, sur le theàtre du Palais-Royal; et là le succès fut encore plus grand que devant la cour, parce que « chaque bourgeois, dit Grimarest, y croyait trouver son voisin peint au naturel, et ne se lassait point d'aller voir ce portrait. » Quelques personnes crurent aussi reconnaître dans M. Jourdain un chapelier nommé Gandoin, qui s'était rendu zélèbre par ses prodigalités, et qui avait dépensé cinquante mille sous avec une femme de la connaissance de Molière.

Malgré les sarcasmes qui tombaient sur elle avec tant de gaieté et de malice, la bourgeoisie ne se montra nuliement scandalisée. Elle rit de bon cœur et ne se fâcha point; mais parmi les gens de cour, on murmura contre le rôle de Dorante, qui offrait le type accompli, et sans aucun doute très-reconnaissable, de ces cherchers d'industrie du dix-septième siècle, si nonbreux dors dans la haute société, et qu'on acceptait malgré leurs des sur la foi de leur titre. Ce rôle offrait même aux ennemis de Molière une nouvelle occasion de le signaler comme un

homine dangereux, qui ne respectait men, pas même les marquis. Mais entre Molière et ses adversaires, il y avait Louis XIV; et cette fois encore, l'attaque dirigée contre le poète vint se

briser contre la protection du grand roi.

Les critiques les plus compétents sont unanimes à reconnaître la verve et la puissante originalité des trois premiers actes du Beurgeis gentillomme, a Ces trois actes, dit M. Génin — et c'est la aussi l'opinion de Geoffroy — égalent ce que Molière a produit de meilleur. Quel dommare que l'impatience et les ordres de Louis XIV aient précipité les deux derniers dans la farce! Au reste, cette farce joyense n'est pas si loin de la vérité qu'elle le paraît. L'abbé de Suint-Murtin, célèbre dans ce tamps-là, justifie la réception du Mamamouch : on lui fit accroire que le roi de Siam l'avait créé mandarin et marquès de Mikko , et it apposa sa signature à ces deux diplômes. Melière n'est pas sorti de la maf ra; ce n'est pas sa faute si le vrai n'est pas tou-jours vraisemblable\*, »

## PERSONNAGES DE LA COMEDIE.

MONSIEUR JOURDAIN, bourgeois 1. MADAME JOURDAIN, salt mine 3. L". It, a' de M. Jeen lain !. CLÉONIE, amor renx de lucile 4. DORIMENE, mar jui es. DOUALS EE, con to, amont de Dorimene 4. NICOLE, servante de Jourdain 7. COVIELLE, vilet de C'enule. UN WATERE DE MUSIQUE. UN collect a matter of units pre-UN MATURE A DANSER. UN MAITHE D'ARMIS . UN MAITRE DE PHILOSOPHIE '. UN MACHRE CACLLEUR. UN GARCON TAILLEUR. DEUX LAQUAIS.

Acteurs de la "supe de Molière: "Montière. - "Burgert. - "Mille codle Bottens. - "Ila Gravor. - "Malam of le de Bras. - "La Thorittiere. - "Mademoissile Beauval. - " De Bris. - "Du Croist.

<sup>\*</sup> On sait que la réception de l'abbé de Saint-Martin se lit à Caen en 16% c'est-à-dire seize ans après la jir mere représentation du Bourgeois gentil-homme. Cette histoire a cté rene line en tres volumes in-12, sous le titre de Mindavinade, on llistoire comique lu mandavinat de M. l'abbé de Saint-Martin, marquis de Miskon, docteur en théologie, et protonotaire du saint-siège, etc.; La Haye, 1738.

## DANS LE PREMIER ACTE.

THE MUSICIINNE. DRUX MUSICIENS. DANSEURS.

## DANS LE SECOND ACTE

SAR ONS TAILLEURS dansants.

# DANS LE TROISIÈME ACTE

CHISINIERS dansants.

# DANS LE QUATRIÈME ACTE.

CÉRÉMONIE TURQUE.

LE MUFTI. TURCS assistants du mufti, chautants. DURVIS chantants. TURCS dansants.

# DANS LE CINQUIÈME ACTE.

BALLET DES NATIONS.

UN DONNEUR DE LIVRES dansant. IMPORTUNS dansants. TROUPE DE SPECTATEURS chantague PREMIER HOMME du bel air. SECOND HOMME du bel air. PREMIÈRE FEMME du bel air SE ONDE FEMME da bel act PREMIER GASCON. SECOND GASCON. UN SUISSE. UN VIEUX BOURGEOIS babillara UNE VIEILLE BOURGEOISE babillarta ESPAGNOLS chantants. ESPAGNOLS dansants. UNE ITALIENNE. UN UTALIEN. DEL ' SCARAMOUCHES. DEUX TRIVELINS. ARLEQUINS. DEUX POITEVINS chantants et dansante POITEVINS et POITEVINES dansants.

## ACTE PREMIER.

L'ouverture se fait par un grand assemblige d'instruments; et dans le milieu du théâtre on voit un élève du maître de musique qui com oso sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade.

SCÈNE I. — UN MAITRE DE MUSI UE, UN MAITRE A DANSER, TROIS MUSICIENS, DEU I VIOLONS, QUATRE

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, aux musiciens.

Venez, entrez dans cette salle, et vous reposez là, en attendant qu'il vienne.

LE WAITPE A DANSER, aux danseurs.

Et vous aussi, de ce côté.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, a son élevo.

Est-ce fait?

L'ÉLÈVE.

Oui.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voyons... Voilà qui est bien.

LE MAÎTRE A DANSER.

Est-ce quelque chose de nouveau?

LE MAITRE DE MUSIQUE.

Oui, c'est un air pour une sérénade, que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé

LE MAÎTRE A DANSER.

Peut-on voir ce que c'est?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous l'allez entendre avec le dialogue, quand il viendra. Il ne tardera guère.

LE MAÎTRE A DANSER.

Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec ies visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse et ma

musique auroient à souhaiter que tout le monde lui ressemblat.

LE MAÎTRE A DANSER.

Non pas entièrement; et je voudrois, pour lui, qu'il se connul mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est vrai qu'il les connoit mal, mais il les paie bien; et v'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose.

## LE MAÎTRE A DANSLR

Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent, et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez facheux que de se preduire à des sots, que d'essuyer, sur des compositions, la harbatie d'un stupile. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et, par de chatouillantes approbatlers, vous régaler de votre travail 1. Oui, la récompense la plus agréable qu'an puisse recevoir des choses que l'on fail, c'est de les voir cannues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à men avis, qui nous paie mieux que cela de toutes nos fatigues; et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées.

## LE MAITRE DE MUSIQUE.

Fen demeure d'accord, et je les goute comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites; mais cet encens ne fait pas vivre. Des lecunques toutes pures ne mettent point un homme à son aise : il y faut meler du solide; et la meilleure façon de fouer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contre-sens; mais son argent redresse les jugements de son esprit; il a du discernement dans se hourse; ses louanges sont monnoyées; et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous ynjez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici.

## LE MAÎTRE A DANSER.

Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites; mais

<sup>·</sup> Magaler, récompenser, lelom mages.

e trouve que vous appuyez un peu trop sar l'argent; et l'intérêt est quelque chose de si bas, qu'il ue faut jamais qu'un honnéte homme montre pour lui de l'attachement.

LE WAITER DE MUSIQUE.

Vous recevez fort lien pourtant l'argent que notre homme vous donne.

LE MAÎTRE A DANSER.

Assurément; mais je n'en fais pas tout mon bonheur; et je voudrois qu'avec son bien il cut encore quelque bon goût des choses.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Je le voudrois aussi ; et c'est à quoi nous travaillons tous deux intant que nous pouvens. Mais, en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connoître dans le monde : et il paiera pour les autres ce que les unives loneront pour lui.

LE MAÎTRE A DANSER.

Le voilà qui vient.

SCÈNE H. — MONSIEUR JOURDAIN, en robe de chambre et en bonnet de puit: LE MAITRE DE MUSIQUE, LE MAITRE A DANSER, L'ÉLEVE DU MAÎTRE LE MUSIQUE, UNE MUSI-CIENNE, DEUX MUSICIENS, DANSEURS, DEUX LAQUAIS.

MONSIEUR JOURDAIN.

Hé bien, messieurs? Qu'est-ce! Me ferez-veus veir vetre petite drôlerie?

LE MAÎTRE A DANSER.

Comment? Quelle petite drôlerie?

MONSIEUR JOURDAIN.

Hé! la... Comment appetez-vous cela? Votre prologue su dialogue de chansons et de danse.

LE MAÎTRE A DANSER.

Ah! ah!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous nous y voyez préparés.

MONSIEUR JO RDAIN.

Je vous ai fait un peu attentre; mais c'est que je me fanhabiller aujourd'hui comme les gens de qualité; et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.

LE MAÎTRE DE M SIQUE.

Nous ne sommes ici que nour attendre votre loisir.

MONSILLER JOURDAIN.

Je vous puie tous deux de ne vous point en aller qu'on me m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir.

LE MAITRE A DANSER.

Tout ce qu'il vous plaira.

MONSHIER JOURDAIN.

Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds usqu'à la tête.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Nous n'en doutons point.

MONSIEUR ZOURDAIN.

Je me suis fait faire cette indienne-ci.

LE MAITRE A DANSER.

Elle est fort belle.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étoient comme cela le matin.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Cela vous sied à merveille.

MONSIEUR JOURDAIN.

Laquais! holà, mes deux laquais!

PREMIER LAQUAIS.

Que voulez-vous, monsieur?

MONSIEUR JOURDAIN.

Rien. C'est pour voir si vous m'eutendez bien. (Au mattre de masique et au mattre a danser., Que dites-vous de mes livrées?

LE MAÎTRE A DANSER.

Elles sont magnifiques.

MONSIEUR JOURDAIN, cutr'ouvenit sa robe, et faisant voir son haut-dechausses etroit de velours 10 130, et sa cam sole de velours vert.

Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin med

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est galant

MONSIEUR JOURDAIN.

Laquais!

PREMIER LAQUAIS

Monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN.

L'antre laquais!

## SECOND LAQUAIS.

Monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN, ôtant sa robe de chambre.

Tenez ma robe. (An maître de musique et an maître à dans. **Youvez-yous** bien comme cela?

LE MAÎTRE A DANSER.

Fort bien. On ne peut pas mieux.

MONSIEUR JOURDAIN.

Voyons un peu votre affaire.

LE MAIRE DE MUSIQUE.

Je voudrois bien auparavant vous faire entendre un air (montrant son elève) qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandée. C'est un de mes écoliers, qui a pour ces sortes de choses un talent admirable.

MONSIEUR JOURDAIN.

Oni, mais il ne falloit pas faire faire cela par un écolier; et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres; et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement.

MONSIEUR JOURDAIN, à ses laquais.

Donnez-moi ma robe, pour mieux entendre... Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi; cela ira mieux.

## LA MUSICIENNE.

Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême Depuis qu'à vos rigueurs vos beaux yeux m'ont soumis. Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime, Hélas! que pourriez-vous faire à vos ennemis?

## MONSIEUR JOURDAIN.

Cette chanson me semble un peu lugubre; elle endort, et je voudrois que vous la pussiez un peu ragaillardir par-ci par-là.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles.

MONSIEUR JOURDAIN.

On m'en apprit un tout à fait joli, il y a quelque temps. Attendez... la... Comment est-ce qu'il dit?

IT MAITRE A DANSER.

Par ma foi, je ne sais

MONSIEUR JOERDAIN

Il v a du mouten de lans.

LE MAITRE A DANSER.

Du mouten?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui. Ah!

Il chanto.

Je crovois Ioannoton Aussi douce que belle;

Plus I uce qu'un meuten.

Hélas! hélas!

Elle est cent fois, mille fois plus cruelle Que n'est le tigre aux bois.

N'est-il pas joli?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Le plus joli du monde.

LE MAITRE A BANSER.

Il yous le chantez bien.

MONSIEUR JOURDAIN.

.... sana svoir appris la musique.

UT MINITAL DE MUSIQUE.

Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ent une étroite liaison ensemble

LE MAÎTRE A DANSER.

Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses.

MON-HUR JOURDAIN.

Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui, monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrai piendre; car, outre le maitre d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin,

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

La philosophie est quelque chose; mais la musique, mon sieur, la musique...

LE MAITBE A DANSER.

La musique et la danse... La musique et la danse, c'est la tout ce qu'il faut.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il n'y a rien qui soit si utile dans un État que la musique.

LE MAÎTRE A DANSER.

Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que i. danse.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Sans la musique, un État ne peut subsister.

LE MAÎTRE A DANSER.

Sans la danse, un homme ne sauroit rien faire.

IE MAITRE DE MUSIQUE.

Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique.

LE MAÎTRE A DANSER.

Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques, et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser.

MONSIEUR JOURDAIN.

Comment cela?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes?

MONSIEUR JOURDALY.

Cela est vrai.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Et si tous les hommes apprenoient la musique, ne seroit-ce pas le moyen de s'accorder ensemble, et de voir dans le monde la paix universelle?

MONSIEUR JOURDAIN.

Vous avez raison.

LE MAÎTRE A DANSER.

Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours : Un tel a fait un mauvais pas dans telle affaire!?

<sup>&#</sup>x27;VAR. Dam une telle allaire.

MONSIEUR JOURDAIN.

Dui, on dit cela.

LE MAÎTRE A DANSER.

Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre choss que de ne savoir pas danser?

MONSIEUR JOURDAIN.

Cela est vrai, et vous avez raison tous deux.

LE MAÎTRE A DANSER.

C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la lanse et de la musique 1.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je comprends cela à cette heure.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voulez-vous voir nos deux affaires?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oni.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Je vous l'ai déja dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique.

MONSIEUR JOURDAIN.

Fort bien.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, aux musiciens.

Allons, avancez. (A monsicur Jourdain.) Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers.

MONSIEUR JOURDAIN.

Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout

LE MAÎTRE A DANSER.

Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers; et il n'est guère naturel, en dialogue, que des princes on des bourgeois chantent leurs passions<sup>2</sup>.

¹ L'importance exagérée que les artistes attachent souvent à l'exercise de leurs talents, et ce que dit Molière de leur vanité, se trouve plemement commé par deux de nos plus célèbres danseurs, Marcel et Vestris. Marcel avait la prétention de reconnaître un homme d'Etat à sa manière de danser, et Vestris disait, en parlant de lui-même, et cela serieusement : « Il n'y a que trois grands hommes en Europe : le roi de Prusse, Voltaire et moi l »

<sup>\*</sup> Ce trait est driigé contre le grand opéra italien, que Mazarin avait introduit à la cour de 1646, et qui donna naissance à notre Académie royale de musque. Cette dernière venait d'être instancé en 1669, un an avant la représentation du Bourgeois gentillionime.

## ACTE I, SCENE II.

MONSIEUR JOURDAIN.

Passe, passe. Voyons.

## DIALOGUE EN MUSIQUE.

## UNE MUSICIENNE ET DEUX MUSICIENS.

LA MUSICIENNE.

Un cœur, dans l'amoureux empire,
De mille soins est toujours agité.
On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire,
Mais quoi qu'on puisse dire,
Il n'est rien de si doux que notre libert.

PREMIER MUSICIEN.

Il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs Qui font vivre deux cœurs Dans une même envie; On ne peut être heureux sans amoureux deurs.

Otez l'amour de la vie, Vous en ôtez les plaisirs.

SECOND MUSICIEN.

Il seroit doux d'entrer sous l'amoureuse tot,
Si l'on trouvoit en amour de la foi;
Mais, hélas! ô rigueur cruelle!
On ne voit point de bergère fidèle;
Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour,
Doit faire pour jamais renoncer à l'amour.

PREMIER MUSICIEN.

Aimable ardeur!

LA MUSICIENNE.

Franchise heureuse!

SECOND MUSICIEN.

Sexe trompeur!

PREMIER MUSICIEN.

Que tu m'es précieuse!

LA MUSICIENNE.

Que tu plais à mon cœur!

SECOND MUSICIEN.

Que tu me fais d'horreur!

PREMIER MUSICIEN

Ah! quitte, pour aimer cette haine mortelle!

LA MUSICIENNE.

On peut, on peut te montrer Une bergère fidèle.

SECOND MUSICIEN.

Hélas! où la rencontrer?

LA MUSICIENNE.

Pour défendre notre gloire, Je te veux offrir mon cœur.

SECOND MUSICIEM

Mais, bergère, puis-je croire Qu'il ne sera point trompeur?

LA MUSICIENNE.

Voyons, par expérience, Qui des deux aimera mieux

SECOND MUSICIEN.

Qui manquera de constance, Le puissent perdre les dieux!

TOUS TROIS ENSEMBLE.

A des ardeurs si belles Laissons-nous enflammer; Ah! qu'il est doux d'aimer Quand deux cœurs sont fidèles?

MONSIEUR JOURDAIN.

Est-ce tout?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je trouve cela bien troussé, et il y a là dedans de petitodictons assez jolis.

LE MAÎTRE A DANSER.

Voici, pour mon affaire, un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée.

MONSIEUR JOURDAIN.

Sout-ce encore des bergers?

LE MAÎTRE A DANSER.

C'est ce qu'il vous plaira. (Aux danseurs.) A.:Ons,

#### ENTRÉE DE BALLET.

Quatre danseurs exécutent tous les mouvements différents et toutes les sortes de pas que le maître à danser leur commande.

PIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. - MONSIEUR JOURDAIN, LE MAITRE DE MUSIQUE, LE MAITRE A DANSER!

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoussent bien.

## LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Lorsque la danse sera mèlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore; et vous verrez quelque chose de g dant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous.

## MONSIEUR JOURDAIN.

C'est pour tantôt, au moins; et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de veuir diner céans

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Tout est prêt.

## LE MAÎTRE DE MUSIQUE

Au reste, monsieur, ce n'est pas assez; il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique, et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis,

#### MONSIEUR JOERDAIN.

## Est-ce que les gens de qualité en ont?

(Anné Martia.)

¹ Les actes de cette piece sont separés par des intermèdes à la manière des anciers; et comme les mêmes personnages se retrouvent touiours sur la scene, rien ne seroit plus facile que de reun.r les conq actes en un eul. Le Bourgeois gentilhomme est donc en ellet une piece en un acte divisée par des ballets. Aucun autre ouvrage de Mobiere ne présente une pareille singularité.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oni, monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN.

J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Sans doute. Il vous faudra trois voix, un dessas, une haute-contre, et une basse, qui seront accompagnées d'une na se de viole, d'un téorbe, et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

il y faudra mettre aussi une trompette marine<sup>1</sup>. La trompette marine est un instrument qui me plait, et qui est harmonieux.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE

Laissez-nous gouverner les choses.

MONSIEUR JOURDAIN.

Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous aurez tout ce qu'il vous faut.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mais, surtout, que le ballet soit beau.

LU MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous en serez content, et, entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! les menuets sont ma danse, et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître,

LE MAÎTRE A DANSER.

Instrument formé d'une seule corde fort : losse montée sur un chevaiet, of qui rend un son assez sembloble à celui de la trompe,

daussez la tête. Tournez la pointe du pied en dehors. La, la, la. Dressez votre corps.

MONSHUR JOURDAIN.

Hé!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voilà qui est le mieux du monde.

MONSIEUR JOURDAIN.

A propos! apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise; j'en aurai besoin tantôt.

LE MAÎTRE A DANSER.

Une révérence pour saluer une marquise?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui. Une marquise qui s'appelle Dorimine.

Donnez-moi la main.

MONSIEUR JOURDAIN.

Non. Vous n'avez qu'à faire; je le retiendrai bien.

LE MAÎTRE A DANSER.

Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, et à la dernière vous baisser jusqu'à ses genoux.

MONSIEUR JOURDAIN.

Faites un peu. Apres que le main : danser a fait trois révérences. Bon.

SCÈNE II. — MONSIEUR JOURDAIN, LE MAITRE DE MUSIQUE, LE MAITRE A DANSER, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS. .

Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là.

Dis-lui qu'il entre ici pour me donner leçon. (An moitre te musique et au maitre a danser. Je vette que vous me voya et faire.

SCÈNE III. - MONSIEUR JOURDAIN, UN MAITRE D'ARMES, LE MAITRE DE MUSIQUE, LE MAITRE A DANSER, UN LAQUAIS, tengut deux ficulosis.

A. MAÎTRE D'ARMES, apres avoir pristes oeux fleurets de la zzain du laquais, et en avoir presente un a monsieur Jourdain.

Afions, monsieur, la reveneuce. Voire corps droit. Un peu

penché sur la cuisse gauche. Les jambes point tant écartées. Vos pieds sur une même lague. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si tendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus quartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez. Le corps ferme. Tou-hez-moi l'épée de quarte, et achevez de même. Une, deux. Bemetlez-vous. Redoublez de pied ferme. Un saut en arrière, Juand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première, et que le corps soit bien effacé. Une, deux. Allons, touchez moi l'épée de tièrce, et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. Remetlez-vous. Redoublez. Une, deux. Un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde.

(Le maître d'armes lui pensse deux ou trees le tres, en lui disant : En garde.)

MONSIEUR JO. RDAIN.

Hé!

LE MATTRE DE MUSIQUE.

Vous faites des merveilles.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Je vous l'ai déja dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir; et, comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps; ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors.

## MONSIEUR JOURDAIN.

De cette façon, donc, un homme, sans avoir du cœur, est er de tuer son homme, et de n'être point tué?

LE MAÎTRE D'ARMES.

Sons doute; n'en vites-vous pas la démonstration?

MONSIEUR JOURDAIN

Oui.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous aules nous devous être dans un État; et combien la science de armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, la... LE MAÎTRE A DANSER.

Tout beau, monsieur le tireur d'armes; ne parlez de la danse qu'avec respect.

LE MAÎTRE DE MISIQUE.

Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Vous êtes de plaisantes gens, de vouloir comparer vos sciences à la mienne!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE

Voyez un peu l'homme d'importance!

LE MAÎTRE A DANSER.

Voilà un plaisant animal, avec son plastron!

LE MAÎTRE D'ARMES.

Mon petit maître à danser, je vous ferois danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferois chanter de la belle manière.

LE MAÎTRE A DANSER.

Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier

MONSHUR JOURDAIN, au maître à danser.

Étes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la quarte, et qui sait tuer un homme par raison demonstrative?

LE MAÎTRE À DANSER.

Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa fierce et de sa quarte.

MONSIEUR JOURDAIN, au maître à danser.

Tout doux, vous dis-je.

LE MAÎTRE D'ARMES, au maître à danser

Comment! petit impertinent!

MONSIEUR JOURDAIN.

Hé! mon maître d'armes!

LE MAÎTRE A DANSER, au maître d'armes.

Comment! grand cheval de carrosse!

MONSIEUR JOURDAIN.

Hé! mon maître à danser!

LE MAÎTRE D'ARMES.

Si je me jette sur vous...

MONSIEUR JOURDAIN, au maitre d'armas.

Doucement

LE MAÎTRE A DANSER.

Si je mets sur vous la main...

MONSIEUR JOURDAIN, au maître d'armes.

Tout beau!

LE MAÎTRE D'ARVES.

Je vous étrillerai d'un air...

MONSIEUR JOURDAIN, au maître d'armes.

De grace!

LE MAÎTRE A DANSER

Je vous rosserai d'une manière...

MONSIEUR JOURDAIN, au maître à danser.

Je vous prie...

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Laissez-nous un peu lui apprendre à parler
MONSIEUR JOURDAIN, au maître de musique.

Mon Dieu! arrêtez-vous!

SCÈNE IV UN MAITRE DE PHILOSOPHIE, MONSIEUR JOERDAIN, LE MAITRE DE MUSIQUE, LE MAITRE A DANSER, LE MAITRE D'ARMES, UN LAQUAIS.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Holà! monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu m tre la paix entre ces personnes-ci.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Qu'est-ce donc? qu'y a-t-il, messieurs?

MONSIEUR JOURDAIN.

Ils se sont mis en colère pour la préférence de leurs professions, jusqu'à se dire des injures, et en vouloir venir aux mains.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Ilé quoi, messieurs! faut-il s'emporter de la soite? et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la col re? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion, qui fait d'un homme une bête féroce? et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements?

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Comment, monsieur! il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse, que l'exerce, et la musique, dont il fait profession.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire; et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience.

## LE MAÎTRE D'ARMES.

Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leurs professions à la mienne!

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Faut-il que cela vous émeuve! Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux; et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu.

### LE MAÎTRE A DANSER.

Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur.

## LI MAÎTRE DE MISIQUE.

Et moi, que la musique en est une que tous les siecles ont révérée.

## LE MAÎTRE D'ARMES.

Et moi, je leur seutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance, et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur, et de baladin!

## LE MAÎTRE D'ARMES.

Allez, philosophe de chien.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE

Allez, belître de pédant.

LE MAÎTRE A DANSER

Allez, cuistre fieffé.

LE MAITBE DE PHILOSOPHIE,

Comment! marauds que vous êtes...

Le chilos phese jette sur eux, et tous trois le chargen. 19 consess

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Infames, coquins, insolents!

MONSIEUR JOURDAIN. .

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE D'ARMES

La peste de l'animal!

MONSIEUR JOURDAIN

Messieurs!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Impudents!

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE A DANSER.

Diantre soit de l'âne bâté!

MONSIEUR JOURDAIN.

Messieurs!

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE.

Scélérats!

MONSIEUR JOURDAIN

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Au diable l'impertinent!

MONSIEUR JOURDAIN.

Messieurs!

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE.

Fripons, gueux, traitres, imposteurs!

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur le philoaophe! Messieurs! Monsieur le philosophe!

(Ils sortent en se battant.)

## SCÈNE V. - MONSIEUR JOURDAIN, UN LAQUAIS.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Oh! battez-vous tant qu'il vous plaira : je n'y saurai que faire, et je n'irai pas gater ma robe pour veus séparer. Je serois bien fen de m'aller fourrer parmi eux, pour recevoir quelque coup qui me feroit mal.

## SCÈNE VI. - LE MAITRE DE PHILOSOPHIE, MONSIEUR JOURDAIN, UN LAQUAIS.

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE, raccommodact son collet. Venons à notre leçon.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! monsieur, je suis fliché des comps qu'ils vous ont donnés.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir cemme il faut les choses; et je vais composer e ntre eux une satire du style de Juvénat, qui les déchirers de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre?

MONSIEUR JOURDAIN.

Tout ce que je pourrai; car j'ai toutes les envies du monde d'être savant; et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences, quand j'étois jeune.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Ce sentiment est raisonnable; nam, sine doctrina, vita est quasi mort's imago. Vous entendez cela, et vous savez le latin, sans doute.

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui; mais faites comme si je ne le savois pas. Expliquez moi ce que cela veut dire.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Cela vent dire que, sans la science, la vie est presque une image de la mort.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ce latin-là a raison.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

N'avez-vous point quelques principes, quelques commentements des sciences?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oh! oui, je sais lire et écrire.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Par où vous plait-il que nous commencions 1? Voulez-vous que je vous apprenne la logique?

Dans les Nuces d'Aristophane, Socrate fait la même question à Strepsiage:

Or ça, par ou voulez-vous commencer? que voulez-vous apprendre? Parlez

» vo .s enseigneran-je a connaître les mesores on regles des vers et de leur har-» monie? » (Acte II, scene 1, vers 6.6 et suivants.) MONSHUR JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est que cette logique?

LE MAÎTRE DI PHILOSOPHIE.

C'est elle qui enseigne les trois operations de l'espeit.

Qui sont elles, ces trois opérations de l'esprit?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La première, la seconde, et la troisième. La première est de bien concevoir, par le moyen des universaux; la seconde, de bien juger, par le moyen des catégories; et la troisième, de bien lirer une conséquence, par le moyen des figures : l'arbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton<sup>1</sup>.

MONSIEUR OURDAIN.

Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus joli 2.

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE.

Voulez-vous apprendre la morale?

MONSIEUR JOURDAIN.

La morale?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE

Oui.

MONSIEUR JOURDAIN.

Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Elle traite de la felleité, enseigne aux hommes à moderer leurs passions, et...

MONSIEUR JOURDAIN

Non; laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne : je me veux mettre er solère tout mon soul, quand il m'en prend envie.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Est-ce la physique que vous voulez apprendre?

MONSIEUR JOURDAIN.

Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La physique est celle qui explique les principes des choses

<sup>&#</sup>x27;Ces mots retvoient à désigner dans les anciennes écoles les différents modes de sortegismes réguliers.

<sup>\*</sup> Aristophine se moque comme Meliere de l'enseignement le la philosophie; ma. dans le poête gree la satire est injuste, parce qu'elle s'adresse à Socrate, tandis que dans le poête français elle ne trattue que sur les pédants.

naturelles, et les propriétés des corps; qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents, et les tourbillons.

MONSIEUR JOURDAIN.

Il y a trop de tintamarie la dedans, trop de brouillamini.

Que voulez-vous donc que je vous apprenne?

MONSIEUR JOURDAIN.

Apprenez-moi l'orthographe 1.

LE MAITRE DE PHILOSOPHIE.

Très volontiers.

MONSIEUR JOURDAIN.

Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune, et quand il n'y en a point.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Soit. Pour bien suivre votre pensée, et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connoissance de la nature des lettres, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et làdessus j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles?, parcequ'elles expriment les voix; et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles, ou voix: A, E, I, O, U.

MONSIEUR JOURDAIN.

J'entends tout cela.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix A se forme en ouvrant fort la bouche : A 3.

<sup>a</sup> Ce trait est encore une imitation d'Aristophane. Dans la piece grecque, Socrate, apres beaucoup de questions semblables à celles du maître de philosophie, demande à Strepsiale ce qu'il vent apprendre celui-ci, qui est poursuivi pour dettes, répond naivement qu'il vent apprendre à ne rien rendre aux usuriers. Socrate termine la scène par donner une leçon de grammaire, qui n'est pas moins ridicule que celle du maître de philosophie. (Nuées, sc. IV, v. 433 et 436.)
(Aimé Martin.)

VAR. Sont divisées en voyelles, parcequ'elles expriment les voix, etc.

\*MM. Aimé Martu et Auger indiquent comme ay nt inspiré à Moliere queiques traits de cette scène de pédagogie si plaisante, un livre publié deux aus avant le Bourgeois gentilhomme, par Cordenoy, membre de l'Académie française, sous le titre de Discours phusique de la parole. Molière, du reste, en no

MONSULUR JOURDAIN.

A. A. Oui.

LU MARTNE DE PUILOSOPHIE.

La voix à se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut : A, E.

MONSIDUR JOURDAIN

A, E; A, E. Ma foi, oui. Ah! que cela est beau!

LE MAÎTLE DE PULLOSOPHIE.

Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I.

MONSIE, & JOURDAIN.

A, E, I, I, I, Cela est vrai. Vive la science!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix O se forme en rouvrant les machoires, et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas : O.

MONSIEUR JOURDAIN.

O, O. Il n'y a rien de plus juste : A, E, I, O, I, O. Cela est admirable! I. O; I, O.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

L'euverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.

MONSIEUR JOURDAIN.

 $0,\ \theta,\ \theta.$  Vous avez raison. 0. All! la belle chose que de savoir quelque chose!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait : U.

MONSIEUR JOURDAIN.

U, U Il n'y a rien de plus véritable : U.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue : d'au vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que U.

MONSIEUR JOURDAIN.

U, U. Cela est vvai. Ah! que n'ai-je étudié plus tôt, pour savoir tout cela!

étentisant cet ouvrage, ne faisait pas seulement une critique particulière, il attaquat la methode cénéralement suivre de son temps. Il travaillait par la croqueire, e mme les solitaires de Port-Royal par la science, à la réforme de l'ensegnement.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les con-

#### MONSILI R JOURDAIN.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Sans doute. La consonve D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut : DA.

#### MONSIEUR JOUEDAIN.

DA, DA. Oui! Ah! les belles choses! les belles choses!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous : FA.

#### MONSIELR SCREENING.

FA, FA. C'est la vérité. Ah! mon père et ma mère, que je vous veux de mal!

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Et l'R, en poriant le bout de la langue jusqu'au haut du palais; de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement : R, RA<sup>1</sup>.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

R. R, RA; R, R, R, R, R, RA. Cela est vrai. Ah! Thabile homme que vous ètes, et que j'ai perdu de temps! R. R. R. RA.

<sup>&#</sup>x27;Voici quelques passages du livre de Cordemoy, où on reconnaîtra facilement les emprunts de Moliere;

<sup>«</sup> Si l'on ouvre un peu moins la bouche, en avançant la machoire d'en has vers celle d'en haut, ou formers une autre voix terminée en B.

<sup>»</sup> Et si l'on approche encore un pou davantage les mâchoires l'une de l'autre, sans toutefois que les dents se touchent, on formera une troisieme voix en I.

Mars si, au contraire, on vient a ouver les màchoires, et à rapprocher en mome temps les lèvres par les deux coins, le haut et le bas, saus néanmoins les > 1 more tout a tait, on formera une voix et o.

Fulin, si l'on rapproche les dents sans les joindre entièrement, et si, es mième instant, un allonge les deux lèvres, sans les joindre tout à fais. o blumers une voix eu U.

<sup>&</sup>gt; Le D se prononce en approchant le bout de la langue au-dessus des dent

<sup>»</sup> Et la lettre R en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de manière qu'étenn (folse par l'air qui sort avec force, elle lus cède, et revient souvent au même endrois. »

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterois que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Fort bien!

MONSHUR JOURDAIN

Cela sera galant, oui.

LE MATTRE DE PHILOSOPHIE.

Sans doute. Sont-cc des vers que vous lui voules serure?

Non, non; point de vers.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Vous ne voulez que de la prose?

MONSIEUR JOURDAIN.

Non, je ne veux ni prose ni vers.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.

Pourquoi?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Par la raison, monsieur, qu'il n'y a, pour servemer, que la prose ou les vers.

MONSIEUR JOURDAIN.

Il n'y a que la prose ou les vers?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Non, monsieur Tout ce qui n'est point proce est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose.

MONSIEUR JOURDAIN.

Et comme fon parle, qu'eri-ce que c'est donc que cela?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

De la prose.

MONSIEUR JOURDAIN.

Quoi! quand je dis: Nicole, apportez-mo: tres pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Oui, monsieur

#### MONSIEUR JOUGDAIN.

f'ar ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la proce, sans que j'en susse rien; et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrois done lui mettre dans un billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour; mais je voudrois que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Mettre que les feux de ses yeux réduisent vetre cœur en cendres ; que vous souffrez nuit et jour pour che les violences d'un...

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Non, non, non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit : Belle marqu'se, vos beaux yeux me font mourir d'amour.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIF.

Il faut bien étendre un peu la chose.

MONSIFUL OURDAIN.

Nun, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dana le . Ilet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il fan. Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les diverses menières dont on les peut mettre.

## LE MAÎTRE DE PHICOSOPHIE

On les peut mettre premièrement comme cous evez dit: Lelle marquise, vos beaux yeux nu fent me ex d'amour. On bien: D'amour mourir me fent, belle narquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos herux yeux, belle marquise, d'amour me font. On bien: Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour.

## MONSILLE JUURDAIN.

Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Celle que vous avez dile : Delle merquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.

## MONSILUE JOU PDAIN.

President je n'ai point etn. et j'ai fait wie tout non premier coup. Je vous remercie de tout mon cour, et a prie de venir demain de bonne le tre.

ET TAITRE DE PHILO OPEN.

le n'y manquirro pas.

SCÈNE VII - MONSIEUR JOURDAIN, UN LAQUAIS.

MONSIEUR JOURDAIN, à son acquais.
Comment! mon habit n'est point encore arrivé!
LE LAQUAIS.

Non, monsieur.

MONSIFUR JOURDAYN.

Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où pai tant d'affaires. Penrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur! au diable le tailleur! la peste étouffe le tailleur! Si je le tenois maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traitre de tailleur, je...

SCÈNE VIII. - MONSIFUR JOURDAIN, UN MAITRE TAILLEUR, UN GARCON TAILLEUR portant l'habit de moscient Jourdain; UN LAQUAIS.

MONSHER JO: RDAIN.

Ah' vous voilà pe m'ailois mettre en colère contre vous LE MAITRE TAILLEUR.

Je n'ai pas pu venir plus tôt, et j'ai mis vingt garçons après votre habit.

MONSIFUR JOURDAIN.

Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits, que j'ai en toutes les peines du monde à les mettre, et il y a déja deux mailles de rompues.

LE MAÎTHE TAILLEUR.

Ils ne s'élargiront que trop.

MONSHELR JOURDAIN.

Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez auss: it faire des souliers qui me blessent furieusement.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Point du tout, monsieur.

MONSHIR JOURDAIN.

Comment! point du tout?

LE MATTRE TAILLEUR.

Non, ils ne vous blessent point.

MONSHALL FOLKDAIN.

de vous dis qu'ils me blessent, moi

LI WATER TALLEUR.

Vous vous imaginez cela.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je me l'imagine parceque je le sens. Voyez la bolle maison!

LE MAITRE FACILLER

Tenez, voilà le plus bel habit de la cour, et le mieux asserti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit serieux qui ne fût pas noir; et je le donne en six coups aux tailleurs les plus éclairés.

MONSIFUR ZOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est que ceci. vous avez mis les fleurs en bas.

LE MAÎTRE TAILLE' B.

Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en en haut.

Est-ce qu'il faut dire cela?

LE MAITRE TAILLEUR.

Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.

MONSIEUR JOERDAIN.

Les personnes de qualité portent les fleurs en ez sur.

LE MAITRE TAILLEUR.

Oui, monsieur

MONSIEUR JOURDAIN.

Oh! voilà qui est donc bien.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Si vous voulez, je les mettrai en en haut.

MONSIEUR JOURDAIN.

Non, non.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Vous n'avez qu'à dire.

MONSIEUR JOURDAIN.

Non, vous dis-je; vous avez bien fait. Croyez-vous que mon habit m'aille bien 1?

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Belle demande! Je défie un peintre, avec sou piaceau, de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde; et un autre qui, pour assembler un pourpoint, la le héros de notre temps.

VAR. Croyez-vous que l'habit m'aille bien?

MONSIEUR JOURDAIN

La perruque et les plumes sont-elles e mane il faut?

Tout est bien.

MONSIEUR JOURDAIN, regardant le malire tailleur.

Ah! ah! monsieur le tailleur, voils de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnois bien.

LE MAÎTRE TAILLEUM.

C'est que l'étoffe me sembla si belle, que j'en ai voul!! Jover un habit pour moi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui : mais il ne falloit pas le lever avec le mien

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Voulez-vous mettre votre habit?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oni: donnez-le-moi.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Air odez. Cela ne va pas commo cela. Fai ameno des gene pour vons habiller en culonce, et cos sortes Thab is se mettent avec céremonie. Rolo culvez, veus autres.

SCÈNE IX. - MONSIEUR JOHNHAIN, LE MAITRE TAILLEUR, LE GARÇON TAILLEUR, GARÇONS TAILLEURS DANGINIS, UN LAUDLIS.

LE MATTE TAILLEUR, a ... styons.

Mettez est habit a mansiour, de la manière que vous faites aux personnes de qualité.

# PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Les quatres parpais tableurs densants s'approchent de monsieur Journal de Prant les arrar ent le l'ent-declausse de ses ever et es les deux autres lui étent la cumisole ; après quoi, toronne en adence, ils lui mettent son la les monf. Mon un en adence, ils lui mettent son la les monf. Mon un en adence au combin a cautte a d'enx, et ten montre en acception pour voir s'il est bien.

GARGON CAMERIER

More grandhamma a humez, s'il yeur phile, aux grayens quelque chose pour boire.

PASIEUR J 1701.

Carningh mighting . - . mar?

GARÇON TAHLEER

Mon gentilliomme.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mon gentilhomme! Voilà ce que c'est que de se mettre en personne de qualité! Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point: Mon gentilhomme (Doublant de l'argent.) Tenez, voilà pour Mon gentilhomme.

GARCON TAILLEUR.

Monseigneur, nous vous sommes bien obligés.

MONSIEUR JOURDAIN.

Monseigneur! Oh! oh! Monseigneur! Attendez, mon ami; Monseigneur mérite quelque chese, et ce n'est pas une petite parele que Monseigneur! Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne.

GARÇON TAILLEUR.

Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de Votre Grandeur.

MONSIEUR JOURDAIN.

Votre Grandeur! Oh! oh! oh! Attendez; ne vous en alies pas. A moj. Votre Grandeur! Bas. a part.) Ma foi, s'il va jusqu'à l'Allesse, il aura toute la bourse. (Haut.) Tenez, voilà pour ma grandeur.

GARÇON TAILLEUR.

Monseigneur, nous la remercions très humblement de selibéralités.

MONSILUR JOURDAIN.

Il a bien fait, je lui allois tout donner.

# DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les quatre gargons lailleurs se réjouissent, en dansant, de le libéralité de monsieur Jourdain.

# ACTE TROISIÈME

# ENE I. - MONSIEUR JOURDAIN, DEUX LAQUAIS.

MONSIEUR JOURDAIN.

Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville; et surtout ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voie bien que vous êtes à moi.

LAGUAIS

Oci monsione

MONSIEUR JOURDAIN

Appelez moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Na 2001gez : la voilà

SCÈNE II. — MONSIEUR JOURDAIN, NICOLE, DEUX LAQUAIS.

MONSIEUR JOURDAIN.

Nicole!

NICOLE.

Platt 11?

MONSIEUR JOURDAIN

Écoutez.

NICOLE, riant.

Hi, hi, hi, hi, hi 1.

MONSIEUR JOURDAIN

Qu'as-tu à rire?

NICOLE.

li, hi, hi, hi, hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Que veut dire cette coquine-là?

I L'actrice chargee d'abord de ce rôle se nomma! Neauval; eile svait us requinement a la verite de son seu, elle risit cougen. Le roi, frappe de ce défaut, refusa d'abord d'admettre cette actree nonsa troupe de ses comedens; mais Mohere, qui destrait la conserver, composa pour elle le rôle de Nicole, où soa te se trouvant mis en scene d'une maniere si heureuse, qu'on pouvait le prenore pour une marque de talent. Le triomphe de mademoiselle Beauval fut complet; car après la piece le mi dit à Moliere: Je regots votre actrice. (Aime Martin-)

NICOLE.

Mi, hi, Comme vous voila bâti! Hi, hi, hi.

Comment donc?

NICOLE.

Ah! ah! mon Dieu! Hi, hi, hi, hi, hi.

MONSIEUR JOUPDAIN.

Quelle friponne est-ce là! Te moques-tu de moi?

Nenni, monsieur; j'en scrois bien fâchée. Hi, hi, hi, b, hi, hi.

MONSITUR JOURDAIN.

Je te baillerai sur le nez, si tu ris davantage.

MICOLE

Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Hi, hi, hi, hi, hi,

MONSIFUR JOURDAIN.

Tu ne t'arrêteras pas?

NICOLE.

Monsieur, je vous demande pardon; mais vous êtes si plaisant, que je ne saurois me tenir de rire. Hi, hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mais voyez quelle insolence!

NICOLE.

Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Hi, hi.
MONSIEUR JOURDAIN.

Je te...

NICOLE.

Je vous prie de m'excuser. Hi, hi, hi, hi.

MONSIFUR JOURDAIN.

Tiens, si lu ris encore le mains du monde, je te jure que je l'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné.

NICOLE.

Hé bien! monsieur, voilà qui est fait : je ne rirai plus.
MONSIEUR JOURDAIN.

Prends-y bien garde. Il faut que, pour tantôt, tu nettoies..

Hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Que tu nettoies comme il faut...

NICOLE.

Hi, hi,

MONSIEUR JOURDAIN.

Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle, et...

NICOLE.

Hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Encore?

NICOLE, tombant à force de rire

Tenez, monsieur, battez-moi plutôt, et me laissez rire tout mon soûl; cela me fera plus de bien. Hi, hi, hi, hi, hi,

MONSIEUR JOURDAIN.

J'enrage!

NICOLE.

De grace, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Hi, hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Si je te prends...

NICOLE.

Monsieur, eur, je crèverai, ai, si je ne ris. Hi, hi, hi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là, qui me vient rire insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres?

NICOLE.

Que voulez-vous que je fasse, monsieur?

MONSIEUR JOURDAIN.

Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt.

NICOLE, se relevant.

Ah! par ma foi, je n'ai plus envie de rire; et toutes vos compagnies font tant de désordre céans, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde?

Vous devriez au moins la fermer à certaines gens.

SCÈNE III. - MADAME JOURDAIN, MONSIEUR JOURDAIN, NICOLE, DEUX LAQUAIS.

### MADAME JOURDAIN.

Ah! ah! voici une nonvelle histoire! Qu'est-ce que c'est Jone, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde, de vous être fait enharmacher de la sorte? et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous?

#### MONSHUR JOURDAIN.

Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi.

## MADAME JOURDAIN.

Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure; et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît?

## MADAME JOURDAIN.

Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On diroit qu'il est céans carême-prenant tous les jours; et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommode.

#### NICOLE.

Madame parle bien. Je ne saurois plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville, pour l'apporter ici; et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à frotter les planchers que vos biaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Ouais! notre servante Nicole, vous avez le caquet bier affilé pour une paysanne!

#### MADAME JOURDAIN.

Nicole a raison; et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrois bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser, à l'àge que vous avez.

<sup>&#</sup>x27;Mardi gras, qui touche au mercredi des Cendres, jour où prend le carème.

#### NICOLE.

Et d'un grand maître tireur d'armes, qui vient, avec ser l'attanents de pied, ébranler toute la muison, et nous dérasiner tous les carriaux de notre salle.

MONSIEUR JOURDAIN.

Taisez-vous, ma servante et ma femme.

MADAME JOURDAIN.

Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour çuvous n'aurez plus de jambes?

NICOLE.

Est-ce que vous avez envis de tuer quelqu'un?

Taisez-vous, vous dis-je : vous êtes des ignorantes l'une et l'autre; et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela.

MAD VIE JOURNAIN.

Cous devriez bien plutot songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue.

MON. HELR JOURDAIN.

is songeral à marier ma fille quand il se présentera un passi pour elle; mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses.

#### NICOLE.

Pai encore oui dire : madame , qu'il a pris aujourd'hui , pour renfort de potage, un maître de philosophie.

MONSIE R J URDAIN.

Fort bien. Je veux avoir de l'esprit, et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens.

MADAME JOULDAIN.

Nirez-vous point, l'un de ces jeurs, au collège, vous faire donner le fouet, à votre âge?

MONSIEUR JOURDAIN

Pourquoi non? Plut à Dieu l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collége 1!

Oni, ma foi, cela vous rendroit la jambe bien mieux faite

ModelEun Jourdain.

Sans doute.

MADAME JOURDAIN.

Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison!

c La sotte chose qu'un verrar l'abélédaire l'On peut continuer en tout temp a réctale, una pas l'éson de rep Marshar Jaranan.

Assurement. Vons pariez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. A continue Jordain.) Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure?

MADON: JOHN DAIN.

Oui. Je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte.

MO'SHAR JOURDAIN.

Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici.

MADANE JOURDAIN.

Ce sont des paroles blen sensees, et votre conduite ne l'est qui re.

Monshith Jo house.

Je ne parle par de cela, vous dis j. Je vous demande, ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette houre, qu'est-ce que c'est?

MADAME JOURDAIN.

Des chansons.

MONSIDER JOURDAIN.

Hé! non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure?

MADAME JOURDAIN.

Hé bien?

MONSIEUR JOURDAIN.

Comment est-ce que cela s'appelle?

MADAME JOURDAIN.

Cela s'appelle comme on veut l'appeler.

MONSIEUR JOURDAIN.
C'est de la prose, ignorante.

MADAME JOURDAIN.

De la prose?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui, de la prose. Teut ce qui est prose n'est point vers : et tout ce qui n'est point vers est prose. L'eu! voilà ce que c'est que d'etulier. (A Nicola) Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U?

NICOLE.

Comment?

MONSIFUR JOURDAIN.

Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis U?

NICOLE

Ouoi?

MONSIEUR JOURDAIN.

Dis un peu U, pour voir.

NICOLE.

Hé bien! U.

MONSIEUR JOURDAIN.

Qu'est-ce que tu fais?

NICOLE.

Je dis U

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui; mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais?

NICOLE.

Je fais ce que vous me dites.

MONSIEUR JOURDAIN.

Oh! l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges les lèvres en dehors, et approches la mâchoire d'en baut de celle d'en bas; U, vois-tu? Je fais la moue : U.

NICOLE

Oui, cela est biau.

MADAME JOURDAIN.

Voilà qui est admirable!

MONSIEUR JOURDAIN.

C'est bien autre chose, si vous aviez vu O, et DA, DA, et FA, FA!

MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatias-là?

NICOLE.

De quoi est-ce que tout cela guérit?

MONSIEUR JOURDAIN.

J'enrage quand je vois des femmes ignorantes.

MADAME JOURDAIN.

Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là, avec leurs fariboles.

NICOLE.

Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes, qui remplit de poudre tout mon ménage.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ouais! ce maître d'armes vous tient au cœur! Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. (Après avoir fait apporter des fleurets, et en avoir donné en à Nicole.) Tiens, raison dé-

monstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela, et, quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué; et cela n'est-il pas beau, d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu, pour voir.

MICOLE.

Hé bien! quoi!

Nicole pousse plusionts houses a shousing Jourdain.)

MONSIEUR JOURDAIN.

# Tout beau! Holà! ho! Doucement Diantre soit la coquine!

Vous me dites de pousser.

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui; mais tu me pousses en tierce avant que de me pousser en quarte, et tu n'as pas la patience que je pare.

MADAME JOURDAIN.

Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies; et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Lorsque je hante la noblesse, je fais paroître mon jugement; et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.

#### MADAME JOURDAIN.

Çamon 1 vraiment! il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles, et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné!

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Paix; songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable, que l'on voie venir chez moi si souvent une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami, et me traite comme si j'étois son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devineroit jamais;

<sup>&#</sup>x27;Cest mon, ce fay mon, ce faudra mon, sont façons de parler de harengères dit Antoine Oudin dans sa grammane française. Il est probable que çamon e me corruption de c'est mon, qui se disait par abréviation de c'est mon avis. O en trouve un exemple dans Montaigue, liv. II, ch. 37. (Aimé Martin.)

et. devant fout la monde, il me fait des caresses dont je suis moj-monde confus

MAD MIE JOURDAIN.

Oui, il a des houtés pour vous, et vous fait des caresses; mais il vous emprunte votre argent.

MONSILLA JOURDAIN.

Hi lien! no m'est-re pos de U. a aur, de préter de fargent a un homan de extre condition-lut et puis plaine mains pour au seigneur qui m'est de son cher ami?

MADAYA JOURDAIN.

Et ce seigneur, que fait-il pour vous?

MONSIELS JOURDAN.

Des choses dont en scruit donné, si en les seveit.

Et quoi?

MONSIEUR JOURDAIN.

Prote! je ne puis pas m'as l'apac. Il suffit que ci je lui ai prété de l'argent il me le contra bien, et avant qu'it soit peu.

MATAMU J URDAIN

Oui. Attendez-vous à cela

MONSIEUR JOURDAIN.

Assurément. Ne me l'a-t-il pas dit?

MADAME TOURDAIN

Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir.

MONSIEUR JOURDAIN. Il m'a juré sa foi de gentilhomme.

MADAME JOURDAIN.

Chansons!

MONSIELE JOURNAIN.

Onois! Yous ètes bien obstinée, ma femme! Je vous dis qu'il me tiendra sa parole; j'en suis sûr.

MADAME JOURDAIN

El moi, je suis sûre que non, et que toutes les carest : qu'il vous fait ne sont que pour vous enjoier.

MONSIEUR JOURDAIN.

Taisez-vous. Le voici.

MADAME JOURDAIN.

Il ne nous faut ples que cela. Il vient peut-être encore nous faire quelque compount; et il me semble que j'ai diné quand je le vois. MONSHUR JO ROUN.

Taisez-vous, vous dis-je.

SCÈNE IV — DORANTE, MONSIEUR JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, N. ORE.

Dalla L.

Mon cher ami monsicur Jourdain, comment vous porter

MONSIL R JO SDAIN.

For bien, monsieur, pour vous realte mes peills services.

DOLANIL.

Et madame Jourdan, que voilé, comment se parte-t-elle?

Madame ourdans.

Madame Jourdain se porte comme elle peut.

DORANTE.

Comment! monsieur londom! vous voilà le plus propre du monde!

MONUIL, B JOURDAIN.

Vous voyez.

DORANTE.

Vous avez tout à fait bon air avec cet habit; et nous a avons point de jeunes geus à la cour qui soient mieux faits que vous.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ilai, hai.

MADAME JOURDAIN, à part

Il le gratte par où il se démange

DURANTE.

Tournez-vous. Cela est tout à fait galant.

MADAME JOURDAIN, a part

Oui, aussi sot par derrière que par devant.

DOBANTE.

Ma foi, monsieur Jourdain, j'avois une impatience étran p de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime! plus; et je parlois de vous encore, ce matin, dans la cu mbre du roi.

MONSIEUR JOURDAIN.

Yous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. (\* matter sourtain.) Dans la chambre du roi!

DORANTE.

Allons, mettez.

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur, je sais le respect que je vous dois

DORANTE.

Mon Dieu! mettez. Point de cérémonie entre nous, je vous prie.

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur...

DOBANTE.

Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain; vous êtes mon ami.

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur, je suis votre serviteur.

DORANTE.

Je ne me couvrirai point, si vous ne vous couvrez.

MONSIEUR JOURDAIN, se couvrant.

J'aime mieux être incivil qu'importun.

DORANTE.

Je suis votre débiteur, comme vous le savez.

MADAME JOURDAIN, à part.

Oui : nous ne le savons que trop.

DOBANTE.

Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions, et m'avez obligé de la meilleure grace du monde, assurément.

MONSIEUR JOURDAIN.

Monsieur, vous vous moquez.

DORANTE.

Mais je sais rendre ce qu'on me prête, et reconnoître les plaisirs qu'on me fait.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je n'en doute point, monsieur

DORANTE.

Je veux sortir d'affaire avec vous; et je viens ici pour faire nos comptes ensemble.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Hé bien! vous voyez votre impertinence, ma femme.

DORANTE.

Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à madaine Jourdain.

Je vous le disois bien

DOBANTE.

Voyons un peu ce que je vous dois.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Vous voilà, avec vos soupçons ridicules.

DORANTE.

Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'arez prété?

MONSIEUR JOURDAIN.

Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire Le voici. Donné à vous une fois deux cents louis.

DORANTE.

Cela est vrai.

MONSIEUR JOURDAIN.

Une autre fois six vingts.

DORANTE.

Oui.

MONSIEUR JOURDAIN.

Et une autre fois cent quarante.

DOBANTE.

Vous avez raison.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ces trois articles font quatre cent soixante louis, qui valent cinq mille soixante livres.

DOBANTE.

Le compte est fort bon. Cinq mille soixante livres.

MONSIEUR JO: RDAIN

Mille huit cent trente-deux livres à votre plumassier.

DORANTE.

Instement.

MONSIEUR JOURDAIN.

Deux mille sept cent quatre-vingts livres à votre tailleur.

Il est vrai.

MONSIEUR JOURDAIN.

Quatre mille trois cent septante-neuf livres douze sous auit deniers à votre marchand.

DORANTE.

Fort bien. Douze sous huit deniers; le compte est juste.

MUNICIE B JOURDAIN.

Et mille sept cent quarante-huit livres sept sons quatre deniers is velne sellier.

DORANTE.

Tout dels est véritable. Qu'est-ce que cela fait? MONSIEUR JOURDAIN.

Somme totale, quinze mille buit cents livres. DOBANTE.

Sommo I tale est juste. Quinze mille huit cents livres. Metter en une deux cents pistales que vous m'allez donner : cela fer : justement dix-huit mille francs, que je vous paierai au premier jour.

MICHAEL JOURDAIN, bas, à monsion Foundain.

Hé bien! ne l'avois-je pas bien deviné?

Mannelle R Journally, has, a madame Jourdain

Paix.

DERANTE.

Cele vons incommodera-t-il, de me denner ce que je vone dis?

MONSIE R JOURDAIN,

Ilé! non.

MIDOME JOURDAIN, his, a morrison I andres.

Cet homme-là fait de vous une vache à lait.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Taisez-vous

Si cel: vous incommode, j'en irai chercher ailieurs MONSIEUR JOURDAIN.

Non, monsieur.

MADAME JOINDAIN, bas, a monsieur Jurdain.

Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à madame Jourdain

Taisez-vous, vous dis-je.

Vous n'avez qu'à me dire si cela vous emparrasse MONSIEUR JOURDAIN.

Point, monsieur.

MADINE JOURDAIN, bas, a monsieur Jourda z.

C'est un vrai enjôleux.

MONSILUR JOURDAIN a bas, à malane Jourdais.

Taisez-vous donc.

MADAME JOURDAIN , los , a monsieur Jourdain

Il vous sucera jusqu'au dernier sou.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, a madame Jourdain.

Vous tairez-vous?

#### DORANTE

J'ai force gens qui m'en préteroient avec joie; mais comms vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferois tor! j'en demandois à quelque autre

MONSIEUR JO. ... AIN.

C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais querir votre ataire.

MADAME JOURDAIN, bas, a monsionr Jourdain.

Quoi! vous allez encore lui donner cela?

MONSIEUR JOURDAIN, bus, a madame J urdain.

Que faire? voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé de mei ce matin dans la chambre du roi?

MADAME JOURDAIN, bas, a monsieur Jourdain.

Allez, vous êtes une vraie dupe.

SCÈNE V. - DORANTE, MADAM. JOURDAIN, NICOLE.

#### DOLVAIL.

Vous me semblez toute melancolique. Qu'avez-vous, madame Jourdain?

MADAME JOURDAIN.

l'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est paenflée.

#### DOBANTE.

Mademoiselle votre fille, où est-elle, que je ne la voispoint?

MADAME JOURDAIN.

Mademoiselle ma fille est bien où elle est.

DORANTE.

Comment se porte-t-elle?

MADAME JOURDAIN.

Elle se porte sur ses deux jambes.

DORANTE.

Ne voulez-vous point, un de ces jours, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'en fait chez le roi!

#### MADAME JOURDAIN.

Oui, vraiment! nous avous fort envie de rire, fort envie de rire nous avons.

#### DORANTE.

Je pense, madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez.

#### MADAME JOURDAIN.

Tredame! monsieur, est-ce que madame Jourdain est décrépite, et la tête lui grouillo-t-elle déja?

#### DOBANTE.

Ah! ma foi, madame Jourdain, je vous demande pardon! je ne songeois pas que vous êtes jeune; et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence.

# SCÈNE VI. — MONSIEUR JOURDAIN. MADAME JOURDAIN, DORANTE, NICOLE.

MONSIEUR JOURDAIN, à Dorante.

Voilà deux cents louis bien comptés.

#### DORANTE.

Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous, et que je brûle de vous rendre un service à la cour.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je vous suis trop obligé.

DORANTE.
Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle

#### MADAME JOURDAIN.

Madame Jourdain vous baise les mains.

DORANTE, bas, à monsieur Jourdain.

Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas; et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner

### MONSIEUR JOURDAIN.

Tirons-nous un peu plus loin, pour cause

## DORANTE.

Il y a huit jours que je ne vous ai vu; et je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part; mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre

son scrupule; et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter.

MONSIEUR JOURDAIN.

Comment l'a-t-elle trouvé?

DORANTE.

Merveilleux; et je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable.

Plût au ciel!

MADAME JOURDAIN, à Nicole.

Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter.

DORANTE.

Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent, et la grandeur de votre amour.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent; et je suis dans une confusion la plus grande du monde, de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites.

#### DORANTE.

Vous moquez-vous? est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? et ne feriez-vous pas pour moi la même chose, si l'occasion s'en offroit?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oh! assurément, et de très grand cœur!

MADAME JOURDAIN, à Nicole.

Que sa présence me pèse sur les épaules!

#### DORANTE

Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami; et lorsque vous me fites confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable, chez qui j'avois commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moimême à servir votre amour.

MONSIEUR JOURDAIN.

Il est vrai. Ce sont des bontés qui me confondent.

MADANE JOURDAIN, à Nicole.

Est-ce qu'il ne s'en ira point?

NICOLE.

Ils se trouvent bien ensemble.

DORANTE.

Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur Les

femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles; et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Il n'y a point de dépenses que je ne fisse, si par là je pouvois trouver le chemin de son cœuv. Une femme de qualité a pour moi des charmes rayissants; et c'est un honneur que j'achèterois au prix de toutes choses.

MADAME JOURDAIN, bas, à Nicole.

Que peuvent-ils tant dire ensemble? Va-l'en un peu tout doucement prêter l'oreille.

## DORANTE.

Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue; et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire.

MONSHUR JOURDAIN.

Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira diner chez ma sœur, eù elle passera toute l'après-dinée

#### DORANTE.

Vous avez fait prudemment, et votre femme auroit pu nous embarrasser. L'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le hallet. Il est de mon invention; et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé...

MONSILUR JOURDAIN, s'apercevant que Nicole ecoute, et lus donnant un soufflet.

Ouais! vous êtes bien impertinente! (A Dorante.) Sortons, s'il vous plaît.

## SCÈNE VII. - MADAME JOURDAIN, NICOLE.

#### NICOLE.

Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose; mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche, et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez

I Ver Et le regul que vous les properez

## MADAME JOURDAIN

Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde, ou il y a quelque amour en campagne; et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléonte a pour elle : c'est un homme qui me revient; et je veux aider sa recherche, et lui donner Lucile, si je puis.

#### NICOLE.

En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments; car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je souhaîterois que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur.

## MADAME JOURDAIN.

Va-t'en lui en parler de ma part', et lui dire que tout à l'heure il me vienne trouver, pour faire ensemble, à mon mari, la demande de ma fille.

## NICOLE

J'y cours, madame, avec joie, et je ne pouvois recevoir une commission plus agréable. (Seule.) Je vais, je pense, bien réjouir les gens.

# SCÈNE VIII. - CLÉONTE, COVIELLE, NICOLE.

#### NICOLE, à Cléonte.

Ah! vous voilà tout à propos! Je suis une ambassadrice de joie, et je viens...

## CLÉONTE.

Retire-toi, perfide, et ne me viens point amuser avec tes traîtresses paroles.

#### NICOLE.

Est-ce ainsi que vous recevez...

## CLÉONTE.

Retire-toi, te dia je, et va-t'en dire, de ce pas, à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie le trop simple Cléonte.

#### NICOLE.

Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Covielle, dis-n cé un peu ce que cela veut dire.

1 VAR. Va lui parler de ma part.

#### COVIELLE.

Ton pravre Covielle, petite scélérate! Ailons, vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos.

#### NICOLE.

Quoi! tu me viens aussi...

#### COVILLLE.

Ote-toi de mes yeux, le dis-je, et ne me parle pas de ta

#### NI OLE, a part.

Quais! Quelle mouche les a piqués tous deux? Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse1.

# SCÈNE IX. - CLÉONTE, COVIELLE.

#### CL ONTE.

Quoi! trailer un ament de la sorte, et un amant le plus fidete et le plus passionne de tous les amants!

## COVIELLE.

C'est une chese éponyantable que ce qu'on nous a fait à tous inux.

## CLÉONTE

Je fais voir pour une persoane toute l'ardeur et toute la tendre se qu'en peut maginer : je a aime rien au mondaqu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit : elle fait tous mes sous, tous res du is, tendr ma juic ; je ne paul que d'elle, je : peus s'ai à elle, je ne l'ais des senges que d'elle, je ne respire que ; ar elle, mun cour vit tout en elle ; et voilà de tant d'amble la digne recomps ace! Je suis deux jours saus la ron qui s'at pour moi deux siceles effroyables : je la rencontre per la sard; mon cœur, à cette vue : se sent tout transperfà, ma jole éclate sur mon visage, je vole avec raviss ment vers elle , et l'infidèle detourne de moi ses reques c'et vas le leus puement, comme si de sa vic elle us m'avoit vu!

#### COVIELLE.

Je dis les mêmes choses que vous.

<sup>14)</sup> Edding series as the tering of the transform of a most containing on the plant of the most of the

CLÉONTE.

Peut-on rien voir d'égal, Covielle, à cette perfidie de l'ingrate Lucile?

COVIELLE.

Et à celle, monsieur, de la produrde de Nicole?

CLÉONTE.

Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœuz que j'ai faits à ses charmes!

COVIELLE.

Après tant d'assidus hemmade, de sours et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine!

CLÉONTE.

Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux!

COVIELLE.

Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au paits pour elle!

CLEONTE,

Tant d'ardeur que j'ai fait paroître à la chérir plus que moi-même!

COVIELLE.

Tant de chaleur que j'ui soufferte à tourner la broche a sa place!

CLÉONTE

Elle me fuit avec mépris!

COVIELLE.

Elle me tourne le dos avec effronterie!

CLÉONTE

Cost ouv perfidie digue des plus mands d'atimonis

C'est une trahison à mériter mille soufflets.

CITONTI

No Cavise point, jo te prie, de me parler jumais pentolicoviette.

Moi, monsieur? Dieu m'en garde!

CLÉONTE.

Ne viene point m'excuser la flor, de cette infidèle.

COSTETER

N'ayez pas peur.

Carlina I

Non, y ... tu, tous tes dictuurs pour la défendre au connert ront de rien.

COVIELLE.

Qui songe à cela?

CLÉONTE.

Je veux contre elle conserver mon ressentiment, et rompre ensemble tout commerce.

COVIELLE.

J'y consens.

CLÉONTE.

Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peutêtre dans la vue; et son esprit, je le vois bien, se laisse éblour à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me quitter.

COVIELLE.

C'est fort bien dit, et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments

CLÉONTE.

Donne la main à mon dépit, et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourroient parler pour elle. Dis-m'en, je t'en conjure, tout le mai que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable, et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle.

COVIELLE.

Elle, monsieur? voilà une belle mijaurée, une pimpesouée¹ bien bâtie, pour vous donner tant d'amour! Je ne lui vois rien que de très mediocre; et vous trouverez cent personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeuz petits.

CLÉONTE.

Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir.

COVIELLE

Elle a la bouche grande.

CLÉONTE.

Oui; mais on y voit des graces qu'on ne voit point aux autres houches; et cette bouche, en la voyant, inspire des desirs, est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde.

Pempesouce se disait d'une femme qui fait la délicate et la préciouse.

COVIELLE.

Pour sa taille, elle n'est pas grande

CLÉONIE.

Non; mais elle est aisée et bien prise.

COVIELLE.

Elle affecte une nonchalance dans son par ler et dans ses actions...

CLÉONTE.

Il est vrai; mais elle a grace à tout cela; et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs.

COVIELLE.

Pour de l'esprit...

CLÉONTE

Ah! elle en a, Covielle, du plus fin, du plus délicas.

Sa conversation...

CLEONTE.

Sa conversation est charmante.

COVILLE

Elle est toujours sérieuse.

CLÉONTE.

Veux-tu de ces enjouements épanouis, de ces joies toujours ouvertes? et vois-tu rien de plus impertinent que les femmes qui rient à tout propos?

COVIELLE.

Mais, enfin, elle est capriciouse autant que personne du monde.

CLÉONTE.

Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord; mais to it sied bien aux belles, on souffre tout des belles.

COVIELLE.

Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours.

CLÉONTE.

Moi? j'aimerois mieux mourir; et je vais la haîr autant que je l'ai aimée.

COVIELLE.

Le moyen, si vous la trouvez si parfaite?

CLÉONTE.

C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante, en quoi

III.

je veux faire mieux voir la force de mon ceur à la hair, t la quitter, toute belle, toute pleine l'attrouts, tout aimable que je la trouve. La voici.

SCÈNE A. LUCILE, CLÉONTE, COVIELLE, NICOLE.

NICOLE, à Lucile.

Pour moi, j'en ai été toute scandalisce.

LUCILE.

Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voil?

Je ne veux pas seulement lui parler.

COVIELLE.

Je veux vous imiter.

LUCILE.

Qu'est-ce donc, Cléonte? qu'avez-vous?

NICOLE.

Qu'as-tu donc, Covielle?

Pron

Quel chagrin vous possède?

NICOLE.

Quelle mauvaise humeur te tient?

LUCILE.

Étes-vous muet, Cléonte?

STOOT

As-tu perdu la parole, Covielle?

CLÉONTE,

Que voilà qui est scélérat!

COVIELLE

Oue cela est Judas!

LUCILE.

Je vois bien que la renconfre de fantôt a freuble ve' : esprit.

CLÉONTE, à Covielle.

Ah! ah! On voit ce qu'on a fait.

NICOLE.

Notre arcueil de ce matin l'a fait prenire la colivres.

On a deviné l'enclouure.

of a deliberation of the control of the con-

LUCILU.

West-il pas vrai. Cléonte, que c'est là le sujet de votre l'ipit?

CLÉONTE.

Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler; et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas, comme vous pensez, de votre infidélité; que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous; cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps; mais j'en vicudrai à bout, et je me percerai plutôt le cœur, que d'avoir la foiblesse de retourner à vous.

COVIELLE, à Nicole.

Queussi, queumi 1.

LUCILE.

Voilà bien du bruit pour un rien! Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord

CLÉONTE, voulant s'en aller pour éviter Lucile.

Non, je ne veux rien écouter.

NICOLE, à Covielle.

Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite.

COVIELLE, voulant aussi s'en aller pour éviter Nicole.

Je ne veux rien entendre.

LUCILE, survant Cleonte.

Sachez que ce matin...

CLÉONTE, marchant toujours sans regarder Lucile.

Non, vous dis-je.

NICOLE, survant Covielle.

Apprends que...

COVIELLE, marchant aussi sans regarder Nicole.

Non, traîtresse!

LUCILE.

Écontez.

CLÉONTE.

Point d'affaire.

NICOLE.

Laisse-moi dire.

Dans le sans de : tout de mome, il en sera aines.

COVIELLE.

Je suis sourd.

LUCIAF.

Cléonte!

CLÉONTE.

Non.

Covielle!

NICOLE.

COVIELLE.

Point.

LUCILE.

CLEONTE

Chansons.

NICOLE.

Entends-moi.

COVIEREE.

Bagatelle.

LUCILE.

Un moment.

CLÉONTE.

Point du tout.

NECCE.E.

Un peu de patiènce.

COVIELLE.

Tarare.

ECCHE.

Deux paroles.

CLÉONTE.

Non : c'en est fait.

NICOLE

Un mot.

COVIELLE.

Plus de commerce.

LUCILE, s'arrêtant.

Ilé bien! puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeure dans votre pensée, et faites ce qu'il vous plaira.

NICOLE, s'arrètant aussi.

Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras.

CLÉONTE, se tournant vers Lucile.

Sachons donc le sujet d'un si bel acqueil.

Li (ILE, s'en allent à son tour pour éviter Cléonte

Il ne me plait plus de le dire.

COVIELLE, se tournant vers Nicole.

Apprends-nous un peu cette histoire

NICOLE, s'en allant aussi pour éviter Covielle.

Je ne veux plus, moi, te l'apprendre.

CLÉONTE, suivant Lucile.

Dites-moi...

Non, je ne veux rien dire.

COVIELLE, survant Nicole.

Conte-moi..

NICOLE, marchant aussi sang regarder Coviche

Non, je ne conte rien.

CI LONTS.

De grace 1

LUCILE.

Non, vous dis-je.

COVERED ..

Par charité.

NICOLE.

Point d'affaire.

CLÉONTE.

Je vous en prie.

LUCILE.

Laissez-moi.

COVIELLE.

Je t'en conjure.

NICOLE

Ote-toi de la.

CLÉONTE.

Lucile!

LUCILE.

Non.

COVIELLE.

Nicole!

MICOLD.

Point

CLÉONTE.

Au nom des dieux!

LUCILE.

Je ne veux pas.

COVIELER.

Parle-moi.

NICOLE.

Point du tout.

CLÉONTE.

Éclaircissez mes doutes.

LUCILB.

Na : je n'en ferai rien.

. COVIELLE.

Guéris-moi l'esprit.

NICOLE.

Non: il ne me plaît pas.

CLÉONTE.

Hé bien! puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez, ingrate, pour la dernière fois; et je vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour.

COVIELLE, à Nicole.

Et moi, je vais suivre ses pas.

LUCILE, à Cléonte, qui veut sortir.

Cléonte!

NICOLE, & Covielle, qui suit son maître

Covielle!

CLÉONTE, s'arrêtant.

Hé?

COVIELLE, s'arrêtant aussi

Plaît-il?

LUCILE.

Où allez-vous?

CLÉONTE.

Où je vous ai dit.

COVIELLE,

Nous allons mourir,

LUCILE.

Vous allez mourir, Cléonte!

CLÉONTE.

Oui, cruelle, puisque vous le voules

LUCILE

Moi! je veux que vous mouriez!

CLÉONTE.

Oui, vous le voulez.

LUCILE.

Qui vous le dit?

CLÉONTE, s'approchant de Lucile.

N'est-ce pas le vouloir, que de ne vouloir pas éclaireir mes soupçons?

LUCILE.

Est-ce ma faute? et, si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurois-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir?

NICOLE, à Covielle.

Voilà le secret de l'affaire.

CLÉONTE.

Ne me trompez-vous point, Lucile?

COVIELLE, à Nicole.

Ne m'en donnes-tu point à garder?

LUCILE, à Cléonte.

Il n'est rien de plus vrai.

NICOLE, à Covielle

C'est la chose comme elle est.

COVIELLE, a Cléonte.

Nous rendrons-nous à cela?

CLÉONTE.

Ah! Lucile, qu'avec un mot de votre bouche vous savez apaiser de choses dans mon cœur, et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime!

COVIELLE.

Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'ani-

SCÈNE M MADAME JOURDAIN, CLÉONTE, LUCILE, COVIELLE, NICOLE.

## MADIME JOURDAIN.

Le surs hien aise de vous voir, Cléonte, et vous voila tout a prepos. Mon mari vient; prenez vite votre temps pour lui demander Luvile en mariage.

#### CLÉCATE

All malaine, que cette parole m'est douce, et qu'elle flatte mes desirs! Pouvois-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse?

SCÈNE XII. - CLÉONTE, MONSIEUR JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, LUCILE, COVIELLE, NICOLE.

## CLÉONTE.

Mansieut, je n'ai voult prendre personne pour vous faire une domande que je modide if y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même, et, sans aulte détour, je vous dirai que l'hondour d'être votre gendre est une favour gloriouse que je vous prie de m'accorder.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Avant quu de vous rendre répanse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme.

#### CLÉONTE.

Monsieur, la plupart des pens, sur cette question, n'hésitent pas le aucoup; on tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucua scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments, sur cette matière, un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnéte homme, et qu'il y a de la là hefé à déguiser ce que le cicl neus a fait naître, à se parer aux veux du monde d'un titre décobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu des charges honorables; je me suls acquis, dans les armes, l'honneur de six ans de services, et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable; mais, avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiroient pouvoir prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN.

Touchez là, monsieur; ma fille n'est pas pour vous.

Comment?

MONSIEUR JOURDAIN.

Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille.

MADAME JOURDAIN

Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de saint Louis?

MONSIEUR JOURDAIN.

Taisez-vous, ma femme; je vous vois venir.

MADAMI JOURDAIN.

Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie?

MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà pas le coup de langue?

MADAME JOURDAIN.

Et votre père n'étoit-il pas marchand aussi bien que le mien?

MONSIEUR JOURDAIN.

Peste soit de la femme! elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui; mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme.

MADAMU JOURDAIN.

Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre; et il vaut mieux, pour elle, un honnéte homme riche et Lien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti.

NICOLE.

Cela est vrai : nous avens le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne i et le plus sot dadais que j'aie jamais vu.

MONSIEUR JOURDAIN, à Nicole.

Taisez-vous, impertinente; vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille; je n'ai besoin que d'honneurs, et je la veux faire marquise.

MADAME JOURDAIN.

Marquise?

"Maletoeus, de male terra tus, maladroit, mepte, qui ne pout rien faire de

MONSIEUR JOURDAIN

Oui, marquise.

MADAME JOURDAIN

Hélas! Dieu m'en garde!

MONSIEUR JOURDAIN.

C'est une chose que j'ai résolue.

MADAME JOURDAIN.

C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand' maman. S'il falloit qu'elle me vint visiter en équipage de grande dame, et qu'elle manquât, par mégarde, à saluer quelqu'un du quartier, on ne manqueroit pas aussitôt de dire cent sottises. Voyez-vous, diroit-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse? c'est la fille de monsieur Jourdain, qui étoit trop heureuse, étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendoient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils paient maintenant, peut-être, bien cher en l'autre monde; et l'on ne devient guère si riches à être honnêtes gens. Je ne veux point tous ces caquets, et je veux un homme, en un mot, qui m'ait obligation de ma fille, et à qui je puisse dire : Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi

### MONSIEUR JOURDAIN

Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage : ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde; et, si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse 1.

SCÈNE XIII. — MADAME JOURDAIN, LUCILE, CLÉONTE, NICOLE, COVIELLE.

MADAME JOURDAIN

Cléonte, ne perdez point courage encore. (A Lucile.) Suivez-

Comparez cette scène avec l'entretien de Sancho Pança et de sa femme Don Quichotte, part. II, ch. ~

moi. ma fille; et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne.

## SCÈNE XIV - CLÉONTE, COVIELLE.

## COVIELLE.

Vous avez fait de belles affaires, avec vos beaux sentiments!

## CLÉONTE.

Que veux-lu? j'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne

#### COVIELLE.

Vous moquez-vous, de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? et vous couloit-il quelque chose de vous accommo en a ser chimères?

### CLÉONTE.

Ah! ah! ah!

CLÉONTE.

De quoi ris-tu?

COVIELLE.

Pure peur e qui me vient pour jouer notre herome, ...

CLÉONTE.

Comment?

COVICLLE.

L'idée est tout à fait plaisante.

CLÉGNTE.

Quoi donc?

#### COVICIE

Il s'est fall depuis peu une certaine mascara le qui vent le mieux du mendo lei, et que je prétends faire enterr dans une lauri è que je veus faire à notre ridicule. Tout cola sont un per sa comédie : mais, avec lai, on pant hesander tout ethe : il n'e faut point chercher tant de facons, et il est nomme a y jouer son rêle à tranveille, et à d'une paixisse

I sali de l'asses barlore, se moj ser le pater, le men fact en en tour, est mais en que, les

ment dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire l'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts; laissez-moi faire seulement.

CLÉONTE

Mais apprends-moi..

COVIELLE.

Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous ; le vodà qui revient.

SCÈNE XV. - MONSIEUR JOURDAIN, seul.

Que diable est-ce là? ils n'ont rien que les grands sei gneurs à me reprocher, et moi je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs; il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux; et je voudrois qu'il m'eût coûté deux doigts de la main, et être né comte ou marquis.

SCÈNE XVI. - MONSIEUB JOURDAIN, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Monsieur, voici monsieur le comte, et une dame qu'il mêne par la main.

MONSIEUR JOURDAIN.

Hé! mon Dieu! j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure

SCÈNE XVII. - DORIMÈNE; DORANTE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure.

DORANTE.

Voilà qui est bien.

SCÈNE XVIII. - DORIMÈNE, DORANTE.

DORIMÈNE.

Je ne sais pas, Dorante, je fais encore ici une étrange démarche, de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connois personne.

DORANTE.

Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque, pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison ni la mieune?

## DORIMÈNE.

Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour, à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui, après elles, ont traîné les sérénades et les cadeaux que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela; mais vous ne vous rebutez point, et, pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien, et je crois qu'à la fin vous me ferez venir au mariage, dont je me suis tant éloignée.

## DORANTE.

Ma foi, madame, vous y devriez déja être : vous êtes veuve, et ne dépendez que de vous; je suis maître de moi, et je vous aime plus que ma vie : à quoi tient-il que dès au jourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur?

## DORIMENE.

Mon Dieu! Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble; et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits.

#### DORANTE.

Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés; et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres.

#### DORIMENE.

Enfin j'en reviens toujours là; les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons : l'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrois; et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point que vous ne vous incommodiez; et je ne veux point cela.

## DORANTE.

Ah! madame, ce sont des bagatelles; et ce n'est pas par là...

### DORIMÈNE.

Je sais ce que je dis; et, entre autres, le diamant que vous m'ave: forcée à prendre est d'un prix...

#### DORANTE.

Hé! madame, de grace, ne faites point tant valoir une

chose que mon amour trouve indigne de vous; et souffrez... Voici le maître du logis.

SCÈNE XIX. — MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE.

NSITUR JOURDAIN, apres avoir fait deux revérences, se trouvant trop pres de Dorimène.

Un peu plus loin, madame.

DORIMENE.

Comment?

MONSIEUR JOURDAIN.

Un pas, s'il vous plait.

DORIMÈNE.

Quoi donc?

MONSIEUR JOURDAIN.

Reculez un peu, pour la troisième.

DORANTE.

Madame, monsteur Jourdain sait son monde.

MONSIEUR JOURDAIN.

Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir as'scz fortuné, pour être si heureux, que d'avoir le bonheur
que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grace, de me
'bire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence; et si j'avois aussi le mérite, pour mériter un mérite
omme le vôtre, et que le ciel... envieux de mon bien...
m'eût accordé... l'avantage de me voir digne... des...

DOBANTE.

Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les van de compliments, et elle sait que vous êtes homme d'escrit. (Bas, à Dorimène.) C'est un bon bourgeois assez ridicule, un me vous voyez, dans toutes ses manières.

DORIMÈNE, bis, a Dorante.

Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir.

DORANTE.

Madame, voilà le meilleur de mes amis.

MONSIEUR JOURDAIN.

C'est trop d'honneur que vous me faites.

Galant homine tout à fait.

DARDINESE

Fai beaucoup d'estime pour lui.

MONSIEUR JOURDAIN

Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter celle grace.

DORANTE, bas, à monsieur Jourdain.

Prenez bien garde, au moins, a ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné.

MONSILUR JOURDAIN, bas, à Dorante.

Ne pourrois-je pas sculement lui demander comment elle le trouve?

DORANTE, bas, à monsieur Jourdain.

Comment? gardez-vous-en bien! cela seroit vilain à vous; et, pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'étoit pas vous qui lui eussiez fait ce présent. (Haul.) Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui.

DORIMENE.

Il m'honore beaucoup.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à Dorante.

Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi!

DORANTE, bas, à monsieur Jourdain.

Pai eu une peine effroyable à la faire venir ici MONSIEUR JOURDAIN, bas, à Dorante.

Je ne sais quelles graces vous en rendre.

DORANTE.

Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde.

DORIMENE.

C'est bien de la grace qu'il me fait

MONSILUR JOURDAIN.

Madame, c'est vous qui faites les graces; et ...

DORANTE.

Songeons à manger.

SCÈNE XX. — MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE.
DORANTE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS, à monsieur Jourdain.

Tout est prêt, monsieur.

DORANTE.

Allons donc nous mettre à table, et qu'on fasse venir les musiciens.

## SCĖNE XXI.

## ENTREE DE BALLET.

Ex cuisiniers, qui ont préparé le festin, dansent ensemble, et font le troisième intermède, après quoi ils apportent une table couverte de plusieurs mets.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. — DORIMÈNE, MONSIEUR JOURDAIN, DORANTE, TROIS MUSICIENS, UN LAQUAIS

## DORIMÈNE.

Comment! Dorante, voilà un repas tout à fait magnifique!

### MONSIEUR JOURDAIN.

Vous vous moquez, madame; et je voudrois qu'il fût plus digne de vous être offert.

(Dorimene, monsieur Jourdain, Dorante et les trois musiciens se mettent a table.)

#### DORANTE.

Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte; et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant, et vous y trouverez des incongruités de bonne chère, et des barbarismes de bon goût. Si Damis, notre ami, s'en étoit mèlé, tout seroit dans les règles, il y auroit partout de l'élégance et de l'érudition, et il ne manqueroit pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donneroit, et de vous faire tom ber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons

morceaux. de vous parler d'un pain de rive 1 à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent; d'un vin à séve veloutée, armé d'un vert qui n'est point trop commandant; d'un carré de mouton gourmandé de persil; d'une longe de veau de rivière 2, longue comme cela, blanche, délicate, et qui, sous les dents, est une vraie pâte d'amande; de perdrix relevées d'un fumet surprenant; et, pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux, et couronnée d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais, pour moi, je vous avoue mon ignorance; et, comme monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrois que le repas fût plus digne de vous être offert.

## DOBINENE.

Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais.

## MONSIEUR JOORDAIN.

Ah! que voilà de belles maine!

## DORIMÈNE.

Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain; mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Moi, madame? Dieu me garde d'en vouloir parler! ce ne seroit pas agir en galant homme; et le diamant est fort peu de chose.

### DORIMÈNE.

Vous êtes bien dégoû'é.

MONSIFUR JOURDAIN.

Vous avez trop de bonté...

DORANTE, apiès avoir fait un signe à monsieur Jourdain

Allons, qu'on donne du vin à monsieur Jourdain et à ces messieurs, qui nous feront la grace de nous chanter <sup>3</sup> quelque air à boire

## DORIMÈNE.

C'est merveilleusement assaisonner la bonne chère, que

¹ Pain qui, ayant été placé sur la rive, cest-à-dire sur le bord du four, n'>
point touché les autres pains, et se trouve cuit et doré tout alentour.

(F. Génin.)

<sup>\*</sup> Veau de rivière, veau élevé en Normandie, dans des prairies voisines de la Seine.

VAR. De nous chanter wn air à boire.

294

d'y mêler la musique; et je me vois ici admirablement régalée.

MONSIEUR JOURDAIN.

Madame, ce n'est pas...

DORANTE.

Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs; ce qu'ils nous feront entendre vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire<sup>1</sup>.

PRIMIER ET SECOND MUSICIEN ENSEMBLE, un verre à la mais-

Un petit doigt, Philis, pour commencer le tour :

Ah! qu'un verre en vos mains a d'agréables charmes!

Vous et le vin vous vous prêtez des armes,

Et je sens pour tous deux redoubler mon amour :

Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle,

Une ardeur éternelle.

Qu'en mouillant votre bouche il en reçoit d'attraits!
Et que l'on voit par lui votre bouche embellie!
Ah! l'un de l'autre ils me donnent envie,
Et de vous et de lui je m'enivre à longs traits.
Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle,
Une ardeur éternelle

## SECOND ET TROISIÈME MUSICIEN ENSEMBLE.

Buvons, chers amis, buvons! Le temps qui fuit nous y convie: Profitons de la vie Autant que nous pouvons.

Quand on a passé l'onde noire, Adieu le bon vin, nos amours. Dépêchons-nous de boire; On ne boit pas toujours.

Laissons raisonner les sots Sur le vrai bonheur de la vie; Notre philosophie Le met parmi les pots.

VAR. Ce qu'ils mous diront vaudra mieux, etc.

Les biens, le savoir et la gloire, N'ôtent point les soucis fâcheux; Et ce n'est qu'à bien boire Que l'on peut être heureux.

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Sus. sus; du vin partout : versez, garçon, versez. Ve: - z. versez toujours, tant qu'on vous dise, Assez.

DORIMINE.

de ne crois pas qu'on puisse mieux chanter; et cela est tout à fait beau.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je vois encore ici, madame, quelque chose de plus bea

Ouais! monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensois.

DORANTE.

Comment, madame! pour qui prenez-vous monsieur

MONSIEUR JOURDAIN.

Je voudrois bien qu'elle me prit pour ce que je dirois.

Encore?

DORANTE, à Dorimène.

Vous ne le connoissez pas.

MONSIEUR JOURDAIN.

Elle me connoîtra quand il lui plaira.

DORIMÈNE.

Oh! je le quitte.

DORANTE.

Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous touchez.

DORIMÈNE.

Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit

Si je pouvois ravir votre cœur, je serois...

SCÈNE II. — MADAME JOURDAIN, MONSIEUR JOURDAIN DORIMÈNE, DORANTE, MUSICIENS, LAQUAIS.

MADAME JOURDAIN.

Ah! ah! je trouve ici bonne compagnie, et je vois bi

qu'on ne m'y attendoit pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur? Je viens de voir un théâtre là-bas, et je vois ici un banquet à faire noces. Voilà comme vous dépensez votre bien; et c'est ainsi ue vous festinez les dames en mon absence, et que vous eur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener.

## DORANTE.

Que voulez-vous dire, madame Jourdain? et quelles fantaisies sont les vôtres, de vous alter mettre en tête que votre mari dépense son bien, et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie; qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison, et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Oui, impertinente, c'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison, et de vouloir que je sois avec lui.

## MADAME JOURDAIN.

Ce sont des chansons que cela; je sais ce que je sais.

#### DORANTE.

Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunelles.

MADAME JOURDAIN.

Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous, de mettre de la dissension dans un ménage, et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous.

#### DORIMÈNE.

Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez, de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante.

DORANTE, suivant Dorimène, qui sort.

Madame, holà! madame, où courez-vous?

## MONSIEUR JOURDAIN.

Madame... Monsieur le comte, faites-lui mes excuses, et tâchez de la ramener.

## SCÈNE III. — MADAME JOURDAIN, MONSIEUR JOURDAIN, LAQUAIS.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits! Vous me venez faire des affronts devant tout le monde; et vous chassez de chez moi des personnes de qualité!

## MADAME JOURDAIN.

Je me moque de leur qualité.

## MONSIEUR JOUDDAIN.

Je ne sais qui me tient, maudite, que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venue troubler. (Les laquais emportent la table.)

## MADAME JOURDAIN, sortant.

Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends, et j'aurai pour moi toutes les femmes.

, MONSIEUR JOURDAIN.

Vous faites bien d'éviter ma colère

# SCÈNE IV. - MONSIEUR JOURDAIN, seul.

Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étois en humeur de dire de jolies choses; et jamais je ne m'étois senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela?

## SCÈNE V. - MONSIEUR JOURDAIN; COVIELLE, déguisé.

### COVIELLE.

Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Non, monsieur.

COVIELLE, étendant la main à un pied de terre.

Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela.
MONSIEUR JOERDAIN.

Moi?

#### COVIELLE.

Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenoient dans leurs bras pour vous baiser.

MONSIEUR JOURDAIN.

Pour me baiser?

COVIELLE.

Oui. J'étois grand ami de feu monsieur votre pero

MONSIEUR JOURDAIN.

De feu monsieur mon père?

COVIELLE.

Oui. C'étoit un fort honnète gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN.

Comment dites-yous?

COVIELLE.

Je dis que c'étoit un fort honnète gentilhemme.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mon père !

COVIELLE.

Oui.

MONSIEUR JOURDAIN.

Vous l'avez fort connu?

COVIELLE.

Assurément.

MONSIEUR JOURDAIN

Et vous l'avez connu pour gentilhomme?

COVIELLE.

Sans doute.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je ne sais done pas comment le monde est fait?

COVIELLE.

Comment?

MONSIEUR JOURDAIN.

Il y a de sotles gens qui me veulent dire qu'il a commarchand.

#### GARELLE.

Lui, marchand! C'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, e' st qu'il était fort obligeant, fort officieux; et, comme it se compi seit fort bien en étoffes, il en alloit choisir de teus les cutés, les faisait apporter chez lui, et en donnoit à ses amis pour de l'argent.

## MOSSIUUR JOURDAIN.

Je suis ravi de tetts conneilre, afin que vous rendiez os témoignage-là, que mon père était gentilhomme. COVIELLE.

Je le soutiendrai devant tout le monde.

MONSIEUR JOURDAIN.

Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène?

COVIELLE.

Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde.

MONSIEUR JOURDAIN.

Par tout le monde?

COVIELLE.

Oui.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là

COVIELLE.

Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que de puis quatre jours; et, par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde.

MONSIEUR JOURDAIN.

Quelle?

COVIELLE.

Vous savez que le fils du Grand Turc est ici1?

1 « A cette époque, dit l'auteur anonyme de la Vie de Molière, un ambassadeur ture étot à la cour de France. Le roi, qui aimoit à briller, lui donna audience avez un habit superle, chargé de pierreries. Cet envoyé, sertant des appartemet's, tempogna de l'admiration pour la bonne mine et l'air majestneux du roi. sans dire un soul mot de la richesse des pierreries. Un courtisan, voulant savoir ce q'il en peuse. ', s'avisa de le mettre sur ce cha itre, et eut pour repense qu'il p'v avoit rien là de fort admirable pour un homme qui avoit vu le Levant; et que orsque le Grant Seigneur sortoit, son cheval ctort plus richement orné qu. .ali' pu'il venont de voir. C l'est, qui enten lit cette reponse, recomman ... a Mohere celui qui l'av it faite; et comme Mohère travailloit a ors au Boar cors gentilhomme, et qu'il savoit que l'Excellence turque viendroit à la conclue, il imagina le spectacle ridicule qui sert de den nument à la piece. Je tien de fait d'une pursonne encore vivante, qui éto t alors à la cour. Quant a Texacition, il est a remarquer que Lulli, que ctoit aussi excellent grimacier qu'excellent musicien, voulut chanter lui-m'me le rôle du muphti; en quoi pers no n'a été capable de l'égaler. L'ambassadeur, qu'on vouloit mortifier par cette Atravagante peinture des cérémonies de sa nation, en fit une critique fort m 1 :ee : il trouva à redire qu'on donnat la bastonnade sur le dos au lieu de la dos... i sur la plante des pieds, comme d'est l'usage. Moliere répondit qu'il n'e i pas prétendu représenter au juste les cérémonies turques, mais en imagin : une qui fut ris bie ; et il faut avouer qu'il a reussi. » (Vie de Molière, écrite en 1724 par un auteur anonyme.)

MONSIEUR JOURDAIN.

Moi? Non.

COVIELLE.

Comment! il a un train tout à fait magnifique; tout le monde le va voir, et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.

MONSIEUR JOURDAIN.

Par ma foi, je ne savois pas cela.

COVIELLE-

Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.

MONSIEUR JOURDAIN.

Le fils du Grand Turc?

COVIELLE.

Oui; et il veut être votre gendre.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mon gendre, le fils du Grand Turc!

COVIELLE.

Le fils du Grand Ture votre gendre. Comme je le fus voir, et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi; et, après quelques autres discours, il me dit: Acciam croc soler onch alla moustaph gidelum amanahem varahini oussere carbulath, c'est-à-dire: N'as-tu point vu une jeune belle personne, qui est la fille de monsieur Jour dain, gentilhomme parisien?

MONSIEUR JOURDAIN.

Le fils du Grand Turc dit cela de moi?

COVIELLE.

Oui. Comme je lui eus répondu que je vous connoissois particulièrement, et que j'avois vu votre fille : Ah! me dit-il, marababa saliens! c'est-à-dire : Ah! que je suis amoureux d'elle!

MONSIEUR JOURDAIN.

Marababa sahen veut dire : Ah! que je suis amoureux Velle?

COVIELLE.

Oui

MONSIEUR JOURDAIN.

Par ma foi, vous faites bien de me le dire; car, pour moi, je n'aurois jamais eru que marababa sahem eût voulu

dire: Ahr. que je suis amoureux d'elle! Voilà une langue admirable que ce turc!

COVIELLE.

Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire cacaracamouchen?

MONSIEUR JOURDAIN.

Cacaracamouchen? Non.

COVIELLE

C'est-à-dire, Ma chère ame.

MONSHUR JOURDAIN.

Cacaracamouchen veut dire, Ma chère ame?

COVIELLE.

Oni

MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà qui est merveilleux! Cacaracamouchen, Ma chère ame. Diroit-on jamais cela? Voilà qui me confond.

COVIELLE.

Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage; et, pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire mamamouchi <sup>1</sup>, qui est une certaine grande dignité de son pays.

MONSIEUR JOURDAIN.

Mamamouchi?

COVIELLE.

Oui, mamamouchi; c'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... Paladin, enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre.

MONSIEUR JOURDAIN

Le fils du Grand Turc m'konore beaucoup; et je vous prie de me mener chez lui pour lui faire mes remerciments.

COVIELLE.

Comment! le voilà qui va venir ici.

MONSIEUR JOURDAIN.

Il va venir ici?

COVIELLE.

Oui; et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité.

MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà qui est bien prompt.

Mamamouchi, mot forgé par Moliere, et qui a pris place dans notre magage.

Son amour ne peut souffrir aueun retardement MONSIEUR JOURDAIN.

Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opmiatre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cleonte, et elle jure de n'épouser personne que celui-là.

#### COVIELLE.

Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du Grand Turc; et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse: c'est que le fils du Grand Turc ressemble à ce Cléonte, à peu de chose près. Je viens de le voir, on me l'a montré; et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre, et... Je l'entends venir; le voilà.

SCÈNE VI. — CLEONTE, en Ture; TROIS PAGES, portant la veste de Cléonte; MONSIEUR JOURDAIN, COVIELLE.

## CLÉONTE.

Amhousahim oqui boraf, Jordina, salamalequi.

COVIELLE, a monsieur Jourdain.

C'est-à-dire : Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je suis très humble serviteur de Son Altesse turque.

COVIELLE.

Cariyar camboto oustin moraf.

CLÉONTE.

Oustin yoc catamalequi basum base alla moran.

COVIELLE

Il dit : You le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents.

MONSIEUR JOURDAIN.

Son Altesse turque m'honore trop, et je lui souhaite toutes sortes de prospérités.

OVIELLE.

Great biramen sadoc babally oracaf ouram.

CLÉONTE.

Belmen.

COVIELLE.

Il dit que vous alliez vite avec lui vous prép der pour la

cérémonie, afin de voir ensuite votre fille, et de conclure le meriage.

MONSIEUR JOURDAIN.

nt de choses en deux mots?

COVILLE.

Oui. La langue turque est comme cela, elle dit beaucenp en peu de paroles. Allez vite où il souhaite.

SCÈNE VII. - COVIELLE, seu.

Ah! ah! Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quelle dupe! quand il auroit appris son rôle par cœur, il ne pour-roit pas le mieux jouer. Ah! ah!

SCÈNE VIII. - DORANTE, COVIELLE.

COVIELLE.

Je vous prie, monsieur, de nous vouloir aider ceans dans une affaire qui s'y passe.

DORANTE.

Ah! ah! Covielle, qui f'auroit reconnu? Comme te voilà ajusté!

COVILLE.

Vous voyez. Ah! ah!

DORANTE.

De quoi ris-tu?

COVIELLE

D'une chose, monsieur, qui le mérite bien.

DOBANTE.

Lomment?

COVIELLE.

Je vous le dounerois en bien des fois, monsieur, à devi ner le stratagime dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain, pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître.

DORANTE.

Je ne devine point le strategéme; mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu l'entreprends.

COVIELLE

Je sais, monsieur, que la bête vous est connue.

DOBANTE.

Apprends-moi ce que c'est.

#### COVIELLE.

Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin, pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste.

## SCÈNE IX.

CÉRÉMONIE TURQUE 1.

LE MUPHTI, DERVIS, TURCS, assistants du muphti, chantants et dansants.

## PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Six Tures entrent gravement deux à deux, au son des instruments. Ils portent trois tapis qu'ils lèvent fort haut, après en avoir fait, en dansant, plusieurs figures. Les Tures chantants passent par-dessous ces tapis pour s'aller ranger aux deux côtés du théâtre. Le muphti, accompagné des dervis, ferme cette marche.

Alors les Turcs étendent les tapis par terre, et se mettent dessus à genoux. Le numbti et les dervis restent debout au milien d'eux; et, pendant que le mumbti invoque Mahomet, en faisant beaucoup de contorsions et de grimaces, sans proférer une seule parole, les Turcs assistants se prosternent jusqu'à terre, chantant Alli, lèvent les bras au ciel, en chantant Alla '; ce qu'ils continuent jusqu'à la fin de l'invocation, après laquelle ils se lèvent tous, chantant Alla echber ; et deux dervis vont chercher monsieur Jourdain.

SCÈNE X. — LE MUPHTI, DERVIS, TURCS chantants et dansants: MONSIEUR JOURDAIN vêtu a la turque, la tête rasée, sans turban et sans sobré.

LE MUPHII, à monsieur Jourdais.

Se ti sabir, Ti respondir; Se non sabir, Tazir, tazir. Mi star thuphti, Ti qui star si?

Lulli, déjà célebre, avait composé la musique de costse ceremonie,

Alli et Alla, qui s'écrit Allah, signifient Dieu.

Alla echber signification Dieu est grant.

Non intendir:

Tazir, tazir 1.

(Deux dervis font retirer monsieur Jourdain.)

ECÈNE XI. - LE MUPHTI, DERVIS, TURCS chantants et dansante

LE MUPHTI.

Dice, Turque, qui star quista? Anabatista? anabatista?

Toc.

LE MUPHTL

Zuinglista?

LES TURCS.

loc.

AE MUPHTI.

Coffita?

LES TURCS.

loc.

LE MUPHIL.

Hussita? Morista? Fronista?

LES TURCS.

Ioc, ioc, ioc2.

LE MUPHTI.

loc, ioc, ioc. Star pagana?

LES TURCS.

loc.

LE MUPHTI.

Luterana?

LES TIRCS.

loc.

Ces deux petits complets chantes par le maphti sont en langue franque. On nat que cette langue, parlée dans les États barbaresques, est un mélange cercompu d'italien, d'espagnol, de portugais, etc., dans lequel les verbes sont employés à l'infinitif seulement, comme dans le jargon des nègres de nos colonnes.
Voici l'explication des deux couplets: « Si tu sais, réponds; si tu ne sais pas,
b tais-toi. Je suis le muphti. Toi, qui es-tu? Tu ne comprends pas, tais-toi. »
Tout ce qui se dit fans le reste de l'acte est également en langue franque, à
l'exception de quelques mots turcs qui seront traduits à mesure. (Auger.)

<sup>\*</sup> α Dis, Turc, qui est celui-ci? Est-il anahaptiste? » — Ioc; ou plutôt yoc, mot turc qui signific, non. — Zuinglista. zuinglien, on de la secte de Zuingle. — Coffita, cophitic où cophite, chretien d'Égaple, de la secte des jacobites. — Hussita, hussite, on de la secte de Jean Huss. — Merista, more. — Fronista, modablement ptroniste, ou contemplatif. » [Auger.]

LE MUPHTI.

Puritana?

LES TURCS.

foc.

LE MUPHTI.

Bramina? Moffina? Zurina?

LES TURCS.

loc, ioc, ioc.

LE MUPHTI-

loc, ioc, ioc. Mahametana? Mahametana?

LES TURCS.

Hi Valla. Hi Valla.

LE MIPHIL.

Como chamara? Como chamara!?

LES TURCS.

Giourdina, Giourdina.

LE MUPHTI, sautant

Giourdina, Giourdina

LES TURCS.

Giourdina, Giourdina.

LE MUPHTI.

Mahameta, per Giourdina,
Mi pregar sera e matina.
Voler far un paladina
De Giourdina, de Giourdina;
Dar turbanta, e dar scarrina,
Con galera, e brigantina,
Per deffender Palestina.
Mahameta, per Giourdina,
Mi pregar sera e matina.

(Aux Tures.)

Star bon Turca Giourdina??

<sup>&</sup>quot;

\* Est-il paien? > — Luterana, luthérien. — Puritana, puritain. — Bremina, biamine. — Quant à Moffina et à Zurina, ce sont probablement des noms
d'invention; au moins ne les ai-je trouvés dans aucun des livres qui traitent des
religions et des sectes religieuses. — Hi Valla, mots arabes, qui devraient ètre
écrits. Ei Vallah. et qui signifient: Oui, par Dieu. — Como chamara, Com
ment se norme-t-il.

Les questions du muphti aux Tures, et les réponses de ceux-ci, out éte reprimies, peur la premiere fois, dans l'édition de 1682. L'édition originale porte seulement ces mots, qui les in liquent : « Le muphti demande eu même langue, » aux assistants, de quelle religion est le Bourgeois, et ils l'assurent au'il est

LES TURCS.

Mi Valla, Hi Valla,

LE MUPHTI, chantant et dansant.

LES TURGS.

Ha la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da . Ha la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da.

SCÈNE XIL - TURCS chantants et dansants.

## DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

## SCÈNE XIII. - LE MUPHTI DERVIS, MONSIEUR JOURDAIL TURCS chaptants et dansants.

Le ampliti revient coiffé avec son turban de cérémonie, qui est a me grosseur démesurée, et garni de bougies allumées à quatre ou cinq rangs; il est accompagné de deux dervis qui portent l'Alcoran, et qui ont des bonnets pointus, garnis aussi de bougies allumées.

Les deux autres dervis amènent monsieur Jourdain, et le font mettre à genoux, les mains par terre, de facon que son dos, sur lequel est mis l'Alcoran, sert de pupitre au muphti, qui fait une seconde invocation burlesque, fronçant le sourcil, frappant de temps en temps sur l'Alcoran, et tournant les feuillets avec précipitation; après quoi, en levant les bras au ciel, le muphti crie à haute voix : Hou.

Pendant cette seconde invocation, les Turcs assistants, s'inclinant et se relevant alternativement, chantent aussi Hou, hou, hou

MONSIEUR JOURDAIN, après qu'on lui a ôté l'Alcoran de deisus le dos. Ouf.

LE MUPHTI, a monsieur Jourdain.

Ti non star furba?

LES TURCS.

No. 110, 110

<sup>»</sup> mahométan. » Les éditeurs de 1682 out fait entrer dans leur texte ce qui so disoit à la représentation. - « Je prierai soir et matin Mahomet pour Joerdain. » Je veux faire de Jourdain un paladen. Je lui donneras turban et sabre, avec » galère et brigantin, pour désendre la Palestine. Je prierai soir et matin Ma-

<sup>»</sup> homet pour Jourdain. (Aux Turcs.) Jourdain est-il bon Turc? > (Auger.)

Comme on l'a vu plus haut, Hi Valla, ou plutot Ei Vallah, signifie, en turc : Our, par Dien. Ces syllabes ainsi detachées, n'ont aucun sens. Mais, ea les rapprochant, et en rectifiant ce qu'elles ont d'incorrect, on en forme aisément ces mots: Allah, baba, hou, Allah, baba, qui sont véritablement tuscs, et avi stantfient : Dieu. mon nere : Dieu. Dieu. mon pere.

LE MUPHTI.

Non star forfanta?

LES TURCS.

No, no, no.

LE MUPHTI, aux Turca.

Donar turbanta.

LES TURCS.

Ti non star furba?

No, no, no.

Non star forfanta?

No. no. no.

Donar turbanta 1.

## TROISIÈME ENTREE DE BALLET.

Les Turcs dansants mettent le turban sur la tête de moosis Jourdain au son des instruments.

LE MUPHTI, donnant le sabre à monsieur Jourdain.

Ti star nobile, non star fabbola.

Pigliar schiabbola.

LES TURCS, meltant le sabre à la main.

Ti star nobile, non star fabbola Pigliar schiabbola.

## QUATRIÈME ENTRÈE DE BALLET.

Les Turcs dansants donnent en cadence plusieurs coups de sabre à monsieur Jourdain.

LE MUPHTI.

Dara, dara Bastonnara. Dara, dara Bastonnara

## CINQUIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les Turcs dansants donnent à monsieur Jourdain des coups de bâton en cadence.

<sup>&#</sup>x27;Hou, mot arabe qui signifie lui, est un des noms que les musulmans doncent à Dieu: ils ne le prononcent qu'avec une crainte respectueuse. — « Tu » u'es point f urbe? — Tu n'es point impo teur? — Donnez le turban. >

<sup>&#</sup>x27; « Tu es noble, ce n'est point une fable. Prends ce sabre. » - « Donnez. dow

LE MUPHTI.

Non tener honta, Questa star l'ultima affronta.

LES TURCS.

Non tener honta,

Questa star l'ultima affronta1.

Le muphti commence une troisième invocation. Les dervis le soutiennent par-dessous les bras avec respect; après quoi les Turcs chantants et dansants, sautant autour du muphti, se retirent avec lui et emmenent monsieur Jourdaiu.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I. - MADAME JOURDAIN, MONSIEUR JOURDAIN.

## MADAME JOURDAIN.

Ah! mon Dieu, miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure! Est-ce un momon? que vous allez porter, et est-il temps d'aller en masque? Parlez donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela?

MONSIEUR JOURDAIN.

Voyez l'impertinente, de parler de la sorte à un mamamouchi!

MADAME JOURDAIN.

Comment donc?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire mamamouchi.

MADAME JOURDAIN

Oue voulez-vous dire avec votre mamamouchi?

» ner la hastonnade. » Bastonata serait surement plus exact que bastonnara; mais il fallait rimbr avec dara. (Auger.)

' N'aie point honte, c'est le dernier affront. » (Auger.)

\* Crosse pelote que l'on portait dans les miscarades, comme si c'étais une bourse contenant des enjoux. (Voir F Genin , Lexique, etc.)

MONSIEUR JOURDAIN.

Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi.

Quelle bête est-ce là?

MONSIEUR JOURDAIN.

Mamamouchi, c'est-à-dire, en notre langue, paladin.

MADAME JOURDAIN.

Baladin! Étes-vous en âge de danser des ballets?

MONSIELR JOURDAIN.

Quelle ignorante! Je dis paladin : c'est une dignité den!

MADAME JOURDAIN.

Quelle cérémonie donc?

MONSIEUR JOURDAIN.

Mahameta per Jordina.

MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce que cela veut dire?

MONSIEUR JOURDAIN.

Jordina, c'est-à-dire Jourdain.

MADAME JOURDAIN.

Hé bien? quoi, Jourdain?

MONSIEUR JOURDAIN.

Voler far un paladina de Jordina.

MADAME JOURDAIN.

Comment?

MONSIEUR JOURDAIN.

Dar turbanta con galera.

MADAME JOURDAIN

Qu'est-ce à dire, cela?

MONSIEUR JOURDAIN.

Per deffender Palestina.

MADAME JOURDAIM.

Que voulez-vous donc dire?

MONSIEUR JOURDAIN

Dara, dara bastonnara.

MADAME JOURDAIN.

Qa'est-ce donc que ce jargon-là?

MONSIEUR JOURDAIN.

Non tener honta, questa star l'ultima affronts.

MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est donc que tout cela?

MONSIEUR JOURDAIN, chantant et dansant.

Hou la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da.

(Il tombe par terre.)

MADAME JOURDAIN.

Hélas! mon Dieu! mon mari est devenu fou!

MONSIEUR JOURDAIN, se relevant et s'en allant.

Paix, insolente. Portez respect a monsieur le mamamouchi.

MADAME JOURDAIN, scule

Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêchet de sortir. (Apercevant Dorimene et Dorante.) Ah! ah! voici justement le reste de notre écn 1. Je ne vois que chagrin de tous côtés.

## SCÈNE II. - DORANTE, DORIMÈNE.

#### DORANTE.

Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir; et je ne crois pas que dans tout le monde il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte, et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme, et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui.

## DORIMÈNE.

J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune.

## DORANTE.

Outre cela, nous avons ici, madame, un ballet qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre; et il faut bien voir si mon idée pourra réussir.

## DORIMÈNE.

J'ai vu là des apprèts magnifiques, et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions; et, pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret, et toutes ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez 1.

<sup>\*</sup> Expression figurée, prise du sange des monnaies. Voici le reste de notre cent c'est-a-dire: voici qui complete notre infortune.

(F. Génin.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>Ces mots, comme vous saves, sont ajoutés dans l'édition de 1682.

### DOBANTE.

Ah! madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution?

## DORIMENE.

Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner; et, sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu vous n'auriez pas un sou.

#### DORANTE.

Que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien! Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur; et vous en userez de la façon qu'il vous plaira.

## DORIVENE.

J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme : la figure en est admirable.

# SCÈNE III. - MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE.

## DORANTE.

Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité, et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du Grand Turc.

MONSIEUR JOURDAIN, apres avoir fait les révérences à la turque.

Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions.

### DORIMENE.

J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent; et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenue ici, pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme.

## DORIMÈNE

Cela n'est rien; j'excuse en elle un pareil mouvement: votre cœur lui doit être précieux; et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes.

## MONSIEUR JOURDAIN.

La possession de mon cour est une chose qui vous est tout acquise.

#### DORANTE.

Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qu'il sait, dans sa grandeur, connoître encore ses amis.

## DORIMINE.

C'est la marque d'une ame tout à fait généreuse.

## DORANTE.

Où est donc Son Altesse turque? nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs.

## MONSIEUR JOURDAIN.

Le voilà qui vient; et j'ai envoyé querir ma fille pour lui donner la main.

## SCÈNE IV. — MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE, CLÉONTE, babillé en Turc.

## DORANTE, a Cléonte.

Monsieur, nous venons faire la révérence à Votre Altesse, comme amis de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos très humbles services.

### MONSIEUR JOURDAIN.

Où est le truchement, pour lui dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez qu'il vous répondra; et il parle ture à merveille. (A Coconte.) Holà! où diantre est-il allé? Strouf, strif, strof. straf. Monsieur est un grande segnore, grande segnore; et madame, une granda dama, granda dama. (Voyant qu'il ne se fait point entendre.) Ah! (A Cléorte, montrant Dorante) Monsieur, lui mamamouchi françois, et madame mumamouchie françoise. Je ne puis pas parler plus clairement. Bon! voici l'interprête.

## SCÈNE V. — MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE, DO-RANTE; CLÉONTE, ha ilié en Ture; COVIELLE, déguisé.

#### MONSIEER JOURDAIN.

Où allez-vous donc? nous ne saurions rien dire sans vous.

(Montraut Chéonte.) Dites-lui un peu que monsieur et madame
sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire

la révérence, comme mes amis, c' l'assurer de leurs services. (A Dorimene et à Dorante.) Vous allez voir comme il va répondre.

#### COVIELLE.

Alabala crociam acci boram alabamen.

CLÉONTE.

Catalequi tubal ourin soter amalouchan.

MONSIEUR JOURDAIN, à Dorimene et à Dorante.

Voyez-vous?

COVIELLE.

Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je vous l'avois bien dit, qu'il parle turc.

DORANTE.

Cela est admirable.

SCÈNE VI. — LUCILE, CLÉONTE, MONSIEUR JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE, COVIELLE.

### MONSIEUR JOURDAIN.

Venez, ma filie; approchez-vous, et venez donner votre main à monsieur, qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage.

LUCILE.

Comment! mon père, comme vous voilà fait! est-ce une comédie que vous jouez?

MONSIEUR JOURDAIN.

Non, non, ce n'est pas une comédie; c'est une affaire fort sérieuse, et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter: (Montrant Cléonte.) Voilà le mari que je vous donne.

#### LUCILE.

A moi, mon père?

MONSIEUR JOURDAIN.

Oui, à vous. Alfons, touchez-lui dans la main, et rendez graces au ciel de votre bonheur.

LUCILE.

Je ne veux point me marier.

MONSIEUR JOURDAIN.

Je le veux, moi, qui suis votre père.

#### LUCILE.

Je n'en ferai rien.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! que de bruit! Allons, vous dis-je. Ça, votre main.

#### LUCIEU.

Non, mon père; je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte; et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités, que de... (Reconnoissant Cléonte.) Il est vrai que vous êtes mon père; je vous dois entière obéissance; et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés.

#### MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! je suis ravi de vous voir si promptement revenue dans votre devoir; et voilà qui me plait, d'avoir une fille obéissante.

SCÈNE VII. — MADAME JOURDAIN, CLÉONTE, MONSIEUR .
JOURDAIN, LUCILE, DORANTE, DORIMÈNE, COVIELLE.

### MADAME JOURDAIN.

Comment donc? qu'est-ce que c'est que ceci? on dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême-prenant 1.

### MONSIEUR JOURDAIN.

Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses; et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable.

#### MADAME JOURDAIN.

C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage; et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein, et que voulez-vous faire avec cet assemblage?

#### MONSHUR JOURDAIN.

Je veux marier notre fille avec le fils du Grand Turc.

#### MADAME JOURDAIN.

Avec le fils du Grand Turc?

MONSIEUR JOURDAIN, montrant Covielle.

Oui. Faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà.

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire à un masque du mardi gras. Voir plus haut la note sur carême prenant, ibid., act. III, sc. III.

MADAME JOURDAIN.

Je n'ai que faire du truchement, et je lui dirai bien, moi-même, à son nez, qu'il n'aura point ma fille.

MONSIEUR JOURDAIN.

Voulez-vous vous taire, encore une fois?

DORANTE.

Comment! madame Jourdain, vous vous opposez à un honneur comme celui-là? vous refusez Son Altesse turque pour gendre?

MADAME JOURDAIN.

Mon Dieu! monsieur, mêlez-vous de vos affaires.

C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter.\*

MADAME JOURDAIN.

Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas.

DORANTE.

C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages.

MADAME JOURDAIN.

Je me passerai bien de votre amitié.

DORANTE.

Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père

MADAME JOURDAIN.

Ma fille consent à épouser un Turc?

DORANTE.

Sans doute.

MADAME JOURDAIN.

Elle peut oublier Cléonte?

DORANTE.

Que ne fait-on pas pour être grand' dame?

MADAME JOURDAIN.

Je l'étranglerois de mes mains, si elle avoit fait un o up comme celui-là.

MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà bien du caquet! Je vous dis que ce mariage-là 66 fera.

MADAME JOURDAIN.

Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point.

MONSIEUR JOURDAIN.

Ah! que de bruit!

LUCILE.

Ma mère!

MADAME JOURDAIN.

Allez! vous êtes une coquine.

MONSIEUR JOURDAIN, à madame Jourdan

Quoi! vous la querellez de ce qu'elle, m'obéit

MADAME JOURDAIN.

Dui; elle est à moi aussi bien qu'à vous.

COVIELLE, à madame fourdain.

Madame!

MADAME JOURDAIN.

Que me voulez-vous conter, vous?

COVIELLE.

Un mot.

MADAME JOURDAIN.

Je n'ai que faire de votre mot.

COVIELLE, à monsieur Jourdain.

Monsieur, si elle veut écouter une parole en paruculier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez.

MADAME JOURDAIN.

Je n'y consentirai point.

VIELLE.

Econtez-moi seulement.

MADAME JOURDAIN.

Non.

MONSIEUR JOURDAIN, à madame Jourdain.

Écoutez-le.

MADAME JOURDAIN.

Non ; je ne veux pas l'écouter.

MONSIEUR JOURDAIN.

Il vous dira...

MADAME JOURDAIN.

Je ne veux point qu'il me dise rien.

MONSIEUR JOURDAIN.

Voilà une grande obstination de femme! Cela vous fera-t-ù

COVIELLE.

Ne faites que m'écouter; vous ferez après ce qu'il vous plaira.

MADAME JOURDAIN.

Hé bien! quoi?

COVIELLE, bas, à madame Jourdain.

Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari; que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du Grand Turc?.....

MADAME JOURDAIN, bas, a Covielle

Ah! ah!

COVIELLE, bas, à madame Jourdain.

Et moi, Covielle, qui suis le truchement?

Ah! comme cela, je me rends.

COVIELLE, las, a modeme Jourdain.

Ne faites pas semblant de rien.

MADAME JOURDAIN, han ..

Oui, voilà qui est fait, je consens au mariage.

MONSHER JOURDAIN.

Ah! voilà tout le monde raisonnable. (A modeme Jourdain.) Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savois bien qu'il vous expliqueroit ce que c'est que le fils du Grand Turc.

MADAME JOURDAIN.

Il me l'a expliqué comme il faut, et j'en suis satisfaite. Envoyons querir un notaire.

DORANTE.

C'est fort bien dit. Et afin, madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à l'decement, obque vous perdiez aujourd'hei toute la palousie que vous pourriez aver conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi.

MADAME JOURDAIN.

Je consens aussi à cela.

MONSIEUR JOURDAIN, bas, à Dorante.

C'est pour lui faire accroire.

DORANTE, bas, à monsieur Jourdain.

Il faut bien l'amuser avec cette feinte.

MONSIEUR JOURDAIN, bas.

Bon, bon! (Haut.) Qu'on aille querir le notaire,

DORANTE.

Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet, et donnons en le dissertissement à Son Altesse turque.

MONSIEUR JOURDAIN.

C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places.

Et Nicole?

MONSIEUR JOURDAIN.

Je la donne au truchement; et ma femme, à qui la vondra.

#### COVIELLE.

Monsieur, je vous remercie. (A part.) Si Pon en peut voir un plus fou, je Pirai dire à Rome.

(La comédie finit par un petit ballet qui avoit eté préparé.)

# PREMIÈRE ENTRÉE.

Un homme vient donner les livres du ballet, qui d'abord est fatigué par une muititude de gens de provinces différentes, que crient en musique pour en avoir, et par trois importuns qu'il trouve toujours sur ses pas.

#### DIALOGUE DES GENS

QUI EN MUSIQUE DEMANDENT DES LEVRES.

#### TOUS.

A moi, monsieur, à moi, de grace, à moi, monsieur : Un livre, s'il vous plaît, à votre serviteur.

HOMME DU BLL AIR.

Monsieur, distinguez-nous parmi les gens qui crient. Quelques livres ici; les dames vans ca prient.

AUTRE HUDELL BU BEL ALL

Holà, monsieur! monsieur, ayez la charité D'en jeter de notse colo.

TOWN DU BILL AIR

Mon Dieu, qu'aux personnes bien faites On sait peu rendre honneur céans!

WORKE IL ME D. BLE AIR.

Ils n'ont des livres et des bancs Que pour mesdames les grisettes.

GASCON.

Ah! Thomme aux Ellass, qu'on m'en vaille. Fai déja lé pourrent et c. Bous boyez qué chacun mé raille; Et jé suis escandalisé Dé boir ès mains de la canaille Ce qui m'est par bous réfusé.

AUTRE GASCON.

Hé! cadédis, monseu, boyez qui l'on pût être. Un libret, jé bous prie, au varon d'Asbarat.

Jé pensé, mordi, qué lé fat N'a pas l'honneur dé mé conncître.

LE SUISSE.

Montsir le donner de papieir, Que vuel dire sti façon de fifre? Moi l'écorchair tout mon gosieir A crieir,

Sans que je pouvre afoir ein lifre Pardi, mon foi, montsir, je pense fous l'être ifre, VIEUX BOURGEOIS BABILLARD.

De tout ceci, franc et net,
Je suis mal satisfait.
Et cela sans doute est laid,
Que notre fille
Si bien faite et si gentille,
De tant d'amoureux l'objet,
N'ait pas à son souhait
Un livre de ballet,
Pour lire le sujet
Du divertissement qu'on fait;
Et que toute notre famille

Si proprement s'habille
Pour ètre placée au sommet
De la salle où l'on met
Les gens de l'entriguet!
De tout ceci, franc et net,

Je suis mal satisfait; Et cela sans doute est laid.

VIEILLE BOURGEOISE BABILLARDE.
Il est vrai que c'est une honte;
Le sang au visage me monte;

Et ce jeteur de vers, qui manque au capitale

L'entend fort mal : C'est un brutal, Un vrai cheval, Franc animal. De faire si peu de compte D'une fille qui fait l'ornement principal

Du quartier du Palais-Royal,

Et que, ces jours passés, un comte Fut prendre la première au bal.

Il l'entend mal, C'est un brutal, Un vrai cheval,

Franc animal.

HOMMES ET FEMMES DU BEL AIR.

Ah! quel bruit!

Quel fracas!

Ouel chaos!

Quel mélange?

Quelle confusion!

Quelle cohue étrange!

Quel désordre!

Quel embarras!

On y sèche.

L'on n'y tient pas.

Bentré! je suis à vout.

AUTRE GASCON.

l'enrage, Diou mé damne

LE SUISSE.

Ah! que l'y faire saif dans sti sal de cians!

Jé murs!

ALTRE GASCON.

Jé perds la tramontane!

LE SUISSE.

lion foi, moi le foudrois être hors de dedans.

VIFUX BOURGEOIS BABILLARD.

Allons, ma mie, Suivez mes pas,

Je vous en prie, Et ne me quincz pas.

On fait de nous trop pen de cas,

Et je suis las

l'e ce tinens.

Tout ce fraeas,

Cet embarras,

Me pèse par trop sur les bras.

S'il me prend jamais envie
De retourner de ma vie
A ballet ni comédie,
Je veux bien qu'on m'estropie.

Allons, ma mie,
Suivez mes pas,
Je vous en prie,
Et ne me quittez pas.

On fait de nous trop peu de cas.

# VIEILLE BOURGEOISE BABILLANDE

Allons, mon mignon, mon fils,
Regagnons notre logis;
Et sortons de ce taudis,
Où l'on ue peut être assis.
Ils seront bien ébaubis,
Quand ils nous verront partis.

Trop de confusion règne dans cette salle, Et j'aimerois mieux être au milieu de la Halie. Si jamais je reviens à semblable régale, Je veux bien recevoir des soufflets plus de siz.

> Allons, mon mignon, mon fils, Regagnons notre logis; Et sortons de ce taudis, Où l'on ne peut être assis.

> > TOUS.

A moi, monsieur, à moi, de grace, à moi, monsieur : Un livre, s'il vous plaît, à vôtre serviteur.

# DEUXIÈME ENTREE.

Les trois importuns dansent.

# TROISIÈME ENTRÉE.

TROIS ESPAGNOLS, chantaut

Sé que me muero de amor Y solicito el dolor. Aun muriendo de querer, De tan buen ayre adolezco Que es mas de lo que padezco, Lo que quiero padecer; Y no pudiendo exceder A mi deseo el rigor.

Sé que me muero de amor Y solicito el dolor.

Lisonxeame la fuerte Con piedad tan advertida, Que me assegura la vida En el riesgo de la muerte, Vivir de su golpe fuerte Es de mi salud primor.

Sé que me muero de amor Y solicito el dolor<sup>1</sup>.

(Six Espagnols dameer

TROIS MUSICIENS ESPAGNOLS.

Quexarse de Amor,
Del nino benito
Que todo es dulzura.
Ay! que locura!
Ay! que locura!

ESPAGNOL, chantant.

El dolor solicita, El que al dolor se da : Y nadie de amor muere, Sino quien no save amar.

DIUX ESPAGNOLS.

Dulce muerte es el amor Con correspondencia igual; Y si esta gozamos hoy, Porque la quieres turbar?

<sup>.</sup> Je sais que je me meurs d'amour, et je recherche la douleur.

Quoque mourant de désir, je dépéris de si bon air, que ce que je désire souffrir est plus que ce que je souffre; et la rigueur de mon mal ne pea.
 excéder mon désir.

<sup>&</sup>gt; Je sais, etc.

Le sort me flatte avec une pitié si attentive, qu'il m' wure la vie dans to danger de la mort. Vivre d'un conp si toct est le prodip : mon salut.

Je sais, etc. »

<sup>(</sup>Auger.)

UN ESPAGNOS.

Alegrese enamorado Y tome mi parecer, Que en esto de querer, Todo es hallar el vado.

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Vaya, vaya de fiestas! Vaya de bayle! Alegria, alegria, alegria! Que esto de dolor es fantasia<sup>1</sup>.

# QUATRIÈME ENTRÉE.

#### ITALIENS.

UNE MUSICIENNE ITALIENNE fait le premier récit dont voice le paroles :

Di rigori armata il seno, Contro Amor mi ribellai; Ma fui vinta in un baleno, In mirar due vaghi rai. Ahi! che resiste puoco Cor di gelo a stral di fuece!

Ma sì caro è 'l mio tormento, Dolce è sì la piaga mia, Ch' il penare è 'l mio contento, E 'l sanarmi è tirannia. Ahi! che più giova e piace, Quanto amor è più vivace!

Après l'air que la musicienne a chanté, deux Scaramouches, deux Trivelins et un Arlequin, représentent une muit à la manière des comédiens italiens, en cadence. Un musicien italien se joint à la musicienne italienne, et chante avec elle les paroles qui suivent:

CAh! quelle folie de se plaindre de l'Amour avec tant de rigueur! de l'es f a gentil qui est la douceur même! Ah! quelle folie! ah! quelle folie!

» La douleur tourmente celui qui s'abandonne à la douleur : et personne na neurt d'amour, si ce n'est celui qui ne sait pas aimer.

L'amour est que douce mort, quand on est payé de retour; et si nous en pioussons aujourd'hu, pourquoi la veux-tu troubler?

> 0 or l'amant se réjouisse, et adopte mon avis ; car lorsqu'on désire, tout est de trouver le moyen.

s Allors, allons, des fêtes; allons, de la danse. Gai, gai, gai; la douleur n'est r qu'une fantaisie. r LE MUSICIAN TRACIER.

Bel temps the vols Rapisce il contento: D' Amor ne la scola si coglie il momento.

LA MUSICIENNE.

Insin che florida Ride l'età, Che pur tropp' errida, Da noi sen va :

TOUS DEUX.

Sù cantiamo, Sù godiamo Ne' bei di di gioventù; Perduto ben non si racquista più.

MUSICIE.

Pupilla ch'è vaga Mill' alme incatena, l'à dolce la piaga, l'elice la pena.

MUSICIESTE.

Ma poiché frigida Langue l' età, Più l' alma rigida Fiamme non ha.

TOUS DEUN

Sù cantiamo, Sù godiamo Ne' bei di di gioventù; Perduto ben non si racquista più <sup>1</sup>.

Après les dialogues italiens, les Scaramouches et Trivelius dansent une réjouissance.

<sup>&#</sup>x27;m Ayant armé mon sein de rigneurs, je me révoltai contre l'Amour; mais jo > Mr avancue, avec la promptitude de l'éclair, en regardant deux houve your, > Mr qu'un cour de gloce resiste peu à une fleche de leu!

o Capendant mon tourment m'est si cher, et ma plaie w'an an douce. and 1222

# CINQUIEME ENTRÉE.

# FRANÇOIS.

DEUX MUSICIENS POITEVINS dansent, et chantent les parales et guivent.

#### PREMIER MENUET

Ah! qu'il fait beau dans ces bocages!
Ah! que le ciel donne un beau jour!

#### AUTRE MUSICIEN.

Le rossignol, sous ces tendres feuillagen, Chante aux échos son doux retour: Ce beau séjour,

Ces doux ramages Ce beau séjour Nous invite à l'amour.

DEUXIÈME MENUET. - TOUS DEUX ENSERSES

Vois, ma Climène, Vois, sous ce chène, S'entre-baiser ces oiseaux amoureux : Ils n'ont rien dans leurs vœux

Qui les gêne;
De leurs doux feux
Leur ame est pleine.
Qu'ils sont heureux!
Nous pouvons tous deux,

pene fait mon bonheur, et que me guérir serait une tyrannie. Ahi plus ! 22001 pest v f. plus il a de charmes et cause de plaisir.

> Le hean temps, qui s'envole, emporte le plaisir : à l'ecole d'Amour ce apprend a probler du moment.

» Tant que rit l'âge fleuri, qui trop promptement, hetast s'éloigne de nous, » Charonn, poussons dans les beaux jours de la jeunesse; un bien perdu ne » se necouvre pais.

▶ Un hel œil eachaine mille cœurs; ses blessures sont douces; le mal qu'U ▶ cœuse est un bunbeur.

a Mais quand langun l'àge glacé, l'àme engourdie a'a plus de feux.

p Chantons, joursons dans les beaux jours de la jeunesse; un bien perda au ser recouvre plus 2 (Auger.)

Si tu le veux, Ètre comme eux.

Siz autres François viennent après, vêtus galamment à la pottevine, trois en hommes et trois en femmes, accompagnes de huit flûtes et de hauthois, et dansent les menuets.

### SIXIÈME ENTRÉE.

Tout ce : Luit par le mélange des trois nations, et les applaudissements en danse et en musique de toute l'assistance, qui chante les deux vers qui suivent:

Quels spectacles charmants! quels plaisirs goûtons-nous: Les dieux mêmes, les dieux a en cul point de plus donn-

# NONS DES PERSONNES

QUI ONT CHANTÉ ET DANSÉ

#### DANS LE BOURGEOIS GENTILHOMME

#### DANS LE PREMIER ACTE.

THE MUSICIEN, hademoiselle HILAIRE.

PRIMITE MUSICIEN, le sieur LANGEAIS.

GLOND MUSICIEN, le sieur GAVEEMNSEURS, les sieurs La Pierre, SAINT-ANDRE et MAGNY.

#### DANS LE SECOND ACTE.

GARÇONS TAILLEURS dansants, les sients Dolivet, Le Chantre. Bernard, Isaac, Magny et Saint-Andres.

### DANS LE TROISIÈME ACTE.

CUISINIERS dansants...

# DANS LE QUATRIÈME ACTE

PREMIER MUSICIEN, le sieur LAGRILLE. SECOND MUSICIEN, le sieur MOREL. TROIS-ILME MUSICIEN, le sieur BLONDEL.

#### GIRENONIE TURQUE.

LE MUPHTI chantant, le sieur CHIACCHIERONE.

I ERVIS chantants, les sieurs Monel, Gingan le cadet, Noblet et Phi-LIBERT.

IUROS assistants du Muphti chantants, les sieurs Estival, Blondel, Gingan l'ainé, Hedouin, Rebel, Gillet, Fernond le cadet, Bernard, Deschamps, Langeais et Gaye.

TIRES assistants on Muphti densants, les sieurs Beauchamp, Doliver, La Pierre, Favier, Mayer, Chicanneau.

# DANS LE CINQUIÈME ACTE

#### BILLET DES NATIONS.

### PREMIÈRE ENTRÉE.

UN DONNEUR DE LIVRES dansant, le sieur Dolivet.
MPORTUNS dansants, les sieurs Saint-Andre. La Pierre et Favign
PREMIER HOMME du bol air, le sieur Le Gres.
SECOND HOMME du bol air, le sieur Prints.

SECOND HOMME du bel air, le sieur REBEL.

PREMIÈRE FEMME du bel air...

SECONDE FEMME du bel air...

PREMIER GASCON, le sieur GAYE.

SECOND GASCON, le sieur Gingan le cadet.

UN SUISSE, le sieur Philibert.

UN VIEUX BOURGEOIS babilland, le sieur BLONDEL.

UNE VIEILLE BOURGEOISE babillarde, le sieur Langeais.

TROUPE DE SPECTATEURS chantants, les sieurs Estival, Hédouin Morel, Gingan l'a'nd, l'ernond, Deschamps, Gillet, Bernard, No BLET, QUATRE PAGES de la musique.

FILLES COQUETTES, les sieurs Jeannot, Pierrot, Renier, un Pag de la chapelle.

#### SECONDE ENTRÉE.

PREMIER ESPAGNOL chantant, le sieur Morel.

SECOND ESPAGNOL chantant, le sieur GILLET.

TROISIÈME ESPAGNOL chantant, le sieur Martin.
ESPAGNOLS dunsunts, les sieurs Dolivet, Le Chantre, Donnard,
Lestang, Isaac et Jougent.

DEUX AUTRES ESPAGNOLS dansants, les sieurs Beauchamp et Chi-CANNEAU.

# TROISIÈME ENTRÉE.

UNE ITALIENNE chantante, mademoiselle HILAIRE.

UN ITALIEN chantant, le sieur GAYE.

SCARAMOUCHES donsants, les sieurs Beauchamp et Mayeu-

TRIVELLINS dansants, les saurs Magny et Foignand le cade:

ARLEQUIN, le sieur Dominique.

# PSYCHÉ,

# TRAGEDIE-BALLET EN CINQ ACTES.

1671.

# LE LIBRAIRE AU LECTEUR!

Cet ouvrage n'est pas tout d'une main. M. Quinault a fait les paroles qui s'y chantent en musique, à la réserve de la plainte italienne. M. Molière a dressé le plan de la pièce, et rerlé la disposition. où il s'est plus attaché aux beautés et à la pompe du spectacle qu'à l'exacte régularité. Quant à la versification, il n'a pas eu le loisir de la faire entière. Le carnaval approchoit, et les ordres pressants du roi, qui se vouloit donner ce magnifique divertissement plusieurs fois avant le carême, l'out mis dans la nécessité de souffrir un peu de secours. Ainsi il n'y a que le Prologue, le premier acte, la première scène du second, et la première du troisième, dont les vers soient de lui. M. Corneille a employé une quinzaine au reste; et, par ce moyen. Sa Majesté s'est trouvée servie dans le temps qu'elle l'avoit ordonné.

# NOTICE

Le passage suivant, que nous empruntons à Voltaire, est sat a contredit le meilleur commentaire historique que nous puissions placer ici : « Le spectacle de l'Opéra, connu en France sous ministère du cardinal Mazarin, était tombé par sa mort : il commençait à se relever. Perrin, nuroducteur des ambassadeurs chez Monsieur, frère de Louis XIV; Cambert, intendant de la musique de la reine mère, et le marquis de Soudiac, homme de

Il est probable que cet AVIA AU LECTEUR est de Moliere.

goût, qui avait du génie pour les machines, avaient obtenu er 1669 le privilege de l'Opéra; mais ils ne donnèrent rien au pri blic qu'en 1671. On ne croyait pas alors que les Français pessent jamais soutenir trois heures de musique, et qu'une tragedie toute chantée pût réussir. On pensait que le comble de la perfection est une tragédie déclamée, avec des chants et des danses ans les intermèdes. On ne songeait pas que si un tragedie est helle et interessante, les entr'actes de musique deixent en desenir froids; et que si les intermèdes sont brillants, l'oreille à wine à revenir tout d'un coup du charme de la musique à la imple déclaration. Un ballet peut delasser dans les en'r'actes d'une pièce ennuyeuse; mais une bonne pièce n'en a pas besoin. et l'on jour Athalie sans les chœurs et sans la musique. Ce ne tut que que lques anuées après que Lulli et Quinault no es apprirent qu'on pouvait chanter une trazedie, comme on faisait en Italie, et qu'on la pouvait même rendre intéressante : perfection que l'Italie ne connaissant pas. D. puis la mort du cardin I Mazarin, on n'avait donc donné que des pièces à machines avic des divertissements en musique, tels qu'Androm'de et la Toison d'er. On voriut donner au roi et à la cour, pour l'hiver de 1670, un divertissement dans ce gout, et v ajouter des danses. Moi que fut charge do sujet de la Fable le plus ingenieux et le plus 22lant, et qui était alors en vogue par le rou in trop allonge que La Fontaine venait de donner en 1669. Il ne put faire que le premier acte, la première scène du second, et la première du troisième; le temps pressait : Pierre Corneille se chargea du reste de la pièce : il voulnt bien s'assujettir au plan d'un autre ; et ce génie male, que l'age rendait sec et sevère, s'amohit rour plaire à Louis XIV. L'auteur de Cinna fit, à l'âge de seixantecinq ans, cette déclaration de Psyché à l'Amour, qui passe ancore pour un des morceaux les plus tendres et les plus natu. als qui soient au théaire. Toutes les paroles qui se chantent sont de Quinault : Lulli composa les airs. Il ne manqueit à cette société de grands hommes que le seul Racine, afin que tout ce on il y out jamais de plus excellent au theâtre se fut réuni pour servir un roi qui mérit d'être servi par de tels bommes. Per le n'est pas une excellente pièce, et les derniers actes en sont très languissants; mais la beaute du sujet, les ornements dont elle fut embellie, et la dépense royale qu'on fit pour ce spectacle, firent pardonner ses défauts. »

Comme la plupart des pièces que Molière composa pour Louis XIV, Psyché, après avoir diverti la cour, fut jo de devant le jubic de la capitale. Le registre manuscrit de Lagrange, qui fut, comme on le sait. l'éditeur de Molière, après avoir éte son camarade de théâtre, nous donne sur la mise en scène de cette pièce des détails qui se placent naturellement ici:

« Ledit jour, dit Lagrange, mercredi quinzième avril (1671). après une délibération de la compagnie de représenter Psyché, qui avait été faite pour le roi l'hiver dernier et représentée sur le grand théâtre du palais des Tuileries, on commença à faire travailler tant aux machines, décorations, musique, ballets et généralement tous les ornements nécessaires pour ce grand spectacle. Jusques ici les musiciens et musiciennes n'avaient point voulu paraître en public; ils chantaient à la comédie dans des loges grillées et treillissées; mais on surmonta cet obstacle, et, avec quelque légère dépense, on tronva des personnes qui chantèrent sur le théâtre à visage découvert, habillées comme les comédiens... Tous lesdits frais et dépenses pour la préparation de Psyché se sont montés à la somme de 4.359 livres 15 sols. Dans le cours de la pièce, M. de Beauchamp a reçu de récompense, pour avoir fait les ballets et conduit la musique, 1.100 livres, non compris les 11 livres par jour que la troupe lui & données tant pour battre la mesure à la musique que pour entretenir les ballets, n

Après six semaines d'études, Psyché fut représentée le 24 juillet 1671, sur le théâtre de Molicre. La splendeur et la nouveauté du spectacle attirèrent la foule; et trente-huit recettes productives dédommagèrent pleinement la troupe de ses avances.

Comme directeur et comme auteur, Molière obtint donc un succès complet; mais comme mari, il eut à supporter, à l'occasion de la nouvelle pièce, un nouveau malheur. Le jeune Baron, qu'il aimait comme son fils, était chargé du rôle de l'Amour, et mademoiselle Molière de celui de Psyché. Ces rôles furent pris au sérieux de part et d'autre; écoutons, à ce sujet, l'auteur de la Fameuse comédienne; on verra par son récit combien Molière du souffrir en portant au milieu du monde qui l'entourait la susceptibilité d'un grand cœur:

a Tant que mademoiselle Molière avait demeuré avec son mari, dit l'auteur de la Fameuse comédienne, elle avait hai Baron comme un petit étourdi qui les mettait fort souvent mal ensemble par ses rapports; et, comme la haine aveugle aussi bien que les autres passions, la sienne l'avait empêchée de le trouver oii. Mais quand ils n'eurent pius d'intérêts à démèler, et qu'elle ui eut entièrement abandonné la place, elle commença à le regarder sans préventien, et trouva qu'elle en pouvait faire un amusement agréable. La pièce de Psyché, que l'on jouait alors, seconda heureusement ses desseins et donna naissance à leur amour. La Molière représentait Psyché à charmer, et Baron, dont le personnage était l'Amour, y enlevait les cœurs de tous les spectateurs: les louanges communes qu'on leur donnait les obligèrent de s'examiner de leur côté avec plus d'attention, et même avec quelque sorte de plaisir. Baron n'est pas cruel; il

se fat à peine aperçu du changement qui s'était fait dans le cœur de la Molière en sa faveur qu'il y répondit aussitôt. Il fut le premier qui rompit le silence par le compliment qu'il lui fit sur le bonheur qu'il avait d'avoir été choisi pour représenter son amant; qu'il devait l'approbation du public à cet heureux hasard; qu'il n'était pas difficile de jouer un personnage que l'on sentait naturellement; qu'il serait toujours le meilleur acteur du monde si l'on disposait les choses de la même manière. Le Molière répondit que les louanges que l'on dounait à un homme comme lui étaient dues à son mérite, et qu'elle n'y avait mille part; que cependant la galanterie d'une personne qu'on distit avoir tant de maîtresses ne la surpre vait pas, et qu'il devait être aussi bon comédien auprès des dames qu'il l'était sur le théâtre.

» Baron, à qui cette manière de reproches ne déplaisait pas, lui dit de son air indolent qu'il avait a la vérité quelques babitudes que l'on pouvait nommer bonnes fortunes, mais qu'il etait prêt à lui tout sacrifier, et qu'il estimerait davantage la plus simple de ses faveurs que le dernier emportement de toutes les femmes avec qui il était bien, et dont il lui nomma aussitôt les noms par une discrétion qui lui est naturelle. La Molière fut enchantee de cette préférence. » Nous n'avons pas besoin d'ajouter

que Baron fut heureux.

M. Saint-Marc Girardin, dans son Cours de littérature dramatique, a analysé avec la tinesse qui le distingue l'un des sentiments que Molière et Corneille ont le plus heureusement mis en relief dans Psyché; ce sentiment c'est l'inimité entre sœurs. « Ces inimitiés, dit M. Saint-Marc, vont quelquefois jusqu'âl la haine; elles s'arrêtent ordinairement à la jalousie. Les rivalités d'amour et de beauté, la vanité, la coquetterie, sont les causes les plus fréquentes de ces inimités, qui, selon les effets qu'elles produisent, appartiennent à la tragedie ou à la comédie.

» Il y a dans l'envie je ne sais combien de degrés, et le dépit involontaire que donne à une femme le succès d'une autre femme, fût-ce sa sœur, ne ressemble pas, il s'en faut, à l'envie farouche et meurtrière de Caïn contre son frère. Cependant il y touche, quoique de loin. Nous rions, dans Clarisse, des dépits jaloux d'Arabelle Harlowe, et nous applandissons volontiers a la gaieté de Clarisse dans ses premières lettres, quand elle raconte les colères de sa sœur. Nous voyons cependant, à travers cette gaieté, comment l'envie de la sœur ainée deviendra la cause des malheurs de la cadette. Le drame dont Clarisse doit être l'héroîne et la victime naît de ces zizanies entre les deus sœurs, et bientôt même Clarisse, toute bienveillante et toute charitable qu'elle est, sera forcée de croire qu'il y a contre elle une serte de conspiration, « que son frère et sa sœur veulent » Vabattre; » et elle fera cette triste et iuste réflexion « qu'on a

» bien tort de s'étonner que des courtisans emploient l'intrigus

» et les complots pour s'entre-détruire, lorsque dans le sein des

» familles les personnes les plus unies par le sang ne peuvent

pas se supporter. »

» Ainsi, dans l'envie, tous les degrés se touchent. Les causes en sont parfois frivoles; mais les sentiments sont amers, et les effets souvent terribles. Les sœurs de Psyché ne voudraient pas assurement ther leur sœur; elles ne voudraient même pas la voir mourir mais elles voudraient qu'elle fût moins belle et moins heureuse. » M. Saint-Marc Girardin, à l'appai de ces réflexions, cite les caractères d'Aglaure et de Cidippe tels qu'ils ont été tracés par Moltère: et nous avons cru devoir indiquer ici ces remarques de l'auteur du Cours de littirature dramatique, parce qu'il a signalé le premier de délicates observations merales dans une pièce où jusqu'alors les critiques n'avaient vu que la mise en œuvre, plus ou moins beureuse, d'une fable tant soit peu surannée.

### PERSONNAGES.

SUPITER . VÉNUS :. L'AMOUR 3. ZÉPHYRE 4. RGINES, Graces. PHAÈNE 4, LE ROIT, pere de Psyché. PSYCHÉ . AGLAURE 9, } sœurs de Psyche. CIDIPPE 10, CLÉOMÈNE ", princes, amants de Psyché. AGÉNGR 2. LYCAS 13, capitaine des gardes. LE DIEU D'UN FLEUVE ". DEUX PETITS AMOURS "5.

Acteurs de la troupe de Molière; \* Du Croisy, — \* Mademi iselle de Brie.—
Baron, — \* Mollère. — \* Modemoiselle La Thorilliet. — \* Molemoiselle
Bu Croisy. — \* La Thorillière. — \* Mademi iselle Molifre. — \* Mademoitelle Braupré. — \* Ma d'moiselle Beauval. — \* Huterri. — \* L. Grange.

- \*\* Chateauneuf. — \* de Bril. — \*\* La Thorillière fils, et Bastlionet.

# PROLOGUE.

sobre représente, sur le devant, un lieu champètre, et dans l'en cement, un rocher percé à jour, au travers duquel on voit la mer élognement.

Flore paroit au milieu du théâtre, accompagnée de Vertunne, dieu des arbres et des fruits, et de Pallmen, dieu des eaux. Chacun de ces dieux conduit une troupe de divinités: l'en mêne à sa suite des drudes et des sylvains, et l'autre des dieux des et des naïades.

Ce n'est plus le tampe de la cere; Le plus puissant des rois Intercompt ses exploits. Pour donner la paix à la terre!. Descendez, mère des Amours, Venez nous donner de beaux jours.

Vertumne et Palémon, avec les divinités qui les accompagnent, joignent leurs vaix à celle de Flore, et chantent ces paroles.

CHOEUR DES DIVINITÉS de la terre et des eaux, composé de Flore, nymphes, Palemon Vertumne, sylvains, faunes, dryades et naiades.

Nous goûtons une paix profonde, Les plus doux jeux sont ici-bas. On doit ce repos plein d'appas Au plus grand roi du monde. Descendez, mère des Amours, Venez nous donner de beaux jours,

Il se fait ensuite une entrée de ballet, composée de deux dryades, quatre sylvains, deux fleuves, et deux maades; après laquelle Vertumne et Palémon chantent ce dialogue:

VIETL MNE.

Rendez-vous, beautés cruelles, Sompirez à votre tene.

PALIMON. belles,

Voici la reine des belles, Qui vient inspirer l'amour.

La paix signée à Aix-la-Ch pelle le 2 mai 1300

VERTUMNE.

Un bel objet, toujours sévère, Ne se fait jamais bien aimer.

PALÉMON.

C'est la beauté qui commence de plaire; Mais la douceur achève de charmer.

TOUS DEUX ENSEMBLE.

C'est la beauté qui commence de plaire; Mais la douceur achève de charmer.

VERTUMNI

Souffrons tous qu'Amour nous blessee Languissons, puisqu'il le faut.

Que sert un cœur sans tendresse? Est-il un plus grand défaut?

VERTUMNE.

Un bel objet, toujours sévère, Ne se fait jamais bien aimer.

PALÉMON.

C'est la beauté qui commence de plaire; Mais la douceur achève de charmer.

TOUS BEUX ENSEMBLE.

C'est la beauté qui commence de plaire; Mais la douceur achève de charmer.

**PLORE** répond au dialogue de Vertunne et de Palémon par 69 mence et le :

autres divinités y mèlent leurs danses.

Est-on sage,
Dans le bel âge,
Est-on sage

De n'aimer pas?

Oue sans cesse,

L'on se presse

De goûter les plaisirs ici-bas.

La sagesse De la jeunesse,

C'est de savoir jouir de ses appas

L'Amour charme

Ceux qu'il désarme; L'Amour charme.

Cédons-lui tous.

Notre peine

Seroit vaine

De vouloir résister à ses coups:

Quelque chaîne

Qu'un amant prenne,

La liberté n'a rien qui soit si doux.

Vénus descend du ciel dans une grande machine, avec l'Amour son fils, et deux petites Graces nommees Ægiale et Phaène; et les divinités de la terre et des eaux recommencent de joindre toutes leurs voix, et continuent par leurs danses de lus témoigner la joie qu'elles ressentent à son abord.

CHOEUR de toutes les divinites de la terre et des eaux.

Nous goûtons une paix profonde, Les plus doux jeux sont ici-bas; On doit ce repos plein d'appas Au plus grand roi du monde. Descendez, mère des Amours, Venez nous donner de beaux jours.

VÉNUS, dans sa machine.

Cessez, cessez pour moi tous vos chants d'allégresse; De si rares honneurs ne m'appartiennent pas; Et l'hommage qu'ici votre bonté m'adresse Doit être réservé pour de plus doux appas.

De me venir faire sa cour;
Toutes les choses ont leur tour,
Et Vénus n'est plus à la mode.
Il est d'autres attraits naissants
Où l'on va porter ses encens.

Psyché, Psyché la belle, aujourd'hui tient ma place p Déja tout l'univers s'empresse à l'adorer;

Et c'est trop que, dans ma disgrace,
Je trouve encor quelqu'un qui me daigne honorer.
On ne balance point entre nos deux mérites,
A quitter mon parti tout s'est licencié,
Et du nombreux amas de Graces favorites
Dont je trainois partout les soins et l'amitié,
Il ne m'en est resté que deux des plus petites,

Qui m'accompagnent par pitié. Souffrez que ces demeures sombres Prêtent leur solitude aux troubles de mon cœur, Et me laissez, parmi leurs ombres, Cacher ma honte et ma douleur.

Flore et les autres déités se retirent, et Vénus, avec sa suite, sort de sa machine.

ÆGIALE.

Nous ne savons, déesse, comment faire, Dans ce chagrin qu'on voit vous accabler. Notre respect veut se taire, Notre zèle veut parler.

VÉNES.

Parlez; mais si vos soins aspirent à me plaire, Laissez tous vos conseils pour une autre saison, Et ne parlez de ma colère

Que pour dire que j'ai raison. C'étoit là , c'étoit là la plus sensible offense

Que ma divinité pût jamais recevoir :

Mais j'en aurai la vengeance, Si les dieux ont du pouvoir.

PHAÈNE.

Vous avez plus que nous de clarté, de sagesse, Pour juger ce qui peut être digne de vous; Mais, pour moi, j'aurois cru qu'une grande déesse

Devroit moins se mettre en courroux.

VÉNUS.

Et c'est là la raison de ce courroux extrème. Plus mon rang a d'éclat, plus l'affront est sanglant, Et, si je n'étois pas dans ce degré suprème, Le dépit de mon cœur seroit moins violent. Moi, la fille du dieu qui lance le tonnerre,

Mère du dieu qui fait aimer; Moi, les plus doux souhaits du ciel et de la terre, Et qui ne suis venue au jour que pour charmer;

Moi qui, par tout ce qui respire, Ai vu de tant de vœux encenser mes autels, Et qui de la beauté, par des droits immortels, Ai tenu de tout temps le souverain empire; Moi, dont les yeux ont mis deux gran les deités Au point de me céder le prix de la plus belle, Je me vois ma victoire et mes droits disputés

Par une chétive mortelle! Le ridicule accès d'un fol entétement Va jusqu'à m'opposer une petite fille!
Sur ses traits et les miens l'essuierai constamment

Un téméraire jugement,

Et du haut des cieux, où je brille,

J'entendrai prononcer aux mortels prévenus: Elle est plus belle que Vénus!

ÆGIALE.

Voilà comme l'on fait; c'est le style des hommes; Ils sont impertinents dans leurs comparaisons.

PHAÈNE.

Ils ne sauroient louer, dans le siècle où nous sommes Qu'ils n'outragent les plus grands noms.

21717

Ah! que de ces trois mots la rigueur insolente Venge bien Junon et Pallas,

Et console leurs cœurs de la gloire éclatants Que la fameuse pomme acquit à mes appas! Je les vois s'applaudir de mon inquiétude, Affecter à toute heure un ris malicieux,

Et, d'un fixe regard, chercher avec étude

Ma confusion dans mes yeux.

Leur triomphante joie, au fort d'un tel outrage, Semble me venir dire, insultant mon courrous; Vante, vante, Vénus, les traits de ton visage!

Au jugement d'un seul tu l'emportas sur nous;

Mais, par le jugement de tous, Une simple mortelle a sur toi l'avantage. Ah! ce coup-là m'achève, il me perce le cœur; Je n'en puis plus souffrir les rigueurs sans égales; Et c'est trop de surcroît à ma vive douleur.

Que le plaisir de mes rivales.

Mon fils, si j'eus jamais sur tei quelque crédit, Et si jamais je te fus chère,

Si tu portes un cœur à sentir le dépit

Qui trouble le cœur d'une mère Qui si tendrement te chérit,

Emploie, emploie ici I effect de la puissance

A soutenir mes intérêts: Et fais à Psyché, par tes traits, Sentir les traits de ma vengeance. Pour rendre son cœur malheureux, Prends celui de tes traits le plus propre à me plaire Le plus empoisonné de ceux

Oue tu lances dans ta colère.

Du plus bas, du plus vil, du plus affreux mortel, Fais que, jusqu'à la rage, elle soit enflammée, Et qu'elle ait à souffrir le supplice cruel

D'aimer et n'être point aimée.

L'AMOUR.

Dans le monde on n'entend que plaintes de l'Amour On m'impute partout mille fautes commises, Et vous ne croiriez point le mal et les sottises

Que l'on dit de moi chaque jour. Si pour servir votre colère...

VINUS.

Va, ne résiste point aux souhaits de ta mère; N'applique tes raisonnements Qu'à chercher les plus prompts moments De faire un sacrifice à ma gloire outragée Pars, pour toute réponse à mes empressements, Et ne me revois point que je ne sois vengée.

L'Amour s'envole, et Vénus se retire avec les Graces. La scème, est changée en une grande ville, où l'on découvre des deux côtés des palais et des maisons de différents ordres d'architecture

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - AGLAURE, CIDIPPE.

AGLAURE.

Il est des maux, ma sœur, que le silence aigrit : Laissons, laissons parler mon chagrin et le vôtre,

Et de nos cœurs l'un à l'autre Exhalons le cuisant dépit.

Nous nous voyons sœurs d'infortune, Et la vôtre et la mienne ont un si grand rapport,

Que nous pouvons mêler toutes les deux en une,

Et. da.s notre juste transport.
Murmurer, à plainte commune,
Des cruautés de votre sort.
Quelle fatalité secrète,
Ma sœur, soumet tout l'univers
Aux attraits de notre cadette,
Et. de tant de princes divers
Qu'en ces lieux la fortune jette,
N'en presente aucun à nos fers?

uoi! voir de toutes parts, pour lui rendre les arme-

Les cours se précipiter.
Et passer devant nos charmes
Sans s'y vouloir arrêter!
Quel sort ont nos yeux en partage,
Et qu'est ce qu'ils ont fait aux dieux,
De ne jouir d'aucun hommage

Parmi tous ces tributs de soupirs glorieux, Dont le superbe avantage

Fait triompher d'autres yeux?

Est-il pour nous, ma sœur, de plus rude disgrace Que de voir tous les cœurs mépriser nos appas, Et l'heureuse Psyché jouir avec audace D'une foule d'amants attachés à ses pas?

CIDIPPI

Ah! ma sœur, c'est une aventure A faire perdre la raison; Et tous les maux de la nature Ne sont rien en comparaison.

Pour moi, j'en suis souvent jusqu'à verser des larmes Tout plaisir, tout repos par là m'est arraché; Contre un pareil malheur ma constance est sans arme. Toujours à ce chagrin mon esprit attaché Ble tient devant les veux la honte de nos charmes,

Et le triomphe de Psyché.

La nuit, il m'en repasse une idée éternelle,

Qui sur toute chose prévaut.

Rien ne me peut chasser cette image cruelle;

Et, dès qu'un doux sommeil me vient délivrer d'elle.

Dans mon esprit aussitôt Queique souge la rappelle, Qui me réveille en sursaut.

Ma sœur, voilà mon martyre: Dans vos discours je me voi; Et vous venez là de dire Tout •e qui se passe en moi.

AGLAURE.

Mais encor, raisonnons un peu sur cette affaire. Quels charmes si puissants en elle sont épars? Et par où, dites-moi, du grand secret de plaire L'honneur est-il acquis à ses moindres regards?

Que voit-on dans sa personne, Pour inspirer tant d'ardeurs? Quel droit de beauté lui donne L'empire de tous les cœurs?

Elle a quelques attraits, quelque éclat de jeunesse: On en tombe d'accord; je n'en disconviens pas: Mais lui cède-t-on fort pour quelque peu d'aixesse,

Et se voit-on sans appas?

Est-on d'une figure a faire qu'on se raille? N'a-t-on point quelques traits et quelques agréments? Quelque teint, quelques yeux, quelque air et quelque taille A pouvoir dans nos fers jeter quelques amants?

Ma sœur, faites-moi la grace
De me parler franchement :
Suis-je faite d'un air, à votre jugement,
Que mon mérite au sien doive céder la place?

Et, dans quelque ajustement, Trouvez-vous qu'elle m'efface?

CIDIPPE.

Qui? vous, ma sœur? nullement. Hier, à la chasse, près d'elle, Je vous regardai longtemps; Et, sans vous donner d'encens, Vous me parûtes plus belle.

Mais moi, dites, ma sœur, sans me vouloir flatter Sont-ce des visions que je me mets en tête, Quand je me crois tailée à pouvoir mériter

La gloire de quelque conquête?

AGLAURE.

Vous, ma sœur? vous avez, sans nul décraisement

Tout ce qui peut causer une amoureuse flamme. s moindres actions brillent d'un agrément

> Dont je me sens toucher l'ame; Et je serois votre amant Si j'étois autre que femme

> > CIDIPPE.

D'où vient donc qu'on la voit l'emporter sur nous deux; Qu'à ses premiers regards les cœurs rendent les armes, Et que d'aucun tribut de soupirs et de vœux

On ne fait honneur à nos charmes?

AGLAURE.

Toutes les dames, d'une voix, Trouvent ses attraits peu de chose; Et du nombre d'amants qu'elle tient sous ses lois, Ma sœur, j'ai découvert la cause.

CIDIPPE.

Pour moi, je la devine; et l'on doit présumer Qu'il faut que là-dessous soit eaché du mystère Ce secret de tout enflammer N'est point de la nature un effet ordinaire; L'art de la Thessalie entre dans cette affaire; Et quelque main a su, sans doute, lui former Un charme pour se faire aimer.

AGLAURE

Sur un plus fort appui ma croyance se fonde; Et le charme qu'elle a pour attirer les cœurs, C'est un air en tout temps désarmé de rigueurs, Des regards caressants que la bouche seconde;

Un souris chargé de douceurs, Qui tend les bras à tout le monde, Et ne vous promet que faveurs.

Notre gloire n'est plus aujourd'hui conservée;
Et l'on n'est plus au temps de ces nobles fiertés
Qui, par un digne essai d'illustres cruautés,
Vouloient voir d'un amant la constance éprouvée.
De tout ce noble orgueil, qui nous seyoit si bien,
On est bien descendu, dans le siècle où nous sommes.
Et l'on en est réduite à n'espérer plus rien,
A moins que l'on se jette à la tête des hommes.

CIDIPPE.

Oui, voilà le secret de l'affaire; et je voi

Que vous le prenez mieux que moi. C'est pour nous attacher à trop de bienséance, Qu'aucun amant, ma sœur, à nous ne veut venir;

Et nous voulons trop soutenir L'honneur de notre sexe et de notre naissance. Les hommes maintenant aiment ce qui leur rit; L'espoir, plus que l'amour, est ce qui les attire;

Et c'est par là que Psyché nous ravit

Tous les amants qu'on voit sous son empire. Suivons, suivons l'exemple, ajustons-nous au temps; Abaissons-nous, ma sœur, à faire des avances, Et ne ménageons plus de tristes bienséances, Qui nous ôtent les fruits du plus beau de nos ans.

# AGLAURE.

J'approuve la pensée, et nous avons matière
D'en faire l'épreuve première
Aux deux princes qui sont les derniers arrivés.
Ils sont charmants, ma sœur; et leur personne entièr
Me... Les avez-vous observés?

#### CIDIPPE.

Ah! ma sœur, ils sont faits tous deux d'une manière Que mon ame.. Ce sont deux princes achevés.

#### AGLAURE.

Je trouve qu'on pourroit rechercher leur tendresse Sans se faire déshonneur.

#### CIDIPPE.

Je trouve que, sans honte, une belle princesse Leur pourroit donner son cœur.

AGLAURE.

Les voici tous deux, et j'admire Leur air et leur ajustement.

CIDIPPE.

Ils ne démentent nullement Tout ce que nous venons de dire.

SCÈNE II. — CLÉOMÈNE, AGÉNOR, AGLAURE, CIDIPPE.

#### AGLAURE.

D'où vient, princes, d'où vient que vous fuyez ainsi? Prenez-vous l'épouvante en nous voyant paroître? CLEOVENE.

On nous faisoit croire qu'ici

La princesse Psyché, madame, pourroit être.

GLAURE.

Tous ces lieux n'ont-ils rien d'agréable pour vous. Si vous ne les voyez ornés de sa présence?

AGÉNOR.

Ces lieux peuvent avoir des charmes assez doux; Mais nous cherchons Psyché dans notre impatience.

CIDIPPE.

Quelque chose de bien pressant Vous doit, à la chercher, pousser tous deux, sans doute

Le motif est assez puissant,

Puisque notre fortune enfin en dépend toute.

AGLAURE.

Ce seroit trop à nous que de nous informer Du secret que ces mots nous peuvent enfermer.

CLÉOMÈNE.

Nous ne prétendons point en faire de mystère : Aussi bien, malgré nous, paroitroit-il au jour, Et le secret ne dure guère,

Madame, quand c'est de l'amour.

DIPPE.

Sans aller plus avant, princes, cela veut dire Que vous aimez Psyché tous deux.

AGÉNOR.

AGLAURE.

Tous deux soumis à son empire, Nous allons, de concert, lui découvrir nos feux.

C'est une nouveauté, sans doute, assez bizarre, Oue deux rivaux si bien unis.

CLÉOMÈNE.

Il est vrai que la chose est rare, Unis non pas impossible à deux parfaits amis.

CIDIPPE.

Est-ce que dans ces lieux il n'est qu'elle de belie? Et n'y trouvez-vous point à séparer vos vœux?

AGLAURE.

Parmi l'éclat du sang, vos yeux n'ont-ils vu qu'ells A pouvoir mériter vos feux? CLÉOMÈNE.

Est-ce que l'on consulte au moment qu'on s'enflamme? Choisit-on qui l'on veut aimer?

Et, pour donner toute son ame,

Regarde-t-on quel droit on a de nous charmer?

AGÉNOR.

Sans qu'on ait le pouvoir d'élire,
On suit, dans une telle ardeur,
Quelque chose qui nous attire:
Et, lorsque l'amour touche un cœur,
On n'a point de raisona \* Erre.

AGLAURE

En vérité, je plains les fâcheux embarras
Où je vois que vos cœurs se mettent
Vous aimez un objet dont les riants appas
Méleront des chagrins à l'espoir qu'ils vous jettent;
Et son cœur ne vous tiendra pas
Tout ce que ses yeux vous promettent.

CIDIPPE.

L'espoir qui vous appelle au rang de ses amants Trouvera du mécompte aux douceurs qu'elle étale; Et c'est pour essuyer de très fâcheux moments Que les soudains retours de son ame inégale.

AGLAURE.

Un clair discernement de ce que vous valez Nous fait plaindre le sort où cet amour vous guide; Et vous pouvez trouver tous deux, si vous voulez, Avec autant d'attraits, une a. e plus solide

CIDIA & E.

Par un choix plus doux de moitié, Vous pouvez de l'amour sauver votre amitié; Et l'on voit en vous deux un mérite si rare, Qu'un tendre avis veut bien prévenir, par pitié, Ce que votre cœur se prépare.

CLÉOMÈNE.

Cet avis généreux fait, pour nous, éclater

Des bontés qui nous touchent l'ame;

Mais le ciel nous réduit à ce malheur, madenne,

De ne pouvoir en profiter.

AGÉNOB.

Votre illustre pitié veut en vain nous distraire

D'un amour dont tous deux nous redoutons l'effet; Ce que notre amitié, madame, n'a pas fait, Il n'est rien qui le puisse faire.

CIDIPPE.

Il faut que le pouvoir de Psyché... La voici.

SCÈNE III. — PSYCHÉ, CIDIPPE, AGLAURE, CLÉOMÈNE, AGÉNOR.

CIDIPPE.

Venez jouir, ma sœur, de ce qu'on vous apprète

AGLAULE.

Préparez vos attraits à recevoir ici Le triomphe nouveau d'une illustre conquète.

CIDIPPE.

Ces princes ont tous deux si bien senti vos coups: Qu'à vous le découvrir leur bouche se dispose.

PSYCHÉ.

Dn sujet qui les tient si réveurs parmi nous Je ne me croyois pas la cause; Et j'aurois cru tout autre chose, En les voyant parler à vous.

AGLAURE.

N'ayant ni beauté ni naissance A pouvoir mériter leur amour et leurs soins, Ils nous favorisent au moins De l'honneur de la confidence.

CLEOMENE, à Psyche.

L'aveu qu'il nous faut faire à vos divins appas Est sans doute, madame, un aveu téméraire;

Mais tant de cœurs, près du trépas, Sont, par de tels aveux, forcés à vous déplaire, Que vous êtes réduite à ne les punir pas

Des foudres de votre colère. .

Vous voyez en nous deux amis
Qu'un doux rapport d'humeurs sut joindre dés l'enfance
Et ces tendres liens se sont vus affermis
Par cent combats d'estime et de reconnoissance.
Du destin ennemi les assauts rigoureux,
Les mépris de la mort, et l'aspect des supplicez,
Par d'illustres éclats de motuels offices.

Ont de notre amitié signaté les beaux nœuds; Mais, à quelques essais qu'elle se soit trouvée,

Son grand triomphe est en ce jour;
Et rien ne fait tant voir sa constance éprouvée,
Que de se conserver au milieu de l'amour.
Oui, malgré tant d'appas, son illustre constance
Aux lois qu'elle nous fait a soumis tous nos vœux;
Elle vient, d'une douce et pleine déférence,
Remettre à votre choix le succès de nos feux;
Et, pour donner un poids à notre concurrence,
Qui des raisons d'État entraîne la balance

Sur le choix de l'un de nous deux, Cette même amitié s'offre, sans répugnance, D'unir nos deux Etats au sort du plus heureux.

AGÉNOR.

Oui, de ces deux États, madame, Que sous votre heureux choix nous nous offrons d'uniz, Nous voulons faire à notre flamme

Un secours pour vous obtenir,

Ce que, pour ce bonheur, près du roi votre père, Nous nous sacrifions tous deux,

N'a rien de difficile à nos cœurs amoureux; Et c'est au plus heureux faire un don nécessaire

D'un pouvoir dont le malheureux, Madame, n'aura plus affaire.

PSYCHÉ.

Le choix que vous m'offrez, princes, montre à mes yeux
De quoi remplir les vœux de l'ame la plus fière;
Et vous me le parez tous deux d'une manière
Qu'on ne peut rien offrir qui soit plus précieux.
Vos feux, votre amitié, votre vertu suprème,
Tout me relève en vous l'offre de votre foi,
Et j'y vois un mérite à s'opposer lui-même

A ce que vous voulez de moi.

Ce n'est pas à mon cœur qu'il faut que je désere,

Pour entrer sous de tels liens;
Ma main, pour se donner, attend l'ordre d'un père,
Et mes sœurs ont des droits qui vont devant les miens.
Mais, si l'on me rendoit sur mes vœux absolue,
Vous y pourriez avoir trop de part à la fois;
Et toute mon estime, entre vous suspendue,

Ne pourroit sur aucun laisser tomber mon choix.

A l'ardeur de votre poursuite,

Je répondrois assez de mes vœux les plus doux;

Mais c'est, parmi tant de mérite,

Trop que deux cœurs pour moi, trop peu qu'un cœur pour vous.

De mes plus doux souhaits j'aurois l'ame génée

A l'effort de votre amitié,

Et j'y vois l'un de vous prendre une destinée

A me faire trop de pitié.

Oui, princes, à tous ceux dont l'amour suit le vôtre,

Je vous préférerois tous deux avec ardeur;

Mais je n'aurois jamais le cœur

De pouvoir préférer l'un de vous deux à l'autre

A celui que je choisirois

Ma tendresse feroit un trop grand sacrifice;

Et je m'imputerois à barbare injustice

Le tort qu'à l'autre je ferois.

Oui, tous deux vous brillez de trop de grandeur d'ame

Pour en faire aucun malheureux;

Et vous devez chercher dans l'amoureuse flamme

Le moyen d'être heureux tous deux.

Si votre cœur me considère

Assez pour me souffrir de disposer de vous,

J'ai deux s rurs capables de plaire,

Qui peuvent bien vous faire un destin assez doux;

Et l'amitié me rend leur personne assez chère

Pour vous souhaiter leurs époux.

CLÉOMÈNE.

Un cœur dont l'amour est extrême Peut-il bien consentir, hélas!

D'être donné par ce qu'il aime?

Sur nos deux cœurs, madame, à vos divins appas

Nous donnons un pouvoir suprême;

Disposez-en pour le trépas :

Mais pour une autre que vous-même,

Ayez cette bonté de n'en disposer pas.

AGÉNOR.

Aux princesses, madame, on feroit trop d'outrage : Et c'est, pour leurs attraits, un indigne partage.

Que les restes d'une autre ardeur. Il faut d'un premier feu la pureté fidèle Pour aspirer à cet honneur Où votre bonté nous appelle, Et chacune mérite un cœur Qui n'ait soupiré que pour elle.

AGLAURE.

Il me semble, sans nul courroux, Qu'avant que de vous en défendre, Princes, vous deviez bien attendre Qu'on se fût expliqué sur vous.

Nous croyez-vous un cœur si facile et si tendro? Et, lorsqu'on parle ici de vous donner à nous, Savez-vous si l'on veut vous prendre?

CIDIPPE.

Je pense que l'on a d'assez hauts sentiments Pour refuser un cœur qu'il faut qu'on sollicite, Et qu'on ne veut devoir qu'à son propre mérite La conquête de ses amants.

PSYCHÉ.

J'al cru pour vous, mes sœurs, une gloire assez grande, Si la possession d'un mérite si haut...

SCLNE IV. - PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE, CLÉOMÈNE, AGÉNOR, LYCAS.

LYCAS, à Psyché.

Ah! madame!

PSYCHÉ.

Qu'as-tu?

LYCAS.

Le roi...
PSYCHÉ.

Ouoi?

LYCAS.

Vous demande.

PSYCHÉ.

De ce trouble si grand que faut-il que j'attende?

LYCAS.

Vous ne le saurez que trop tot PSYCHÉ

Hélas! que pour le roi tu me donnes à craindre

LYCAS.

Ne craignez que pour vous; c'est vous que l'on doit plaindre

## PSYCHÉ.

C'est pour louer le ciel, et me voir hors d'effroi, De savoir que je n'aie à craindre que pour moi. Mais apprends-moi, Lycas, le sujet qui te touche.

### LYCAS.

Souffrez que j'obéisse à qui m'envoie ici, Madame, ut qu'on vous laisse apprendre de sa bouche Ce qui peut m'affliger ainsi.

### PSYCHÉ.

Allons savoir sur quoi l'on craint tant ma foiblesse.

# SCÈNE V. - AGLAURE, CIDIPPE, LYCAS.

### AGLAURE.

Si ton ordre n'est pas jusqu'à nous étendu, Dis-nous quel grand malheur nous couvre ta tristesse.

### LYCAS.

Hélas! ce grand malheur, dans la cour répandu, Voyez-le vous-même, princesse, Dans l'oracle qu'au roi les destins ont rendu. Voici ses propres mots, que la douleur, madame,

A gravés au fond de mon anne :

" Que l'on ne pense nullement

- A vouloir de Psyché conclure l'hyménée;
- » Mais qu'au sommet d'un mont elle soit promptement
  - » En pompe funèbre menée,
  - » Et que, de tous abandonnée,
- » Pour époux elle attende en ces lieux constamment
- Du un monstre dont on a la vue empoisonnée,
- Un serpent qui répand son venin en tous lieux,
- » Et trouble dans sa rage et la terre et les cieux. » Après un arrêt si sévère,

Je vous quitte, et vous laisse à juger entre vous Si, par de plus cruels et plus sensibles coups, Tous les dieux nous pouvoient expliquer leur colère.

# SCÈNE VI. - AGLAURE, CIDIPPE.

#### CIPHPPE

Ma sœur, que sentez-vous à ce soudain malheur Où nous voyons Psyché par les destins plongée?

AGLAURE.

Mais vous, que sen'ez-vous, ma sœur?

A ne vous point mentir, je sens que, dans mon cœur, Je n'en suis pas trop affligée.

AGLAURE.

Moi, je sens quelque chose au mien Qui ressemble assez à la joie. Allons, le Destin nous envoie Un mal que nous pouvons regarder comme un bien.

# PREMIER INTERMÈDE.

La scène est changée en des rochers affreux, et fait voir en l'éloignement une grotte effroyable.

C'est dans ce désert que Psyché doit être exposée, pour obéir à l'oracle. Une troupe de personnes affligées y vienment déplorer sa disgrace. Une partie de cette troupe désolée témoigne sa pit.e par des plaintes touchantes et par des concerts lugubres; et l'autre exprime sa désolation par une danse pleine de toutes les marques du plus violent désespoir.

### PLAINTES EN ITALIEN

Chantées par une semme désolée et deux hommes affligés.

FEMME DÉSOLÉE.

Deu! piangete al pianto mie, Sassi duri, antiche selve; Lagrimate, fonti, e belve, D' un bel volto il fata rio.

PREMIER HOMME AFFLIGE.

Ahı dolore!

SECOND HOMME AFFLIGE.

Abi martire!

PREMIER HOMME AFFLIGE.

Cruda morte!

SECOND HOMME AFFL. 36

Empia serts!

# PREMIER INTERMEDE.

TOUS TROIS.

ti. e. n lanni a morir tanta be.ta l Cicli! sielle! ahi crudelta!

TEMME DESOLES.

Arspondete a miel lamenti, Artir cavi, ascose rupi;

Deh! ridite, fondi cupi, Del mio duolo i mesti accenti.

PREMIER HOMME AFFLICS.

Ahi dolore!

SECOND HOMME AFFLIGE.

Ahi martire!

PREMIER HOMME AFFLIGE.

Cruda morte!

FEMME DESOLFE, ET SECOND BOMME

Empia sorte!

TOUS TROES

(1 - condunni a morar tanta pelta!

C. eli ' stente! ahn crudelta!

SECOND BOMME AFFLICE.

Com' esser pub fra sol, o num eterni,
Phi volta est uta una belta innocente l
Viil che tanto rigor, cielo inclemente,
Vine di crudeltà gli stessi inferni.

PREMIER HOMME AFFLIGZ.

Nume fiero!

SECOND HOMME AFFLICE.

Dic severo!

LES DEUX HOMMES AFFLICAY

Perchè tanto rigor Contro innocente cor? Ahi! sentenza inudita! Don morte à la bella, ch'altrui dà vite!

FEMME DÉSOLÉE.

Abi! ch' indarno si tarda!

Non resiste a li dei mortale affetto,
Alto impero ne sforza,

Ove comanda il ciel, l' uon cede a forza.

PREMIER BOMME AFFLIGE.

Ahi delore!

SECOND HOMME AFFLIGÉ.

Ahi martire!

PREMIER HOMME AFFLIGÉ

Cruda morte!

FEMME DÉSOLÉE, ET SECOND HOMME AFFLIGE Empia sorte : TOUS TROPS.

Che condanni a morir im la belta! Cien! ste bel alle condena!!

de loit personnes affligues, et qui par leurs attitudes expriment leur douleur.

# ACTE SECOND.

SCÈNE ! - LE ROL, PSYCHÉ, AGLAURE, CIDUFFE, LYGAS, SILIE.

PSYChi.

De ves larmes, seigneur, la source m'est lien clère. Mais c'est trop aux bontés que vous avez pour moi.

! Tous les intenne es sont de Quinault, à l'exception de celuse,, dont est paales sont de Lu . , auteur de toute la musique du poème.

#### FIMME AFFLIGIE.

Molez vos plents avec nos latines.

Durs rochers, froides eaux, et vous, tigres affreux;

Pleurez le destin risoureux

D'un chet de nt be a meest d'avoir trop de charmes

UN FOUNT AFFLIGÉ.

O dicux! que y not est!

ACTRI HOMME AFFLIGÉ.

Ab' quel malheur!

UN HOMME AFFLIGÉ.

Bigueur mortelle!

AUTRE HOMME.

Fatalité cruelle!

TOUS TROIS

Faut-il, bélas! Qu'un sort barbar: Pui-se contime et au treez Une beauté si rare!

Cieux, astres, pleins de dureté, Ah! quelle concre!

FINAL APPLIANT.

THAT I be a ma plante, whis we alread to easily a length of the more mate an hand to easily a constitution of the caverness and as a Répétent les accents de mes tristes regrets.

AUTRE HOWME AFFINGI.

, - de vous. ò grands dieux! avec tant in in in

Que de laisser régner les tendresses de père Jusque dans les yeux d'un grand roi. Ce qu'on vous voit ici donner à la nature, Au rang que vous tenez, seigneur, fait trop d'injure, Et j'en dois refuser les touchantes faveurs.

Laissez moins sur votre sagesse Prendre d'empire à vos douleurs, Et cessez d'honorer mon destin par des pleurs Qui dans le cœur d'un roi montrent de la foibl

LE ROL.

Ah! ma fille, à ces pleurs laisse mes yeux ouve.ts.
Mon deuil est raisonnable, encor qu'il soit extrème;
Et lorsque pour toujours on perd ce que je perde;
La sagesse, crois-moi, peut pleurer elle-même.

En vain l'orgueil du diadème
Veut qu'on soit insensible à ces cruels revers;
En vain de la raison les secours sont offerts
Pour vouloir d'un œil sec voir mourir ce qu'on aime,
L'effort en est barbare aux yeux de l'univers,
Et c'est brutalité plus que vertu suprème.

Vent detruire tant de he oute!
Imployable end, par cette barbare
Voulez-vous surmonter l'enfer en cruanté?
UN HOMME AFFLIGE.
Dieu plein de haine!
AUTRE HOMME AFFLIGE.
Divinité trop inburaine.
LES DEUX HOMMES.
Pourquei ce controux si puis ant

Ontre un cœur innocent?
O rigueur inouïe!
Trancher de si heaux jours
Lorsqu'ils donnent la vie
A tant d'amours!

FEMME DÉSOLÉE.

Que d'est un vain secours contre un mal sans remede,
Que d'inutiles pleurs et des cris superflus!

Quand le ciel a donné des ordres absulus,
Il faut que l'effort humain cède.
O dieux! quelle douleur, etc. ".

M. de Manuerqué a découvert dans les juports de Contard, un sonnet adessé par Moisene à La Moibe Le Vayer sur la most de son fils. Les premiers vers de ce sonnet se retrouvent ici presque sans changements. «Voyez le sonnet à la fin des œuvres de Molière.)

Cette imitation des paroles de les est de Bontezelle, et se trouve dans son opére de Psyché.

Je ne veux point, dans cette adversité; Parer mon cœur d'insensibilité; Et cacher l'ennui qui me touche. Je renonce à la vanité De cette dureté farouche Que l'on appelle fermeté;

Et de quelque façon qu'on nomme Celle vive douleur dont je ressens les coups, Je veux bien l'étaler, ma fille, aux yeux de tous, Et dans le cœur d'un roi montrer le cœur d'un homme

### PSYCHÉ.

Je ne mérite pas cette grande douleur:
Opposez, opposez un peu de résistance
Aux droits qu'elle prend sur un cœur
Dont mille événements ont marqué la puissance.
Quoi! faut-il que pour moi vous renonciez, seigneur,
A cette royale constance
Dont vous avez fait voir, dans les coups du malheur.

LE ROL

La constance est facile en mille occasions.

Toutes les révolutions

Où nous peut exposer la fortune inhumaine,

La perte des grandeurs, les persécutions,

Le poison de l'envie et les traits de la haine,

N'ont rien, que ne puissent, sans peine,

Braver les résolutions

Une fameuse expérience?

D'une ame où la raison est un peu souveraine :
Mais ce qui porte des rigueurs
A faire succomber les cœurs
Sous le poids des douleurs amères,
Ce sont, ce sont les rudes traits
Dè ces fatalités sévères
Qui nous enlèvent pour jamais
Les personnes qui nous sont chères,
La raison, contre de tels coups,
N'offre point d'armes secourables;
Et voilà, des dieux en courroux,
Les foudres les plus redoutables
Qui se puissent lancer sur nous.

### PSYCHÉ.

Seigneur, une douceur ici vous est offerte:
Votre hymea a reçu plus d'un présent des dieux;

Et, par une faveur ouverte, Ils ne vous ôtent rien, en m'ôtent à vos yeux; Dont ils n'aient pris le soin de réparer la perte. Il vous reste de quoi consoler vos douleurs; Et cette loi du ciel, que vous nommez cruelle.

> Dans les deux princesses mes sœura, Laisse a ramitié paternelle Où placer toutes ses douceurs.

### LE BOL

Ah! de næs maux soulagement frivole! Rien, rien ne s'offre à moi qui de toi me consolc. C'est sur mes déplaisirs que j'ai les yeux ouverts;

Et, dans un destin si funeste, Je regarde ce que je perds, Et ne vois point ce qui me reste.

### 43VCHÉ

Vous savez mieux que moi qu'aux volontés des dieux, Seigneur, il faut régler les nôtres, Et je ne puis vous dire, en ces tristes adieux, Que ce que beaucoup mieux vous pouvez dire aux autres.

Ces dieux sont maîtres souverains
Des présents qu'ils daignent nous faire,
Ils ne les faissent dans nos mains
Qu'autant de temps qu'il peut leur plaire.
Lorsqu'ils viennent les retirer,
On n'a nul droit de murmurer

Des graces que leur main ne veut plus nous étendre Seigneur, je suis un don qu'ils ont fait à vos vœux; Et quand, par cet arrèt, ils veulent me reprendre, Ils ne vous ôtent rien que vous ne teniez d'eux; Et c'est sans murmurer que vous devez me rendre.

### LE ROI.

Ah! cherche un meilleur fondement consolations que ton cœur me présente; de la fausseté de ce raisonnement, Ne fais point un accablement A cette douleur si cuisante, Dont je souffre ici le tourment. Crois-tu là me donner une raison puissante Pour ne me plaindre point de cet arrêt des cieux f

Et dans le procédé des dieux, Dont tu veux que je me contente, Une rigueur assassinante

Ne paroît-elle pas aux yeux?

Vois l'état où ces dieux me forcent à te rendre, Et l'autre où te reçut mon cœur infortuné;

Tu connoîtras par la qu'ils me viennent reprendre Bien plus que ce qu'ils m'ont donné.

Je reçus d'eux en toi, ma fille,

Un présent que mon cour ne leur demandait pas J'y trouvois alors peu d'appas,

Et leur en vis, sans joie, accroître ma famille.

Mais mon cœur, ainsi que mes yeux, S'est fait de ce présent une douce habitude : l'ai mis quinze ans de soins, de veilles et d'étous

A me le rendre précieux; Je l'ai paré de l'aimable richesse De mille brillantes vertus:

En lui j'ai renfermé, par des soins assidus. Tous les plus beaux trésors que fournit la sugesse. A lui j'ai de mon ame attaché la tendresse; J'en ai fait de ce cœur le charme et l'ailéguesse,

La consolation de mes sens abattus, Le doux espoir de ma vieillesse.

Ils m'ôtent tout cela, ces dieux! Et tu veux que je n'aie aucun sujet de plainte Sur cet affreux arrêt dont je souffre l'atteinte! Ah! leur pouvoir se joue avec trop de rigueux

Des tendresses de notre cœur.

Pour m'ôter leur présent, leur falloit-il attendre Que j'en eusse fait tout mon bien? Ou plutôt, s'ils avoient dessein de le reprendre, N'eût-il pas été mieux de ne me donner rien?

PSYCHÉ.

Seigneur, redoutez la colère De ces dieux contre qui vous osez éclater.

LE ROL

Après ce coup, que peuvent-ils me faire? Ils m'ont mis en état de ne rien redouter.

PSYCHE.

Ah: seigneur, je tremble des crimes Que je vous fais commettre, et je dois me bair...

Ah! qu'ils souffrent du moins mes plaintes légitimes; Ce m'est assez d'effort que de leur obéir; Ce doit leur être assez que mon cœur l'abandonne Au barbare respect qu'il faut qu'on ait pour eux, Sans pretendre gêner la douleur que me donne L'apouvantable arrêt d'un sort si rigoureux. Mon juste désespoir ne sauroit re contraindre; Je veux, je veux garder ma dou eur à jamais; Je veux sentir toujours la perte que je fais; De la rigueur du ciel je veux toujours me plaindre; Je veux, jusqu'au trépas, incessamment pleurer Ce que tout l'univers ne peut me réparer.

PSYCHÉ.

Ah! de grace, seigneur, éparguez ma foiblesse; J'ai besoin de constance en l'état où je suis. Ne fortifiez point l'excès de mes ennuis Des larmes de votre tendresse.

Seuls ils sont assez forts, et c'est trop pour mon cœur De mon destin et de votre douleur.

LE ROI

Oui, je dois t'épargner mon deuil inconsolable. Voici l'instant fatal de m'arracher de toi; Mais comment prononcer ce mot épouvantable? I le faut toutefois; le ciel m'en fait la loi: Une rigueur invévitable.

M'oblige à te laisser en ce funeste lieu. Adieu; je vais... Adieu

Ce qui suit jusqu'à la fin de la pièce est de M. Corneille, à la réserve de la première scène du troisième acte, qui est de la même main que ce qui a précédé.

I La situation de Psyché et de son pero est la même que ceile d'Ipragence et d'Agamemnon. Le père de Psyché est plus touchant que le son ce Mycones, parre qu'il ne mérite en rien son malheur, qu'il ne peut rien pour s'y soustraire, el que rien ne pourra l'en consoler. Mais, d'un autre côté, Iphigenie, laissans échapper ces regrets si naturels dans une jeune fille qui va perdre, avec la vie qu'elle aime, un amant qu'elle chérit encore davantage, est hien plus attendrissante que Psyché encourageant son père à la constance, et un remontrant cu qu'il doit à sa qualité de roi et à son respect pour les dieux. (Auger.)

# SCÈNE II. - PSYCHÉ, AGLAURE, CIDIPPE

PSYCHE.

Suivez le roi, mes sœurs : vous essuierez ses larmes.
Vous adoucirez ses douleurs :

Et vous l'accableriez d'alarmes.

Si vous vous exposiez encore à mes malheurs.

Conservez-lui ce qui lui reste:

Le serpent que j'attends peut vous être funeste,

Vous envelopper dans mon sort,

Et me porter en vous une seconde mort.

Le ciel m'a seule condamnée A son haleine empoisonnée; Rien ne sauroit me secourir;

Et je n'ai pas besoin d'exemple pour mourir.

AGLAURE.

Ne nous enviez pas ce cruel avantage, De confondre nos pleurs avec vos déplaisirs, De mèler nos soupirs à vos derniers soupirs : D'une tendre amitié souffrez ce dernier gage.

PSYCHÉ.

C'est vous perdre inutilement.

CIDIPPE.

C'est en votre faveur espérer un miracle, Ou vous accompagner jusques au monument.

PSYCHÉ.

Que peut-on se promettre après un tel oracle?

Un oracle jamais n'est sans obscurité :

On l'entend d'autant moins, que mieux on croit l'entendre 3

Et pent-être, après tout, n'en devez-vous attendre

Que gloire et que félicité.

Laissez-nous voir, ma sœur, par une digne issue, Cette frayeur mortelle heureusement décue.

Ou mourir du moins avec vous,

Si le ciel à nos vœux ne se montre plus doux.

erfaint pour déceler sa main. (Auger.)

6 Ge vers et le precedent se trouvent lans Horace, acte III, scene III.

<sup>&#</sup>x27; Quand on ne serait pas averti par une note que Corneille vient de prendis la plane, il semble que co vers,

Et je n'ai pas besoin d'exemple pour mourir,

PSYCHÉ.

Masœur, écoutez mieux la voix de la nature, Qui vous appelle auprès du roi.

Vous m'aimez trop; le devoir en murmure:

Vous en savez l'indispensable loi.

Un père vous doit être encor plus cher que moi. Rendez-vous toutes deux l'appui de sa vieillesse; Vous lui devez chacune un gendre et des neveux; Mille rois, à l'envi, vous gardent leur tendresse; Mille rois, à l'envi, vous offriront leurs vœux

L'oracle me veut scule; et seule aussi je veux Mourir, si je puis, sans foiblesse,

Ou ne vous avoir pas pour témoins toutes deux De ce que, malgré moi, la nature m'en laisse.

AGLAURE.

Partager vos malheurs, c'est vous importuner.

CIDIPPE.

J'ose dire un peu plus, ma sœur, c'est vous dépla're PSYCHÉ.

Non; mais enfin c'est me gêner, Et peut-être du ciel redoubler la colère.

AGLAURE.

Vous le voulez, et nous partons. Daigne ce même ciel, plus juste et moins sévère. Vous envoyer le sort que nous vous souhaitons,

Et que notre amitié sincère, En dépit de l'oracle et malgré vous, espère.

PSYCHÉ.

Adieu. C'est un espoir, ma sœur, et des souhaits Qu'aucun des dieux ne remplira jamais.

SCÈNE III. - PSYCHÉ, seule.

Enfin, seule et toute à moi-même, Je puis envisager cet affreux changement

> Qui, du haut d'une gloire extrème, Me précipite au monument.

Cette gloire étoit sans seconde;

L'éclat s'en répandoit jusqu'aux deux bouts du monde, Tout ce qu'il a de rois sembloient faits pour m'aimer;

Tous leurs sujets, me prenant pour déesse.

Commençoient à m'accoulumer

Aux encens qu'ils m'offroient sans cesse; Lours soupirs me suivoient, sans qu'il m'en coûtâtrien

Mon ame restoit libre en captivant tant d'ames

Et j'étois, parmi tant de flammes,

Reine de tous les cœurs et maîtresse du mien 1.

O ciel! m'auriez-vous fait un crime

De cette insensibilité?

Déployez-vous sur moi tant de sévérité,

Pour n'avoir à leurs vœux rendu que de l'estime?

Si vous m'imposiez cette loi,

Qu'il fallût faire un choix pour ne pas vous dépla.re,

Puisque je ne pouvois le faire, Que ne le faisiez-vous pour moi?

Que ne m'inspiriez-vous ce qu'inspire à tant d'autres Le mérite, l'amour, et... Mais que vois-je ici?

# SCÈNE IV. - CLÉOMÈNE, AGÉNOR, PSYCHÉ.

## CLÉOVÈNE.

Deux amis, deux rivaux, dont l'unique souci Est d'exposer leurs jours pour conserver les voires.

Puis-je vous écouter, quand j'ai chassé deux sœurs? Princes, contre le cicl pensez-vous me defendre?

Vous livrer au serpent qu'ici je dois attendre, Ce n'est qu'un désespoir qui sied mal aux grande cœurs;

Et mourir alors que je meurs, C'est accabler une ame tendre Qui n'a que trop de ses douleurs.

AGÉNOR.

Un serpent n'est pas invincible : Cadmus, qui n'aimoit rien, défit celui de Mars. Nous aimons, et l'Amour sait rendre tout possible

Au cœur qui suit ses étendards, A la main dont lui-même il conduit tous les dards

Voulez-vous qu'il vous serve en faveur d'une ingrate

'Ces vers sont d'autant plus remarquables, qu'ils s'éloignent beaucoup du genre de Corneille. Nous verrons ce grand poète exprimer la passion de l'amour avec un charme qui étonne dans un visilland dont l'ame s'étoit nourrie d'objets suddinés.

Que tous ses traits n'ont pu toucher?

Qu'il dompte sa vengeance au moment qu'elle éclate
Et vous aide à m'en arracher?

Quand même vous m'auriez servie,

Quand vous m'auriez rendu la vie,

Quel fruit espérez-vous de qui ne peut aimer?

CLÉOMÈNE.

Ce n'est point par l'espoir d'un si charmant salaire Que nous nous sentons animer; Nous ne cherchons qu'à satisfaire

Aux devoirs d'un amour qui n'ose présumer Que jamais, quoi qu'il puisse faire, Il soit capable de vous plaire, Et digne de vous enfiammer.

Vivez, belle princesse, et vivez pour un autre :
Nous le verrons d'un œil jaloux,

Nous en mourrous, mais d'un trépas plus doux Que s'il nous falloit voir le vôtre;

Et, si nous ne mourons en vous sauvant le jour, Quelque amour qu'à nos yeux vous préfériez au nôtre, Nous voulons bien mourir de douleur et d'amour.

PSYCHÉ.

Vivez, princes, vivez et de ma destinée Ne songez plus à rompre ou partager la loi : Je crois vous l'avoir dit, le ciel ne veut que moi; Le ciel m'a seule condamnée.

Je pense ouir déja les mortels sifflements

De son ministre qui s'approche:
Ma frayeur me le peint, me l'offre à tous moments:
Et, maîtresse qu'elle est de tous mes sentiments,
Elle me le figure au haut de cette roche.
J'en tombe de foiblesse, et mon cœur abattu
Ne soutient plus qu'à peine un reste de vertu.
Adieu, princes, fuyez, qu'il ne vous empoisonne.

AGÉNOR.

Rien ne s'offre à nos veux encor qui les étonne; Et, quand vous vous pelgnez un si proche trépas, Si la force vous abandonne, Nous avons des cœurs et des bras Que l'espoir n'abandonne pas. Peut-ètre qu'un rival a dicté cet oracle. Que l'or a fait parler celui qui l'a rendu Ce ne scroit pas un miracle Que, pour un dieu muet, un homme eût répondu; Et, dans tous les climats, on n'a que trop d'exemples Qu'il est, ainsi qu'ailleurs, des méchants dans les temples

CLÉOMÈNE.

Laissez-nous opposer, au lache ravisseur
A qui le sacrilége indignement vous livre,
Un amour qu'a le ciel choisi pour défenseur
De la seule beauté pour qui nous voulons vivre.
Si nous n'osons prétendre à sa possession,
Du moins, en son péril, permettez-nous de suivre
L'ardeur et les devoirs de notre passion.

PSYCHÉ.

Portez-les à d'autres moi-mêmes,
Princes, portez-les à mes sœurs,
Ces devoirs, ces ardeurs extrêmes
Dont pour moi sont remplis vos cœurs;
Vivez pour elles, quand je meurs;
Plaignez de mon destin les funestes rigueurs,
Sans leur donner en vous de nouvelles matières.

Ce sont mes volontés dernières; Et l'on a reçu, de tout temps, Pour souveraines lois les ordres des mourants.

CLÉOMÈNE.

Princesse..

#### PSYCHÉ

Encore un coup, princes, vivez pour elles. Tant que vous m'aimerez, vous devez m'obéir : Ne me réduisez pas à vouloir vous hair,

Et vous regarder en rebelles, A force de m'être fidèles.

A lotte de la ette lactes.

Allez, laissez-moi seule expirer en ce lieu,

Où je n'ai plus de voix que pour vous dire adieu.

Mais je sens qu'on m'enlève, et l'air m'ouvre une rouse

D'où vous n'entendrez plus cette mourante voix.

Adieu, princes; adieu pour la dernière fois:

Voyez si de mon sort vous pouvez être en doute.

(Psyché est enlevée en l'air par deux Zephyre.)

AGÉNOR.

Nous la perdons de vue Allons tous deux chercher

Sur le faite de ce rocher, Prince, les moyens de la suivre. CLÉOMÈNE. Allons y chercher ceux de ne lui point survivre.

SCÈNE V. - L'AMOUR, en l'air.

Allez mourir, rivaux d'un dieu jaloux,
Dont vous méritez le courroux,
Pour avoir eu le cœur sensible aux mêmes charmes.
Et toi, forge, Vulcain, mille brillants attraits
Pour orner un palais
Où l'Amour de Esyché veut essuyer les larmes,
Et lui rendre les armes.

# SECOND INTERMÈDE.

La scène se change en une cour magnifique, ornée de colonnes de lapis, enrichies de figures d'or, qui forment un palais pompeux et brillant que l'Amour destine pour Psyché. Six Cyclopes, avec quatre Fées, y font une entrée de ballet, où ils achèvent en cadence quatre gros vases d'argent que les Fées leur ont apportés. Cette entrée est entrecoupée par re récit de Vulcain, qu'il fait à deux reprises:

Dépêchez, préparez ces lieux Pour le plus aimable des dieux : Que chacun pour lui s'intéresse; N'oubliez rien des sons qu'il faux. Quand l'Amour presse, On n'a jamais fait assez tôt.

L'Arnour ne veut point qu'on différe; Travaillez, hâtez-vous, Frappez, redoublez vos coups; Que l'ardeur de l'il plaire Passe vos soins les plus doux.

SECOND COUPLES.

Servez bien un dieu si charmant; Il se plait dans l'empressement; Que chacun pour lui s'intéresse: N'oubbez rien de ce qu'il faut. Quand l'Amour presse, On p'a jamais tait assez tôt.

L'Amour ne veut point qu'on diffère; Trassullez, hâtez-vous, Frappez, redoublez vos coupa; Que l'ardeur de lui plaire Fusse vos soins les plus doux.

FIN DU SECOND ACAE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE 1. - L'AMOUR, ZÉPHYRE.

ZÉPHYRE.

Oui, je me suis galamment acquitté
De la commission que vous m'avez donnée,
Et, du haut du rocher, je l'ai, cette beauté,
Par le milieu des airs doucement amenée
Dans ce beau palais enchanté,

Où vous pouvez en liberté Disposer de sa destinée.

Mais vous me surprenez par ce grand changemes.

Ou'en votre personne vous faites;

Cette taille, ces traits, et cet ajustement, Cachent tout à fait qui vous êtes;

Et je donne aux plus fins à pouvoir, en ce jour, Vous reconnoître pour l'Amour.

L'AMOUR.

Aussi ne veux-je pas qu'on puisse me connoître; Je ne veux à Psyché découvrir que mon cœur, Rien que les beaux transports de cette vive ardeur. Que ses doux charmes y font naître;

Et, pour en exprimer l'amoureuse langueur, Et cacher ce que je puis être Aux yeux qui m'imposent des lois, J'ai pris la forme que tu vois.

ZI PHYRE.

En tout vous êtes un grand maître; C'est ici que je le connois.

" ais des déguisements de diverse nature,

On a vu les dieux amoureux

Chercher à soulager cette douce blessure

Que reçoivent les cœurs de vos traits pleins de feux,

Mais en bon sens vous l'emportez sur eux;

Et voilà la bonne sigure

Pour avoir un succès heureux

Près de l'aimable sexe où l'on porte ses vœux.

Oni, de ces formes-la l'assistance est bien forte:

Et, sans parler ni de rang ni d'esprit, Qui peut trouver moven d'être fait de la sezte

Ne soupire guère à crédit.

L'AMOUR.

J'ai résolu, mon cher Zéphyre, De demeurer ainsi toujours;

Et l'on ne peut le trouver à redire A l'aîné de tous les Amours.

Il est temps de sortir de cette longue enfance Qui fatigue ma patience;

Il est temps désormais que je devienne grand.

Fort bien. Vous ne pouvez mieux faire; Et vous entrez dans un mystère Qui ne demande rien d'enfant.

L'AMOUR.

Ce changement, sans 'oute, irritera ma mère, ziphyre.

Je prévois là-dessus quelque peu de colère. Bien que les l'apures des ans

Ne doivent point : ner parmi les immortelles, Votre mère Vénus : st de l'humeur des belles,

Qui n'aiment point de grands enfants. Mais où je la trouve outragée,

C'est dans le procédé que l'on vous voit tenir; Et c'est l'avoir étrangement vengée, Que d'aimer la beaute qu'elle vouloit punir! Cette haine où ses vœux prétendent que réponde La puissance d'un fils que redoutent les dieux...

L'AMOUR.

Laissons cela, Zéphyre, et me dis si tes yeux Ne trouvent pas Psyché la plus belle du monde. Est-il rien sur la terre, est-il rien dans les cieux Qui puisse lui ravir le titre glorieux

De beauté sans seconde?

Mais je la vois, mon cher Zéphyre, Qui demeure surprise à l'éclat de ces lieux.

ZIPHYRE.

Vous pouvez vous montrer pour finir son martyre, Lui découvrir son destin glorieux,

Et vous dire, entre vous, tout ce que peuvent dire Les soupirs, la bouche et les veux.

En confident discret, je sais ce qu'il faut faire Pour ne pas interrompre un amoureux mystère.

# SCÈNE II. - PSYCHÉ, seule.

Où suis-je? ct, dans un lieu que je croyois barbare, Quelle savante main a bâti ce palais,

Que l'art, que la nature pare
De l'assemblage le plus rare
Que l'œil puisse admirer jamais?
Tout rit, tout brille, tout éclate
Dans ces jardins, dans ces appartements,
Dont les pompeux ameublements
N'ont rien qui n'enchante et ne flatte;

Et, de quelque côté que fournent mes frayeurs, Je ne vois sous mes pas que de l'or ou des fleurs.

Le ciel auroit-il fait cet amas de merveilles Pour la demeure d'un serpent? Et lorsque, par leur vue, il amuse et suspend De mon destin jaloux les rigueurs sans pareilles,

Veut-il montrer qu'il s'en repent? Non, non; c'est de sa haine, en cruautés féconde Le plus noir, le plus rude trait,

Qui, par une rigueur nouvelle et sans seconde, N'étale ce choix qu'elle a fait

<sup>( )</sup> evene est de Molière, mais c'est la dernière.

De ce qu'a de plus beau le monde, Qu'afin que je le quitte avec plus de regret.

Que mon espoir est ridicule, S'il croit par là soulager mes douleurs! Tout autant de moments que ma mort se recule Sont autant de nouveaux malheurs : Plus elle tarde, et plus de fois je meurs.

Ne me fais plus languir, viens prendre ta victime, Monstre qui dois me déchirer.

Veux-tu que je te cherche, et faut-il que j'anime Tes fureurs à me dévorer?

Si le ciel veut ma mort, si ma vie est un crime, De ce peu qui m'en reste ose enfin t'emparer;

Je suis lasse de murmurer Contre un châtiment légitime. Je suis lasse de soupirer; Viens, que j'achève d'expirer.

SCÈNE III. - L'AMOUR, PSYCHÉ, ZÉPHYRE.

### L'AMOUR.

Le voilà, ce serpent, ce monstre impitoyable, Qu'un oracle étonnant pour vous a préparé, Et qui n'est pas, peut-ètre, à tel point effroyable Que vous vous l'êtes figuré.

PSYCHÉ.

Vous, seigneur, vous seriez ce monstre dont l'oracle A menacé mes tristes jours,

Vous qui semblez plutôt un dieu qui, par miracle, Daigne venir lui-même à mon secours!

L'AMOUR.

Quel besoin de secours au milieu d'un empire Où tout ce qui respire

N'attend que vos regards pour en prendre la loi, Où vous n'avez à craindre autre monstre que moi?

Qu'un monstre tel que vous inspire peu de crainte!
Et que, s'il a quelque poison,
Une ame auroit peu de raison
De hasarder la moindre plainte
Contre une favorable atteinte,

Dont tout le cœur craindroit la guérison!

A peine je vous vois, que mes frayeurs cessées
Laissent évanouir l'image du trépas,
Et que je sens couler dans mes veines glacées
Un je ne sais quel feu que je ne connois pas.
J'ai senti de l'estime et de la complaisance,

De l'amitié, de la reconnoissance; De la compassion les chagrins innocents

M'en ont fait sentir la puissance; Mais je n'ai point encor senti ce que je sens. Je ne sais ce que c'est; mais je sais qu'il me charme,

Que je n'en conçois point d'alarme. Plus j'ai les yeux sur vous, plus je m'en sens charmer. Tout ce que j'ai senti n'agissoit point de même;

Et je dirois que je vous aime, Seigneur, si je savois ce que c'est que d'aimer. Ne les délournez point ces yeux qui m'empoisonnent, Ces yeux tendres, ces yeux perçants, mais amoureux, Qui semblent partager le trouble qu'ils me donnent.

Hélas! plus ils sont dangereux, Plus je me plais à m'attacher sur eux.

Par quel ordre du ciel, que je ne puis comprendre, Vous dis-je plus que je ne dois,

Moi de qui la pudeur devroit du moins attendre Que vous m'expliquassiez le trouble où je vous vois? Vous soupirez, seigneur, ainsi que je soupire; Vos sens, comme les miens, paroissent interdits. C'est à moi de m'en taire, à vous de me le dire;

Et ependant c'est moi qui vous le dis 1.

Vous avez eu , Psyché, l'ame toujours si dure, Qu'il ne faut pas vous étonner Si, pour en réparer l'injure,

L'amour, en ce moment, se paie avec usure De ce qu'elle a dû lui donner. Ce moment est venu qu'il faut que votre bouche

'Corneille avait soixante-cinq ans lorsqu'il fit cette déclaration si tendre et ex véhémente; mais ce qui peut en expliquer la tendresse et la verve, c'est qu'il était alors fort amoureux de mademoiselle Molière, qui jouait le rôte de Psyché. C'est donc pour elle qu'il composa ces vers; et la déclaration qu'il met dans le bouche de la joune fille exprime, comme il le dit lui-même, tout le feu qui circule dans des voines glacées. Un an plus tard, il lui rendit un nouvel hommage, dans Pulchérie, sous le nom de Martinas.

(Aimé Martin.)

Ediale des soupirs si longtemps retenus, Et qu'en vous arrachant à cette humeur farouche, Un amas de transports aussi doux qu'inconnus Aussi sensiblement tout à la fois vous touche, Qu'ils ont du vous toucher durant tant de beaux jours Dont cette ame insensible a profané le cours.

PSYCHÉ.

N'aimer point, c'est donc un grand crime?

En souffrez-vous un rude châtiment?

PSYCHÉ.

C'est punir assez doucement.

C'est lui choisir sa peine légitime, Et se faire justice, en ce glorieux jour, D'un manquement d'amour par un excès d'amour

Que n'ai-je été plus tôt punie!
J'y mets le bonheur de ma vie.

Je devrois en rougir, ou le dire plus bas;

Mais le supplice a trop d'appas
Permettez que, tout haut, je le die et redie:
Je le dirois cent fois, et n'en rougirois pas
Ce n'est point moi qui parle; et de votre présence
L'empire surprenant, l'aimable violence,
Dès que je veux parler s'empare de ma voix.

C'est en vain qu'en secret ma pudeur s'en offense,

Que le sexe et la bienséance Osent me faire d'autres lois :

Vos yeux de ma réponse eux-mêmes font le choix, Et ma bouche asservie à leur toute-puissance Ne me consulte plus sur ce que je me dois.

L'AMOUR.

Croyez, belle Psyché, croyez ce qu'ils vous disent, Ces yeux qui ne sont point jaloux; Qu'à l'envi les vôtres m'instruisent De tout ce qui se passe en vous. Croyez-en ce cœur qui soupire,

Et qui, tant que le vôtre y voudra repartir, Vous dira bien plus d'un soupir, Que cent regards ne peuvent dire

C'est le langage le plus doux; C'est le plus fort, c'est le plus sûr de tous PSYCHÉ.

L'intelligence en étoit due A nos cours, pour les rendre également contents

J'ai soupiré, vous m'avez entendue; Vous soupirez, je vous entends.

Mais ne me laissez plus en doute, Seigneur, et dites-moi si par la même route,

Après moi, le Zéphyre ici vous a rendu

Pour me dire ce que j'écoute. Quand j'y suis arrivée, étiez-vous attendu? Et quand vous lui parlez, étes-vous entendu? L'AMOUR.

J'ai dans ce doux climat un souverain empire, Comme vous l'avez sur mon cœur: L'Amour m'est favorable, et c'est en sa faveur Ou'à mes ordres Éole a soumis le Zéphyre. C'est l'Amour qui, pour voir mes seux récompensés

Lui-même a dicté cet oracle

Par qui vos beaux jours menacés D'une foule d'amants se sont débarrassés, Et qui m'a délivré de l'éternel obstacle

De tant de soupirs empressés Oui ne méritoient pas de vous être adressés. Ne me demandez point quelle est cette province,

Ni le nom de son prince :

Vous le saurez quand il en sera temps. Je veux vous acquérir, mais c'est par mes services, Par des soins assidus et par des vœux constants.

Par les amoureux sacrifices De tout ce que je suis, De tout ce que je puis,

Sans que l'éclat du rang pour moi vous sollicite, Sans que de mon pouvoir je me fasse un mérite; Et, bien que souverain dans cet heureux séjour, Je ne vous veux, Psyché, devoir qu'à mon amous Venez en admirer avec moi les merveilles. Princesse, et préparez vos yeux et vos oreille.

A ce qu'il a d'enchantements; Vous y verrez des bois et des prairies

Contester sur leurs agréments Avec l'or et les pierreries; Vous n'entendrez que des concerts charmants;

De cent beautés vous y serez servie,

Qui vous adoreront sans vous porter envie. Et brigueront à tous moments, D'une ame soumise et ravie, L'honneur de vos commandements.

PSYCHÉ.

Mes volontés suivent les vôtres; Je n'en saurois plus avoir d'autres : Mais votre oracle enfin vient de me séparer De deux sœurs et du roi mon père, Que mon trépas imaginaire Réduit tous trois à me pleurer.

Pour dissiper l'erreur dont leur ame accablée De mortels déplaisirs se voit pour moi comblée,

Souffrez que mes sœurs soient témoins Et de ma gloire et de vos soins.

Prêtez-leur, comme à moi, les ailes du Zéphyre, Oui leur puissent de votre empire, Ainsi qu'à moi, faciliter l'accès; Faites-leur voir en quel lieu je respire;

Faites-leur de ma perte admirer le succès. L'AMOUR.

Vous ne me donnez pas, Psyché, toute votre ame; Ce tendre souvenir d'un père et de deux sours

Me vole une part des douceurs Que je veux toutes pour ma flamme.

N'ayez d'yeux que pour moi, qui n'en ai que pour vous; Ne songez qu'à m'aimer, ne songez qu'à me plaire : Et, quand de tels soucis osent vous en distraire...

PSYCHÉ.

Des tendresses du sang peut-on être jaloux? L'AMOUR.

Je le suis, ma Psyché, de toute la nature. Les rayons du soleil vous paisent trop souvent, Vos cheveux souffrent trop les caresses du vent;

Dès qu'il les flatte, j'en murmure : L'air même que vous respirez

Avec trop de plaisir passe par votre bouche:

Votre habit de trop près vous touche; Et, sitôt que vous soupirez, Je ne sais quoi qui m'effarouche Craint, parmi vos soupirs, des soupirs égarés Mais vous voulez vos sœurs; allez, partez, Zéphyre; Psyché le veut, je ne l'en puis dédire!.

(Zéphyre s'envole.)

# SCÈNE IV. - L'AMOUR, PSYCHÉ.

## L'AMOUR.

Quand vous leur ferez voir ce bienheureux séjour,
De ces trésors faites-leur cent largesses,
Prodiguez-leur caresses sur caresses;
Et du sang, s'il se peut, épuisez les tendresses,
Pour vous rendre toute à l'amour.
Je n'y mèlerai point d'importune présence;
Mais ne leur faites pas de si longs entretiens:
Vous ne sauriez pour eux avoir de complaisance,
Oue vous ne dérobiez aux miens.

### PSYCHÉ.

Votre amour me fait une grace Dont je n'abuserai jamais.

### L'AMOUR.

Allons voir cependant ces jardins, ce palais,
Où vous ne verrez rien que votre éclat n'efface.
Et vous, petits Amours, et vous, jeunes Zéphyrs,
Qui pour armes n'avez que de tendres soupirs,
Montrez tous à l'envi ce qu'à voir ma princesse
Vous avez seuti d'allégresse.

' Cette tirade est imitée de la tragédie de Pyrame et Thisbé, par Theophile. Pyrame dit à Thisbé, acte IV, scène 1:

> Mais je me sens jaloux de tout ce qui te touche, De l'air qui si souvent entre et sort par ta bouche; Je crois qu'à ton sujet le soleil faï. Le jour Avecque des flambèaux et d'envae et d'amour. Les fleurs que sous tes pas tous les chemins produisent, Dans l'honneur qu'elles ont de te plaire, me nuisent, etc.

# TROISIÈME INTERMÈDE.

Il se fait une entrée de ballet de quatre Amours et de quatre Zéphyrs, interrompue deux fois par un dialogue chanté par un Amour et un Zéphyr.

### L'AMOUR, PSYCHÉ.

#### LE ZEPHYE.

Amable jeunesse,
Service a tendresse;
Jeggorz aux beaux jours
La donceur des amours.
C'est pour vois susprendre
Qu'il fant éviter leurs soupirs,
Et craindre leurs desirs:
Laissez-vous apprendre
Quels sont leurs plaisirs.

### ILS CHANTENT ENSEMBLE

Chacun est obligé d'aimer A son tour; F: plus on a de quoi charmer, Plus on doit à l'Amour.

#### LE ZEPHYR SEUL.

En cœur jeune et tendre Est fait pour se remdre; Il u'a point à prendre De fâcheux détour,

#### LES DEUX ENSEMBL ..

Chacun est obligé d'aimer A son tour; Et plus on a de quoi charmer, Plus on doit à l'Amour.

#### L'AMGUA BAUL.

Pourquoi se detendre? Que sert-il d'attendre? Quand on perd un jour, On le perd sans retour.

#### LES DEUX ENSEMBLE.

Chacun est obligé d'armer A son tour; Et plus on a de quoi charmer, Plus on doit à l'Amour.

### SECOND COUPLES.

#### LE ZEPHYR.

C'Amour a des charmes,
Rendons-lui les armes;
Sessents et ses tents
Ve sent pas sons douceurs.
En cœur, pour le suivre,
A cent manx se avre.
Il fant, cour gootter ses appas,
Laccour je squ'an trepas;
Mais ce n'est pas vivre
Oue de n'amor pas.

### ILS CHANTENT ENSEMBLE.

S'il faut des soins et des travaux

En aimant,
On est paye de mille meuz

Par un heureux moment.

#### LE ZEPHYR SEUL

On craint, on espere; Il fant du mystere; Mais on n'obtient guère De hien sans tourneat.

### LES DEUX ENSEMBLE

S'il faut des soins et des travaux En aimant, On est payé de mille maux Par un heureux moment.

### L'AMOUR SEUL.

Que peut-on mieux taire Qu'aimer et que poire? C'est un soin charmant, Que l'emploi d'un amant.

#### LES DEUX ENSEMBLE.

En aimant,
In est paye de mille maux

Far un boureux moment.

FIN DU TROISIEME ACTE

# ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre devient un autre palais magnifique, coupé dans le fond par un vestibule, au travers duquel on voit un jardin superbe et charmant, décoré de plusieurs vases d'orangers, et d'arbres chargés de toutes sortes de truits.

## SCENE I. - AGLAURE, CIDIPPE.

AGLAURE.

Je n'en puis plus, ma sœur; j'ai vu trop de merveilles, L'avenir aura peine à les bien concevoir; Le soleil qui voit tout, et qui nous fait tout voir.

N'en a vu jamais de pareilles. Elles me chagrinent l'esprit;

Et ce brillant palais, ce pompeux équipage, Font un odieux étalage

Qui m'accable de honte autant que de dépit. Que la Fortune indignement nous traite,

Et que sa largesse indiscrète

Prodigue aveuglément, épuise, unit d'efforts, Pour faire de tant de trésors Le partage d'une cadette!

CIDIPPE.

Pentre dans tous vos sentiments;
Tai les mêmes chagrins; et, dans ces lieux charmants,
Tout ce qui vous déplaît me blesse;
Tout ce que vous prenez pour un mortel affront,

Comme vous, m'accable, et me laisse

L'iniertume dans l'ame, et la rougeur au front.

AGLAURE.

Non, ma sœur, il n'est point de reines Qui, dans leur propre état, parlent en souveraites Comme Psyché parle en ces lieux. On l'y voit obèie avec exactitude;

Et de ses volontés une amoureuse étude Les cherche jusque dans ses yeux.

Mille beautés s'empressent autour d'elle,

Et semblent dire, à nos regards jaloux : Quels que soient nos attraits, elle est encor plus belle, Et noas, qui la servons, le sommes plus que vous.

Elle prononce, on exécute;

Aucun ne s'en désend, aucun ne s'en rebute.

Flore, qui s'attache à ses pas,

Répand à pleines mains, autour de sa personne,

Ce qu'elle a de plus doux appas; Zéphyre vole aux ordres qu'elle donne,

Et son amante et lui, s'en laissant trop charmer, Quittent, pour la servir, les soins de s'entr'aimer.

CIDIPPE.

Elle a des dieux à son service, Elle aura bientôt des autels:

Et nous ne commandons qu'à de chétifs mortele

De qui l'audace et le caprice,

Contre nous, à toute heure, en secret révoltés, Opposent à nos volontés Ou le murmure ou l'artifice.

AGEAURE.

C'étoit peu que, dans notre cour, Tant de cours, à l'envi, nous l'eussent préférée; Ce n'étoit pas assez que, de nuit et de jour, D'une foule d'amants elle y fût adorée. Quand nous nous coasolions de la voir au tombeau

Par l'ordre imprévu d'un oracle, Elle a voulu, de son destin nouveau, Faire, en notre présence, éclater le miracle,

Et choisir nos yeux pour témoins

De ce qu'au fond du cœur nous souhaitions le moins.

Ce qui le plus me désespère,

l'est cet amant parfait et si digne de plaire

Qui se captive sous ses lois.

Quand neus pourrions choisir entre tous les monarques

En est-il un, de tant de rois, Qui porte de si nobles marques?

Se voir du bien par delà ses souhaits, N'est souvent qu'un bonheur qui fait des misérables; Il n'est ni train pompeux ni superbes palais Qui n'ouvrent quelque porte à des maux incurables: Mais avoir un amant d'un mérite achevé, Et s'en voir chèrement aimée, C'est un bonheur si haut, si relevé, Que sa grandeur ne peut être exprimee.

AGLAURE.

N'en parlons plus, ma sœur, nous en mourrions d'ennu. Songeons plutôt à la vengeance.

Et trouvons le moyen de rompre entre elle et l Cette adorable intelligence.

La voici. J'ai des coups tout prêts à lui porter, Qu'elle aura peine d'éviter.

# SCÈNE II. - PSYCHÉ, AGLAURE, CUDIPPE

PSYCHÉ.

Je viens vous dire adieu; mon amant vous renvoie, Et ne sauroit plus endurer

Que vous lui retranchiez un moment de la joie Ou il prenu de se voir scul à me considérer.

Dans un simple regard, dans la moindre parole, Son amour trouve des douceurs

Qu'en faveur du sang je lui vole, Quand je les partage à des sœurs.

AGLAURE.

La jalousie est assez fine; Et ces délicats sentiments Méritent bien qu'on s'imagine

Que celui qui pour vous a ces empressements Passe le commun des amants.

Je vous en parle ainsi, faute de le connoître. Vous ignorez son nom, et ceux dont il tient l'être; Nos esprits en sont alarmés.

Je le tiens un grand prince, et d'un pouvoir suprême, Bien au delà du diadème;

Ses trésors, sous vos pas confusément semés, Ont de quoi faire honte à l'abondance même;

Vous l'aimez autant qu'il vous aime; Il vous charme, et vous le charmez

Votre félicité, ma sœur, seroit extrème, Si vous saviez qui vous aimez.

PSYCHÉ.

Que m'importe? j'en suis aimée.

Plus il me voit, plus je lui plais. Il n'est point de plaisirs dont l'ame soit charmée

Qui ne préviennent mes souhaits;

Et je vois mal de quoi la vôtre est alarmée -Quand tout me sert dans ce palais

AGLAURE.

Qu'importe qu'ici tout vous serve, Si toujours cet amant vous cache ce qu'il est? Nous ne nous alarmons que pour votre intérèt. En vain tout vous y rit, en vain tout vous y plaît Le véritable amour ne fait point de réserve;

Et qui s'obstine à se cacher

Sent quelque chose en soi qu'on lui peut reprocher.

Si cet amant devient volage

(Car souvent, en amour, le change est assez doux;

Et j'ose le dire entre nous,

Pour grand que soit l'éclat dont brille ce visage, Il en peut être ailleurs d'aussi belles que vous); Si, dis-je, un autre objet sous d'autres lois l'engage;

Si, dans l'état où je vous voi, Seule en ses mains, et sans défense, Il va jusqu'à la violence,

Sur qui vous vengera le roi,

Ou de ce changement, ou de cette insolence

Ma sœur, vous me faites trembler.

Juste ciel, pourrois-je être assez infortunée...

Que sait-on si déja les nœuds de l'hyménée... РУСНÉ.

N'achevez pas; ce seroit m'accabler.

Je n'ai plus qu'un mot à vous dire : Ce prince qui vous aime, et qui commande aux vents, Qui nous donne pour char les ailes du Zéphyre, Et de nouveaux plaisirs vous comble à tous moments, Quand il rompt à vos yeux l'ordre de la nature, Peut-ètre à tant d'amour mèle un peu d'imposture; Peut-ètre ce palais n'est qu'un enchantement; Et ces lambris dorés, ces amas de richesses,

Dont il achète vos tendresses,

Dès qu'il sera lassé de souffrir vos caresses, Disparoîtront en un moment.

Vous savez, comme nous, ce que peuvent les charmes.

Que je sens à mon tour de cruelles alarmes!

Notre amitié ne veut que votre bien.

Adieu, mes sœurs; finissons l'entretien.

J'aime, et je crains qu'on ne s'impatiente.
Partez; et demain, si je puis,

Vous me verrez ou plus contente,

Du dans l'accablement des plus mortels ennuis

AGLAURE.

Nous allons dire au roi quelle nouvelle gloire, Quel excès de bonheur le ciel répand sur vous.

Nous allons lui center d'un changement si doux La surprenante et merveilleuse histoire.

Ne l'inquiétez point, ma sœur, de vos soupçons; Et, quand vous lui peindrez un si charmant empire...

Nous savons toutes deux ce qu'il faut taire ou dire, Et n'avons pas besoin, sur ce point, de leçous.

Zéphyre enlève les deux sœurs de Psyché dans un nuage qu descend jusqu'à terre, et dans lequel il les emporte avec rapidité.

# SCÈNE III. - L'AMOUR, PSYCHÉ.

L'AMOUR.

Enfin vous êtes seule, et je puis vous redire, Sans avoir pour témoins vos importunes cœurs, Ce que des yeux si beaux \_\_: pris sur moi d'empire,

Et quels excès ont les douceurs Qu'une sincère ardeur inspire Sitôt qu'elle assemble deux cœurs.

Je puis vous expliquer de mon ame ravie
Les amoureux empressements,
Et vous jurer qu'à vous seule asservie
Ede n'a pour objet de ses ravissements

Que de voir cette ardeur, de même ardeur suivie, Ne concevoir plus d'autre envie

Que de régler mes vœux sur vos desirs, Et de ce qui vous plaît faire tous mes plaisirs.

Mais d'où vient qu'un triste nuage Semble offusquer l'éclat de ces beaux yeux?

Vous manque-t-il quelque chose en ces lieux? Des vœux qu'on vous y rend dédaignez-vous l'hommage?

PSYCHÉ.

Non, seigneur.

L'AMOUR.

Qu'est-ce donc? et d'où vient mon malheur?

'entends moins de soupirs d'amour que de douleur :

Je vois de votre teint les roses amorties

Marquer un déplaisir secret ; Vos sœurs à peine sont parties,

Que vous soupirez de regret.

Ah! Psyché, de deux cœurs quand l'ardeur est la même Ont-ils des soupirs différents?

Et quand on aime bien, et qu'on voit ce qu'on aime, Peut-on songer à des parents?

PSYCHÉ

Ce n'est point là ce qui m'afflige.

L'AMOUR.

Est-ce l'absence d'un rival, Et d'un rival aimé, qui fait qu'on me néglige?

Dans un cœur tout à vous que vous pénétrez mal! Je vous aime, seigneur, et mon amour s'irrite De l'indigne soupçon que vous avez formé.

Vous ne connoissez pas quel est votre mérite, Si vous craignez de n'être pas aimé.

Je vous aime; et, depuis que j'ai vu la lumière, Je me suis montrée assez sière

Pour dédaigner les vœux de plus d'un roi; Et, s'il vous faut ouvrir mon ame tout entière, Je n'ai trouvé que vous qui fût digne de moi.

Cependant j'ai quelque tristesse Qu'en vain je voudrois vous cacher; Un noir chagrin se mêle à toute ma tendresse,

Dont je ne la puis détacher.

No m'en demandez point la cause; Peut-être, la sachant, voudrez-vous m'en punir; Et, si j'ose aspirer encore à quelque chose, Je suis sûre du moins de ne point l'obtenir.

Eh! ne craignez-vous point qu'à mon tour je m'irrite Que vous connoissiez mal quel est votre mérite,

Ou feigniez de ne pas savoir Quel est sur moi votre absolu pouvoir? Ah! si vous en doutez, soyez désabusée. Parlez.

PSYCHÉ.

J'aurai l'affront de me voir refusée. L'AMOUR.

Prenez en ma faveur de meilleurs sentiments; L'expérience en est aisée.

Parlez, tout se tient prêt à vos commandements. Si, pour m'en croire, il vous faut des serments, J'en jure vos beaux yeux, ces maîtres de mon ame,

Ges divins auteurs de ma flamme;

Et, si ce n'est assez d'en jurer vos beaux yeux, J'en jure par le Styx, comme jurent les dieux.

J'ose craindre un peu moins, après cette assurance. Seigneur, je vois ici la pompe et l'abondance; Je vous adore, et vous m'aimez;

Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés; Mais, parmí ce bonheur suprême, J'ai le malheur de ne savoir qui j'aime:

Dissipez cet aveuglement,

Et faites-moi connoître un si parfait amant.

L'AMOUR.

Psyché, que venez-vous de dire?

Que c'est le bonheur où j'aspire; Et si vous ne me l'accordez...

L'AMOUR.

Je l'ai juré, je n'en suis plus le maître : Mais vous ne savez pas ce que vous demandes. Laissez-moi mon secret. Si je me fais connoitre, Je vous perds, et vous me perdez. Le seul remède est de vous en dédire.

PSYCHÉ.

C'est là sur vous mon souverain empire?

Vous pouvez tout, et je suis tout à vous. Mais, si nos feux vous semblent doux,

Ne mettez point d'obstacle à leur charmante suite; Ne me forcez point à la fuite;

C'est le moindre malheur qui neus puisse arriver D'un souhait qui vous a séduite.

PSYCHI.

Seigneur, vous voulez m'éprouver; Mais je sais ce que j'en dois croire. De grace, apprenez-moi tout l'excès de ma gloire. Et ne me cachez plus pour quel illustre choix J'ai rejeté les vœux de tant de rois.

L'AMOUR.

Le voulez-vous?

PSYCHÉ.

Souffrez que je vous en conjure.

Si vous saviez, Psyché, la cruelle aventure Que par là vous vous attirez...

PSYCHÉ.

Seigneur, vous me désespérez.

Pensez-y bien; je puis encor me taire.

PSYCHÉ.

Faites-vous des serments pour n'y point satisfaire?

Hé bien, je suis le dieu le plus puissant des dieux,
Absolu sur la terre, absolu dans les cieux;
Flans les aux, dans les aire, men pouvoir est suprème

Dans les eaux, dans les airs, mon pouvoir est suprème : En un mot, je suis l'Amour même, Qui de mes propres traits m étois blesse pour vous !;

Et, sans la violence, hélas! que vous me faites, Et qui vient de changer mon amour en courroux,

Vous m'alliez avoir pour époux.

Præclarus ille sagittarius, spse me telo meo percussi. « Moi e p'as habile das archers, je me sus blessé pour vous d'un de mes traits. » [Apulée.]

Vos volontés sont satisfaites;
Vous avez su qui vous aimiez;
Vous connoissez l'amant que vous charmiez;
Psyché, voyez où vous en êtes.
Vous me forcez vous-même à vous quitter;
Vous me forcez vous-même à vous ôter
Tout l'effet de votre victoire.

Peut-être vos beaux yeux ne me reverront plus. Le palais, ces jardins, avec moi disparus, Vont faire évanouir votre naissante gloire.

Vous n'avez pas voulu m'en croire; Et, pour tout fruit de ce doute éclairei, Le Destin, sous qui le ciel tremble,

Plus fort que mon amour, que tous les dieux ensemble, Vous va montrer sa haine, et me chasse d'ici.

L'Amour disparoît; et dans l'instant qu'il s'envole, le superbe jardin s'évanouit; Psyché demeure seule au milieu d'une vaste campagne, et sur le bord sauvage d'un grand fleuve où elle veut se précipiter. Le dieu du fleuve paroît assis sur un amos de jones et de roseaux, et appuyé sur une grande urne d'ou sort une grosse source d'eau.

## SCÈNE IV. - PSYCHÉ, LE DIEU DU FLEUVE.

PSYCHÉ.

Cruel destin, funeste inquiétude! Fatale curiosité!

Qu'avez-vous fait, affreuse solitude, De toute ma félicité?

J'aimois un dieu, j'en étois adorée,

Mon bonheur redoubloit de moment en moment;

Et je me vois seule, éplorée,

Au milieu d'un désert, où, pour accablement,

Et confuse et désespérée, Je sens croître l'amour quand j'ai perdu l'amant.

Le souvenir m'en charme et m'empoisonne,

Sa douceur tyrannise un cœur infortuné
Qu'aux plus cuisants chagrins ma flamme a condamné,

O ciel! quand l'Amour m'abandonne, Pourquoi me laisse-t-il l'amour qu'il m'a donné? Source de tous les biens, inépuisable et pure, Maitre des hommes et des dieux, Cher auteur des maux que j'endure, Étes-vous pour jamais disparu de mes yeux?

Je vous en ai banni moi-même:

Dans un excès d'amour, dans un bonheur extrême,
D'un indigne soupçon mon cœur s'est alarmé:
tœur ingrat! tu n'avois qu'un feu mal allumé;
Et l'on ne peut vouloir, du moment que l'on aime.

Que ce que veut l'objet aimé.

Mourons, c'est le parti qui seul me reste à suivre,

Après la perte que je fais. Pour qui, grands dieux! voudrois-je vivre? Et pour qui former des souhaits?

Fleuve, de qui les eaux baignent ces tristes sables, Ensevelis mon crime dans tes flots;

Et, pour finir des maux si déplorables, Laisse-moi dans ton lit assurer mon repos.

LE DIEU DU FLEUVE.

Ton trépas souilleroit mes ondes ',
Psyché; le ciel te le défend;
Et peut-ètre qu'après des douleurs si profondes,
Un autre sort t'attend.
Fuis plutôt de Vénus l'implacable colère:
Je la vois qui te cherche et qui te veut punir:
L'amour du fils a fait la haine de la mère.

Fuis, je saurai la retenir.

J'attends ses fureurs vengeresses; Qu'auront-elles pour moi qui ne me soit trop doux? Qui cherche le trépas ne craint dieux ni déesses, Et peut braver tout leur courroux.

SCÈNE V. - VÉNUS, PSYCHÉ, LE DIEU DU FLEUVE.

VÉNUS.

Orgueilleuse Psyché, vous m'osez donc attendre,
Après m'avoir sur terre enlevé mes honneurs;
Après que vos traits suborneurs
Ont recu les encens qu'aux miens seuls on doit rendre?

<sup>&#</sup>x27;Ne tua miserrima morte meas sanctas aquas polluas. — « Psyché, garia vous de souiller la pureté de mes eaux par vota mort. » [Apulée.]

J'ai vu mes temples désertés; J'ai vu tous les mortels, séduits par vos beautés Idolàtrer en vous la beauté souveraine, Vous offrir des respects jusqu'alors inconnus.

Et ne se mettre pas en peine S'il étoit une autre Vénus; Et je vous vois encor l'audace

De n'en pas redouter les justes châtiments, Et de me regarder en face,

Comme si c'étoit peu que mes ressentiments!

PSYCHÉ.

Si de quelque mortel on m'a vue adorée, Est-ce un crime pour moi d'avoir eu des appas, Dont leur ame inconsidérée

Laissoit charmer des yeux qui ne vous royoient pas Je suis ce que le ciel m'a faite:

Je suis ce que le cier in a rane; Je n'ai que les beautés qu'il m'a voulu prêter. Si les vœuz qu'on m'offroit vous ont mal satisfaite, Pour forcer tous les cœurs à vous les reporter.

Vous n'aviez qu'à vous présenter, Qu'à ne leur cacher plus cette beauté parfaite Qui, pour les rendre à leur devoir, Pour se faire adorer, n'a qu'à se faire voir.

VÉNUS.

Il falloit vous en mieux défendre. Ces respects, ces encens se doivent refuser; Et, pour les mieux désabuser,

It falloit, a leurs yeux, vous-même me les rendre. Vous avez aimé cette erreur.

Pour qui vous ne deviez avoir que de l'horreur. Vous avez bien fait plus : votre humeur arrogante, Sur le mépris de mille rois.

Jusques aux cieux a porté de son choix L'ambition extravagante.

PSYCHÉ.

J'aurois porté mon choix, déesse, jusqu'aux cieux} vénus.

Votre insolence est sans seconde. Dédaigner tous les rois du monde, N'est-ce pas aspirer aux dieux?

## PSYCHÉ.

Si l'Amour pour eux tous m'avoit endurci l'ame, Et me réservoit toute à lui, En puis-je être coupable? et faut-il qu'aujourd'hui, Pour prix d'une si belle flamme, Vous vouliez m'accabler d'un éternel ennui?

#### VÉNUS.

Psyché, vous deviez mieux connoître Qui vous étiez, et quel étoit ce dieu.

### PSYCHÉ.

Eh! m'en a-t-il donné ni le temps ni le lieu , Lui qui de tout mon cœur d'abord s'est rendu maître (

### VÉNUS.

Tout votre cœur s'en est laissé charmer, Et vous l'avez aimé dès qu'il vous a dit : J'aime.

### PSYCHÉ.

Pouvois-je n'aimer pas le dieu qui fait aimer, Et qui me parloit pour lui-mème? C'est votre fils : vous savez son pouvoir; Vous en connoissez le mérite.

#### VINUS.

Oui, c'est mon fils, mais un fils qui m'irrite, Un fils qui me rend mal ce qu'il sait me devoir,

Un fils qui fait qu'on m'abandonne, Et qui, pour mieux flatter ses indignes amours, Depuis que vous l'aimez ne blesse plus personne Qui vienne à mes autels implorer mon secours.

Vous m'en avez fait un rebelle : On m'en verra vengée, et hautement, sur vous; Et je vous apprendrai s'il faut qu'une mortelle Souffre qu'un dieu soupire à ses genoux.

Suivez-moi, vous verrez, par votre expérience, A quelle folle confiance Vous portoit cette ambition.

Venez, et préparez autant de patience Qu'on vous voit de présomption.

# QUATRIÈME INTERMÈDE

La scène représente les enfers. On y voit une mer toute de feu, dont les flots sont dans une perpétuelle agitation. Cette mer effroyable est bornée par des ruines enflammées; et au milieu de ses flots agités, au travers d'une gueule affreuse, paroît le palais infernal de Pluton. Huit furies en sortent et forment une entrée de ballet, où elles se réjouissent de la rage qu'elles ont allumée dans l'ame de la plus douce des divinités. Un lutin mèle quantité de sauts périlleux à leurs danses, cependant que Psyché, qui a passé aux enfers par le commandement de Vénus, repasse dans la barque de Caron, avec la boite qu'elle a reçue de Proscrpiue cette déesse.

FIN DU QUATRIÈME ACTE

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - PSYCHÉ, soule.

Effrovables repus des ondes infernales,
Noirs palais où Mégère et ses sœurs font leur cour,
Eternels ennemis du jour,
Parmi vos Ixions et parmi vos Tantales,
Parmi tant de tourments qui n'ont point d'intervalles,
Est-il, dans votre affreux séjour,
Quelques peines qui soient égales
Aux travaux où Vénus condamne mon amour?
Elle n'en peut être assouvie;

Et, depuis qu'à ses lois je me trouve asservie, Depuis qu'elle me livre à ses ressentiments, Il m'a fallu, dans ces cruels moments, Plus d'une ame et plus d'une vie Pour remplir ses commandements. Je souffrirois tout avec joie,

Si parmi les rigueurs que sa haine déploie,

Mer yeux pouvoient revoir, ne fût-ce qu'un moment, Ce cher, cet adorable amant<sup>1</sup>.

Je n'ose le nommer; ma bouche, criminelle D'avoir trop exigé de lui,

S'n est rendue indigne; et. dans ce dur ennui, La souffrance la plus mortelle

Dont m'accable à toute heure un renaissant trépas, Est celle de ne le voir pas.

Si son courroux duroit encore,

Jamais aucun malheur n'approcheroit du mien; Mais, s'il avoit pitié d'une ame qui l'adore. Quoi qu'il fallût souffrir, je ne souffrirois rien. Our, Destins, s'il calmoit cette juste colère.

Tous mes malheurs seroient finis:

Pour me rendre insensible aux fureurs de la mère,

Il ne faut qu'un regard du fils. Je n'en veux plus douter, il partage ma peine. Il voit ce que je souffre, et souffre comme moi.

Tout ce que j'endure le gêne; Lui-même il s'en impose une amoureuse loi. En dépit de Vénus, en dépit de mon crime. C'est lui qui me soutient, c'est lui qui me ranime Au milieu des périls où l'on me fait courir; Il garde la tendresse où son feu le convie, Et prend soin de me rendre une nouvelle vie

Chaque fois qu'il me faut mourir.

Mais que me veulent ces deux ombres

Qu'à travers le faux jour de ces demeures sombres

L'entrevois s'avancer vers moi?

SCÈNE II. - PSYCHÉ, CLÉOMÈNE, AGÉNOR.

PSYCHÉ.

Cléomène, Agénor, est-ce vous que je voi? Qui vous a ravi la lumière?

<sup>&#</sup>x27; VAR. Ce cher objes, cet adorable amant.

CLEON! NE.

La plus juste douleur qui d'un beau désespoir Nous eût pu fournir la matière :

Cette pompe funchre, où du sort le plus noir Vous attendiez la rigueur la plus fière, L'injustice la plus entière.

AGÉNOR.

Sur ce même rocher où le ciel en courroux Vous promettoit, au lieu d'époux,

Un serpent dont soudain vous seriez dévorée,

Nous tenions la main préparée

A repousser sa rage ou mourir avec vous. Vous le savez, princesse; et, lorsqu'à notre vue.

Par le milieu des airs vous êtes disparue,

Du haut de ce rocher, pour suivre vos beautés. Ou plutôt pour goûter cette amoureuse joie

D'offrir pour vous au monstre une première prois,

D'amour et de douleur l'un et l'autre emportes,

Nous nous sommes précipités.

CLLOMENE.

Heureusement déçus au sens de votre oracle,

Nous en avons ici reconnu le miracle,

Et su que le serpent prêt à vous dévorer Étoit le dieu qui fait qu'on aime,

Et qui, tout dieu qu'il est, vous adorant lui-même, Ne pouvoit endurer

Ou'un mortel comme nous osât vous adorer.

AGÉNOR.

Pour prix de vous avoir suivie, Nous joui-sons ici d'un trépas assez doux.

Qu'avions-nous affaire de vie,

Si nous ne pouvions être à vous?

Nous revoyons ici vos charmes,

Qu'aucun des deux la-haut n'auroit revus jamais. Heureux si nous voyons la moindre de vos larmes Honorer des malheurs que vous nous avez faits!

PSYCHÉ.

Puis-je avoir des larmes de reste, Après qu'on a porté les miens au dernier point? Unissons nos soupirs dans un sort si funeste;

Les soupirs ne s'épuisent point :

Mais vous soupireriez, princes, pour une ingrate Vous n'avez point voulu survivre à mes maiheurs:

Et quelque douleur qui m'abatte, Ce n'est point pour vous que je meurs.

CLÉOMINE.

L'avons-nous mérité, nous dont toute la flamme N'a fait que vous lasser du récit de nos maux? PSYCHÉ.

Vous pouviez mériter, princes, toute mon ame, Si vous n'eussiez été rivaux. Ces qualités incomparables

Qui de l'un et de l'autre accompagnoient les vœus Vous rendoient tous deux trop aimables Pour mépriser aucun des deux.

AGÍNOR.

Vous avez pu, sans être injuste ni cruelle, Nous refuser un cœur réservé pour un dieu. Mais revoyez Vénus. Le Destin nous rappelle, Et nous force à vous dire adieu.

PSYCHÉ.

Ne vous donne-t-il point le loisir de me dire Quel est ici votre séjour?

CLÉOMÈNE.

Dans des bois toujours verts, où d'amour on respire Aussitôt qu'on est mort d'amour.

D'amour on y revit, d'amour on y soupire, Sous les plus douces lois de son heureux empire; Et l'éternelle nuit n'ose en chasser le jour

Que lui-même il attire Sur nos fantômes qu'il inspire, Et dont aux enfers même il se fait une cour.

Vos envieuses sœurs, après nous descendues,
Pour vous perdre se sont perdues;
Et l'une et l'autre tour à tour,
Pour le prix d'un conseil qui leur coûte la vie,
A côté d'Ixion, à côté de Tytie,
Souffrent tantôt la roue, et tantôt le vautour.
L'Amour, par les Zéphyrs, s'est fait prompte justice
De leur envenimée et jalouse malice;
Ces ministres ailés de son juste courroux,

Sous couleur de les rendre encore auprès de vous, Ont plongé l'une et l'autre au fond d'un précipice<sup>1</sup>, Où le spectacle affreux de leurs corps déchirés N'étale que le moindre et le premier supplice

De ces conseils dont l'artifice Fait les maux dont vous soupirez.

**PSYCHÉ** 

Que je les plains!

CLÉOMÈNE.

Vous êtes seule à plaindre
Mais nous demeurons trop à vous entretenir;
Adieu. Puissions-nous vivre en votre souvenir!
Puissiez-vous, et bientôt, n'avoir plus rien à craindre!
Puisse, et bientôt, l'Amour vous enlever aux cieux,

Vous y mettre à côté des dieux, Et, rallumant un feu qui ne se puisse éteindre, Affranchir à jamais l'éclat de vos beaux yeux D'augmenter le jour en ces lieux!

SCÈNE III. - PSYCHÉ, seule.

Pauvres amants! Leur amour dure encore! Tout morts qu'ils sont, l'un et l'autre m'adore, Moi, dont la dureté reçut si mal leurs vœux!

- « La les sœurs de Psyché, dans l'importune glace
- D'un miroir que sans cesse elles avoient en face,
- Revoyoient leur cadette heureuse et dans les bras,
   Non d'un monstre effrayant, mais d'un dieu plein d'appas.

<sup>&#</sup>x27;« Corneille, dit M. Saint-Marc Girardin, à propos de cette scène, a aussi punt dans son drame les sœuis de Psyché; mais leur châtiment n'a point avec leur crime le rapport ingénieux et moral invoité par La Fontaine.... La Fontaine, qui, en vrai fabuliste, tient a la moralité de ses histoires, a voulu punir les deux sœuis de leur méchancete. Il raconte donc qu'ayant appris que l'Amout avait répudié. Psyché, elles espréenent remplacer leur sœuis, et allerent sur le rocher ou Psyché avait été eulevce par l'Amour : elles n'y trouvèrent, au tien de Zéphyre, pour les transpoiter dans le palais de l'Amour, qu'un grand vent qui les précipita du baut en bas du rocher. Elles descendirent aux enfers, où Psyché les retrouva quand elle fut force d'y descendre, vivante encore, pour aller demander à Proserpine une boîte de fard ; c'était une des épreuves que la colère de Vénus faisait subir à Psyché. Aux enfers, la jalousie faisait le châtrment des sœurs de Psyché, comme elle avait fait leur crime;

b La Fontaine a eu raison de punir les deux envieuses par où elles avaient péche. tiest le propre, en cifet, de l'envie de se servir à elle-même de hourreau. L'envieux ne peut pas supporter le houheut d'autrut; mais par là en même temps il détreit le sien. 2

Tu n'en fais pas amsi, toi qui seul m'as ravie, Amant que j'aime encor cent fois plus que ma vie,

Et qui brises de si beaux nœuds!

Ne me fuis plus, et souffre que j'espère Que tu pourras un jour rabaisser l'œil sur moi, Qu'à force de souffrir j'aurai de quoi te plaire,

De quoi me rengager ta foi.

Mais ce que j'ai souffert m'a trop défigurée,

Pour rappeler un tel espoir. L'œil abattu, triste, désespérée, Languissante et décolorée, De quoi puis-je me prévaloir,

Si, par quelque miracle impossible à prévoir, Ma beauté qui t'a plu, ne se voit réparée?

Je porte ici de quoi la réparer : Ce trésor de beauté divine

Qu'en mes mains pour Vénus a remis Proserpine, Enference des appas dont je puis m'emparer;

Et l'éclat en doit être extrême, Puisque Vénus, la beauté même, Les demande pour se parer.

En dérober un peu, seroit-ce un si grand crime? Pour plaire aux yeux d'un dieu qui s'est fait mon amant, Pour regagner son cœur et finir mon tourment,

Tout n'est-il pas trop légitime?

Ouvrons. Quelles vapeurs m'offusquent le cerveau? Et que vois-je sortir de cette boite ouverte? Amour, si ta pitié ne s'oppose à ma perte, Pour ne revivre plus je descends au tombeau.

(Ede s'evanouit, et l'Amour descend auprès d'elle en volant.)

# SCÈNE IV. - L'AMOUR; PSYCHÉ, évanoule.

L'AMOUR.

Votre péril, Psyché, dissipe ma colère, Ou plutôt de mes feux l'ardeur n'a point cessé; Et, bien qu'au dernier point vous m'ayez su déplaire,

Je ne me suis intéressé

Que contre celle de ma mère : J'ai vu tous vos trasaux, j'ai suivi vos malheurs; Mes soupirs ont partout accompagné vos pleurs Tournez les yeux vers moi; je suis encor le mème. Quoi! je dis et redis tout haut que je vous aime, Et vous ne dites point, Psyché, que vous m'aimez! Est-ce que pour jamais vos beaux yeux sont fermés, Qu'à jamais la clarté leur vient d'être ravie? O Mort! devois-tu prendre un dard si crimine!, Et, sans aucun respect pour mon être éterne!.

Attenter à ma propre vie!
Combien de fois, ingrate déité,
Ai-je grossi ton noir empire
Par les mépris et par la cruauté
D'une orgueilleuse ou farouche beauté!
Combien même, s'il le faut dire,
T'ai-je immolé de fidèles amants,

A force de ravissements! Va, je ne blesserai plus d'ames, Je ne percerai plus de cœurs

Qu'avec des dards trempés aux divines liqueurs Qui nourrissent du ciel les immo: telles flammer Et n'en lancerai plus que pour faire à tes yeuz

Autant d'amants, autant de dieux. Et vous, impitoyable mère, Qui la forcez à m'arracher Tout ce que j'avois de plus cher, Craignez, à votre tour, l'effet de ma colère.

Vous me voulez faire la loi,
Vous qu'on voit si souvent la recevoir de mois
Vous, qui portez un cœur sensible comme un au re;
Vous enviez au mien les délices du vôtre!
Mais dans ce même cœur j'enfoncerai des comps
Qui ne seront suivis que de enagrins jaloux;
Je vous accablerai de honteuses surprises,
Et choisirai partout, à vos vœux les plus douz

Des Adonis et des Anchises Qui n'auront que haine pour vous

SCÈNE V. - VÉNUS, L'AMOUR; PSYCHÉ, CARLOLL

VÉNES

La menace est respectueuse; Et, d'un enfant qui fait le révolté. La colère présomptueuse... L'AMOUR.

Je ne sais plus enfant, et je l'ai trop été; Et ma colère est juste autant qu'impétueuse

VÉNES.

L'impétuosité s'en devroit retenir; Et vous pourriez vous souvenir Que vous me devez la naissance

L'AMOUR.

Et vous pourriez n'oublier pas Que vous avez un cœur et des appas Qui relèvent de ma puissance;

Que mon arc de la vôtre est l'unique soutien; Oue sans mes traits elle n'est rien: Et que si les cœurs les plus braves

En triomphe, par vous, se sont laissé traîner Vous n'avez jamais fait d'esclaves Que ceux qu'il m'a plu d'enchaîner!

Ne me vantez donc plus ces droits de la naissa Qui tyrannisent mes desirs;

Et, si vous ne voulez perdre mille soupirs, Songez, en me voyant, à la reconnoissance.

Vous qui tenez de ma puissance Et votre gloire et vos plaisirs.

VÉNES.

Comment l'avez-vous défendue, Cette gloire dont vous parlez? Comment me l'avez-vous rendue? Et, quand vous avez vu mes autels désolés,

Mes temples violés, Mes honneurs ravalés,

Si vous avez pris part à tant d'ignominie, Comment en a-t-on vu punie Psyché, qui me les a volés?

Je vous ai commande de la rendre charmée pu plus vil de tous les mortels 1,

Qui ne daignât répondre à son ame enflammée Que par des rebuts éternels, Par les mépris les plus cruels; El vous-même l'avez aiméa!

B Wan. Du plus vil des metters.

V. us avez contre moi séduit des immortels; C'est pour vous qu'à mes yeux les l'appayes l'ont cachée. Qu'Apollon même, suborne.

Par un oracle adroitement tourné, Me l'avoit si bleu arrachée,

Que si sa curiosité,

Par une aveugle défiance. Ne l'eût rendue a ma vengeance.

Elle échappoit à mon cœur irrité. Voyez l'état où votre amour l'a mise,

Votre Psyché : son ame va partir;

Voyez; et, si la vôtre en est encore éprise, Recevez son dernier soupir.

Menacez, bravez-moi, cependant qu'elle expire :
Tant d'insolence vous sied bien;
Et ie dois endurer quoi qu'il vous plaise dira.

Et je dois endurer quoi qu'il vous plaise dire, Moi qui, sans vos traits. ne puis rien.

# L'AMOUR.

Vous ne pouvez que trop, déesse impitoyable! Le Destin l'abandonne à tent vetre courroux : Mais soyez moins inexorable

Aux prieres, aux pleurs d'un fils à vos geneuz. Ce doit vous être un spectacle assez doux

De voir d'un œil Psyché mourante, Et de l'autre ce fils, d'une voix suppliente, Ne vouloir plus tenir son la nicur que de vous. Rendez-mei une l'syché, rendez-lui tous ses charace.

Rendez-la, déesse, à mes larmes; Rendez à mon amour, rendez à ma douleur, Le charme de mes veux et le choix de mon cour

#### VENUS.

Quelque amour que Psyché vous donne, ce ses masheurs par moi n'attendez pas la sin.

Si le Destin me l'abandonne, Je l'abandonne à son destin.

Ne m'importanez plus; et, dans cette infortune Laissez-la, sans Vénus, triompher ou périr.

# L'AMOUR.

Helas! si je vous importune, Je na le lerais pas si je pouvois meuric.

VÉNUS.

Cette douleur n'est pas commune, Qui force un immortel à sonhaîter la mort L'AMQUE.

Voyez, par son excès, si mon amour est fur Ne lui ferez-vous grace aucune?

Je vous l'avoue, il me touche le cœur, Votre amour ; il désarme, il fléchit ma rigueu. Votre Psyché reverra la lumière.

L'AMOUR.

Que je vous vais partout faire donner d'encent

Oui cous la reverrez dans sa beauté première; Mais de vos vœux reconnoissants Je veux la déférence entière;

Je veux qu'un vrai respect laisse à mon amitie Vous choisir une autre moitié.

L' MIII R.

Et moi, je ne veux pius de grace:
Je reprends toute mon audace;
Je veux Psyché, je veux sa foi;
cux qu'elle revive, et revive pour m

Je voux qu'elle revive, et revive pour moi; Et tiens indifférent que votre haine lasse En faveur d'une autre se passe. Jupiter, qui paroit, va juger entre nous

De mes emportements et de votre courroux.

Après queiques éclairs et des romants paroit en l'air sur son delle.

SCÈNE VI. JUPITER, VÉNUS, L'AMOUR PSICHE, evenoure.

L'AMO D

Vous, à qui seul tout est possible,
Père des dieux, souverain des mortels,
Fléchissez la rigueur d'une mère inflexible,
Qui, sans moi, n'auroit point d'autels.
J'ai pleuré, j'ai prié, je soupire, menace,
Et perds menaces et soupirs.
Ette ne veut pas voir que de mes déplai

Et que, si Psyché perd le jour,

Si Psyché n'est à moi, je ne suis plus l'Amour.

Qui, je romprai mon arc, je briserai mes flèches,

J'éteindrai jusqu'à mon flambeau, Je laisserai languir la Nature au tombeau;

Ou, si je daigne aux cours faire encor quelques brèches.

Avec ces pointes d'or qui me font obéir

Je vous blesserai tous là haut pour des mortelles,

Et ne décocherai sur elles

Que des traits émoussés qui forcent à hair,

Et qui ne font que des rebelles. Des ingrates et des cruelles.

Par quelle tyrannique loi

Tiendrai-je à vous servir mes armes toujours prêter, Et vous ferai-je à tous co quètes sur conquêtes,

Si vous me défendez d'en faire une pour moi?

JUPITER, a Venus.

Ma fille, sois-lui moins sévère; Tu tiens de sa Psyché le destin en tes mains. La Parque, au moindre mot, va suivre ta colère. Parle, et laisse-toi vaincre aux tendresses de mère. Ou redoute un courroux que moi-même je crains.

Veux-tu donner le monde en proie A la haine, au désordre, à la confusion;

Et d'un dieu d'union,

D'un dieu de douceurs et de joie, Faire un dieu d'amertume et de division?

Considère ce que nous sommes,

Et si les passions doivent nous dominer.

Plas la vengeance a de quoi plaire aux hommes. Plus il sied bien aux dieux de pardonner.

VENUS.

Je pardonne à ce fils rebelle :

Mais voulez-vous qu'il me soit reproché

Qu'une misérable mortelle,

L'objet de mon courroux, l'orgueilleuse Psych-

Sous ombre qu'elle est un peu belle,

Par un hymen dont je rougis,

Sou.lle mon alliance et le lit de mon fils

JUPITUR.

He bien! je la fais immortelle,

Afin d'y rendre tout égal.

VENUS.

ie n'ai plus de mépris ni de haine pour eile, El l'admets à l'honneur de ce nœud conjugal.

Psyché, reprenez la lumière,
Pour ne la reperdre jamais.
Jupiter a fait votre paix;
Et je quitte cette humeur fière
Qui s'apposoit à vos souhaits.

PSYCHÉ, soriant de s'a évanouissement.

Qui redonnez la vie à ce cour innocent!

VÉNUS.

Jupiter vous fait grace, et ma colère cesse. Vivez, Venus l'ordonne; aimez, elle y consent. PSYCHÉ, à l'Amour.

Je vous revois enfin, cher objet de ma flamme!

le vous possède enfin, déliers de mon ame!

Venez, amants, venez aux cieux Achever un si grand et si digne hyménée. Viens-y, belle Psyché, changer de destinée; Viens prendre place au rang des dieux.

Deux grandes machines descendent aux deux côtés de Jupiter, cepen lant qu'il dit ces derniers vers. Vénus, avec sa surce, monte dans l'une, l'Amour et Psyché dans l'autre, et tous ensemble remontent au ciel.

Les durintés qui avoient été partagées entre Vénus et son fils 2: réunissent en les voyant d'accord; et tontes ensemble, par des concerts, des chants et des danses, célèbrent la tête des noces de l'Amour. Apollon paroît le premier, et, comme dem de l'harmonie, commence à chanter, pour inviter les autres dienx à se rélouir.

## RECIT DAPOLLOS.

Unissons-nous, troupe immortelle:
Le dieu d'amour devient heureux amant,
Et Vénus a repris sa douceur naturelle
En fayeur d'un fils si charmant;
Il sa genter en paix, après un long tourment.
Une felicile qui doit être éternelle.

TOUTES LES DIVINITÉS chantent ensemble ce couplet à la gloire de l'Amour.

Célébrons ce grand jour,
Célébrons tous une fête si belle;
Que nos chants en tous lieux en portent la nouvelle
Qu'ils fassent retentir le céleste séjour
Chantons, répétons tour à tour,
Qu'il n'est point d'ame si cruelle
Oui tôt ou tard ne se rende à l'Amour.

APOLLON continues

Le dieu qui nous engage
A lui faire la cour
Défend qu'on soit trop sage.
Les plaisirs ont leur tour:
C'est leur plus doux usage
Que de finir les soins du jour,
La nuit est le partage
Des jeux et de l'amour.

Ce scroit grand donmage
Qu'en ce charmant séjour
On cût un cœur sauvage.
Les plaisirs ont leur tour:
C'est leur plus doux usage
Que de finir les soins du jour.
La nuit est le partage
Des jeux et de l'amour.

Deux Muses qui ont toujours évité de s'engager sous les lois de l'Amour, conseillent aux belles qui n'ont point encore aimé de s'en défendre avec soin, à leur exemple.

# CHANSON DES MUSES.

Gardez-vous, beautés sévères :
Les amours font trop d'affaires;
Craignez toujours de vous laisser charmer,
Quand il faut que l'on soupire,
Tout le mal n'est pas de s'enflammer;
Le martyre
De le dire
Coûte plus cent fois que d'aimer.

SECOND COUPLET DES MUCES.

On ne peut aimer sans peines;
Il est peu de douces chaines;
A tout moment on se sent alarmer.
Quand il faut que l'on soupire,
Tout le mal n'est pas de s'enflammer;
Le martyre

Le martyre De le dire

Coûte plus cent fois que d'aimer.

Bacchus fait entendre qu'il n'est pas si d'ingereux que l'Amour

BECIT DE BACCHES.

Si quelquefois
Suivant nos douces lois,
La raison se perd et s'oublie,
Ce que le vin nous cause de folie
Commence et finit en un jour;
Mais quand un cœur est enivré d'amour,
Souvent c'est pour toute la vie

# ENTRÉE DE BALLET.

Composée de deux Ménades et de deux Égipans qui suivent Bacchus.

Mome déclare qu'il n'a point de plus doux emploi que de médire, et que ce n'est qu'à l'Amour seul qu'il n'ose se jouer.

#### BECIT DE MOME

Je cherche à médire
Sur la terre et dans les cieux;
Je soumets à ma satire
Les plus grands des dieux.
Il n'est dans l'univers que l'Amour qui m'étonne,
Il est le seul que j'épargne aujourd'hui;
Il n'appartient qu'à lui
De n'épargner personne.

# ENTRÉE DE BALLET.

Composée de quatre Polichinelles et de deux Matassins qui survent Mome, et viennent joindrs leur plaisanterie et leur badinage aux divertissements de cette grande fète.

Bacchus et Mome, qui les conduisent, chantent au milien c'eux

chacun une chanson, Bacchus à la louange du vin, et liume une chanson enjouée sur le sujet et les avantages de la autlerie.

### RÉCIT DE BACCHOS.

Admirons le jus de la treille:
Qu'il est puissant, qu'il a d'attraits!
Il sert aux douceurs de la paix.
Et dans la guerre il fait merveille:
Mais surtout pour les amours
Le vin est d'un grand secours.

# RÉCIT DE MOME.

Folâtrons, divertissons-nous, Raillons, nous ne saurions mieux faire: La raillerie est nécessaire Dans les jeux les plus doux. Sans la douceur que l'on goûte à médire, On trouve peu de plaisirs sans ennui : Rien n'est si plaisant que de rire, Quand on rit aux dépens d'autron : Plaisantons, ne pardonnons rien; Rions, rien n'est plus à la mode; On court péril d'être incommode En disant trop de bien. Sans la douceur que l'on goûte à médire On trouve peu de plaisirs sans ennui; Rien n'est si plaisant que de rire, Quand on rit aux dépens d'autrui.

Mars arrive au milieu du théâtre, suivi de sa troupe guerrièr qu'il excite à profiter de leur loisir, en prenant part aux descritissements.

### RÉCIT DE MARS.

Laissons en paix toute la terre; Cherchons de doux amusements. Parmi les jeux les plus charmants, Mélons l'image de la guerre.

# ENTRÉE DE BALLET.

Suivanta de Mars, qui font, en dansant avec des drapeaux et les caseignes, une manière d'exercice.

# DERNIÈRE ENTRÈE DE BALLET.

Les troupes différentes de la suite d'Apollon, de Bacchus, de Mome et de Mars, après avoir achevé leurs entrées particulières, s'unissent ensemble, et forment la dernière entrée, qui renferme toutes les autres.

Un chœur de toutes les voix et de tous les instruments, qui sont au nombre de quarante, se joint à la danse générale, et termine la fête des noces de l'Amour et de Psyché.

DURNIER CHOSUR.

Chantons les plaisirs charmants
Des heureux — ants.
Que tout le ciet s'empresse
A leur faire sa cour.
Célébrons ce beau jour
Par mille doux chants d'allégresse;
Célébrons ce beau jour
Par mille doux chants pleins d'amour.

Dans le grand salon du palais des Tuileries, où Psyché a été représentée devant Leurs Majestés, il y avoit des timbales, des trompettes et des tambours mèlés dans ces derniers concerts; et ce dernier couplet se chantoit ainsi:

Chantons les plaisirs charmants
Des heureux amants.
Répondez-nous, trompettes,
Timbales et tambours;
Accordez-vous toujours
Avec le doux son des musettes;
Accordez-vous toujours
Avec le doux chant des amours!

· VAB.

MARS.

Mes plus fiers ennemis, vaincus ou pleins d'effros. Ont vu toupeurs ma valeur triomphante; L'Amour est le seul qui se vante D'avoir pu triompher de moi.

BILENE, monté sur un das.

Pacchus vent qu'on boive à longs tracts.

On ne se plaint jamais

Sous son heureux emptre;

Tout le jour on n'y fait que rese.

# ACTE V, SCENE VI.

Bt la nuit on y dort en pais. Ce dreu read nos verus satisfate: Quesa cour a d'attracts! Chantons-y bien sa glorte. Teut le jour on n'y fait que bore, Et la nuit on y dort en naix.

#### SILÈNE ET DEUX SATYRES ENSEMBI!.

Voulez-vous des donceurs parfortes? Ne les cherchez qu'au fond des pots.

#### PREMIER SATYRE.

Les grandeurs sont sujettes A mille peines secretes.

#### SECOND SATYRE.

L'amour fait perdre le repos.

### TOUS TROIS ENSEMBLE

Voulez-vous des donceurs parla tes? Ne les cherchez ou'au fond des pots

#### PREMIER SATYKE.

clost to que sont les ris, les joux, les char : 200 des.

Co.: done le via qu'on trouve les hans mots

TOUS TROSS ENSEMBLE

Toules-vous des donceurs parfaiter? De les cherches qu'au tond des possi-

# NOMS DES PERSONNES

QUI ONT RÉCITÉ, DANSE ET CHANTE

# DANS PSYCHÉ.

## DANS LE PROLOGUE.

FLORE, modemoiselle Illiaire.

VERTUMNE, le sieur de La GRILLE.

SYLVAINS dansants, les sieurs Chicanneau. La Pierre, Favier, Magny. DRYADES dansantes, les sieurs de Lorge, Bonnard. Chauveau, Favir. Palémon, le sieur Gave.

DIEUX DES FLEUVES dansonts, les sieurs Beauchamp, Mayeu, Desbrosses, et Saint-André le cadet.

NAIADES dausantes, les sieurs Lestang, Arnal, Favier le cadet, et Foignard le cadet.

CHOEURS DES DIVINITÉS chantantes de la terre et des eaux...

VÉNUS, mademoiselle de Brie.

LES DEUX GRACES, me-demoiselles La Thorillière et du Croisy. L'AMOUR, le sieur La Thorillière le fits. SIX AMOURS...

# DANS LA TRAGÉDIE-BALLET.

L'AMOUR, le sieur BARON.
PSYCHÉ, mademoiselle MOLIÈRE.
LES DEUX SOMURS DE PSYCHE, mesdemoiselles MAROTTE et BARUVAL.
LE ROI, le sieur LA THORILLIÈRE.
LYCAS, le sieur CHATEAUNEUR.
LES DEUX AMANTS DE PSYCHÉ, les sieurs Hubert et La Grange VÉNUS, mademoiselle de Brie.
UN FLEUVE, le sieur de Brie.
JUPITER, le sieur du Croisy.
ŽÉPHYRE, le sieur MOLIÈRE.
SUITE DU ROI...

#### DANS LE BALLET.

#### PREMIER INTERMEDE.

FEMME DESOLEE, mademoiselle HILAIRE. HOMMES AFFLIGÉS, les sieurs Morel et LANGEAUS. HOMMES AFFLIGÉS densants, les sieurs Dolivet, Le Chantre, Svint-André l'ainé et Saint-André le cauet, La Montagne, et Foignard l'ainé.

FEMMES AFFLIGÉES dansantes, les sieurs Bonnard, Joubert, Do-LIVET le fils, ISAAC, VAIGNARD l'ainé, et GIRARD.

#### SECOND INTERMEDE.

VULCAIN, le sieur...

CYCLOPES dansants, les sieurs Beauchamp, Chicanneau, Mayeu, La Pierre, Favier, Desbrosses, Joubert, et Saint-André le cadet

FÉLS JONSOITES, JOS SIGUES NOCHET, MACNY, DE LORGE, LESTANG, LA MONTAGNE, FOIGNARD Painé, FOIGNARD LE CADEL, et VAIGNARD Painé.

#### TROISIÈME INTERMÈDE.

ZÉPHYRE chantant, le sieur JEANNOT.

DEUX AMOURS chantants, les sieurs Renier et Pierrot.

ZÉPHYRS dansants, les sieurs Bouteville, DES AIRS, ARTUS, VAL-GNARD le cadet, GERMAIN, PÉGOURT, DU MIRAIL, et LESTANG le jeune. AMOURS dansants, le chevalier Pol, les sieurs Rouillant, Thibaut.

LA MONTAGNE, DOLIVET fils. DALUZEAU, VITROU, et LA THORILLIERE.

#### QUATRIEME INTERMEDE.

URIES dansantes, le fours Beauchamp. Udieu. Chicanneau. Mayer. Desbrosses. Magny, Foignard D. Collet. Joudert, Lestang Favier Painé, et Saint-André le cauet.

LUTINS faisant des sauts périlleur, les sieurs Cobus, Maurice, Pouler, et Petit-Jean.

#### DERNIER INTERMEDE.

APOLLON, le sieur LANGEAIS.

ARTS, travestis en bergers, dansants, les sieurs Beauchamp, Chicanneau, La Pierre, Favier l'oiné, Magny. Noblet, Desbrosses, Lestang, Foignard l'ainé, et Foignard le codel.

DEUX MUSES chantantes, mesdemoiselles Hilaire et des Fronteaux. BACCHUS, le sieur GAYE.

MÉNADES dansantes, les sieurs Isaac, Paysan, Joubert, Dolivet fils, Bretau, et Desforges.

ÉGIPANS dansants, les sieurs Dolivet, Hidieu, Le Chantre, Royen, SAINT-ANDRÉ l'ainé, et SAINT-ANDRÉ le cadet.

SILÈNE, le sieur BLONDEL.

SATYRES chantants, les sieurs La GRILLE et BERNARD.

SATYRES voltigeors, les sieurs de Minichaise et de Vieux-Amant.

MOME, le sieur MoreL.

MATASSINS dance is, les sieurs de Lorge, Bonnard, Arnal, Favier le codet, Gover, et Lureau.

FULTCHINELLES deasents, les sieurs Manceau, Girard, La Valles, Favre, Le Febvre, et La Montagne.

MARS, le sieur Estival.

CONDUCTEUR de la suite de Mars, le sieur REBEL.

SUIVANTS de Mars dansants.

GUERRIERS avec des drapeaux, les sieurs Beauchamp, Mayeu, La Pierre, et Favier.

GUERRIERS arm's de piques, les sieurs Noblet, Chicanneau, Magny, et Lestang.

OCERNIERS portant des masses et des boucliers, les sieurs CAMET, LA PAYE. Le Duc, et de Busson.

coccit des divinités céles es.

# LES FOURBERIES DE SCAPIN.

# COMÉDIE EN TROIS ACTES.

1671.

# NOTICE.

Cette pièce fut représentée pour la première fois-sur le théâtre du Palais-Royal, le 24 mai 1671. C'est une imitation de la co-médie antique à laquelle s'ajontent un grand nombre d'emprants faits à diverses comédies d'intrigue italiennes ou françaises. Le Phormion de Tèrence en a donné l'idée première, et plusieurs scènes ont été inspirées par la Sœur, comedie de Rotrou, le Pédant joué de Cyrano de Bergerac, un canevas italien, Pantalon père de famille, Francisquine, farce de Tabarin, l'Émille de Grotto et la Constance de Larivey. C'est à propos des emprunts qu'il avait faits dans les Fourberies de Scapin, que Molière disait: « Je prends mon bien où je le trouve. »

Sans doute, quand on se place au point de vue étroitement classique; quand on juge, comme quelques critiques, d'après le code du goût, qui n'est souvent que le code de Impuissance et de l'ennui, on ne peut placer la pièce qui nous occupe au nombre des chefs-d'œuvre de notre scène; mais au moins on ne peut lui refuser le premier rang parmi les chefs-d'œuvre de la farce. Molière voulait faire rire; il a réussi, là est toute la question; et pour répondre aux critiques qui ont été faites des Fourleries de Scapin, nous ne pouvons mieux faire que de citer ce

jugement de Voltaire:

« Si Molière avait donné la farce des Fourberies de Scapin pour une vraie comédie, Despréaux aurait eu raison de dire dans son Art poétique:

> C'est par la que Molière, illustrant ses écrits, Peut-être de son art est remporte le prix, Si, moins ami du peuple, en ses dectes pentures. Il n'eat point fait souvent grimacer ses ligures, Quitté pour le bouffon l'agréable et le fin, Et sans honte à Terence allié Tabarni. Dans le sac ridicule où Scapin s'enveloppe Je ne reconnois plus l'auteur du Misanthrops.

» On pourrait répondre à ce grand critique que Molière n'a point allié Térence à Tabarin dans ses vraies comédies, où il surpasse Térence : que s'il a déféré au goût du peuple, c'est dans ses farces, dont le seul titre annonce du bas comique; et que ce bas comique était nécessaire pour soutenir sa troupe.

» Molière ne pensait pas que les Fourberies de Scapin et le Mariage forcé valussent l'Avare, le Tartuffe, le Misanthrope, les Femmes savantes, ou fussent même du même genre. De plus, comment Despréaux peut-il dire que Molière peut-être de son art eut remporté le prix? Qui donc aura ce prix, si Molière ne l'a pas? »

Nous ajouterons que si l'auteur, dans la pièce qu'on va lire, a souvent exagéré la plaisanterie, il a souvent aussi maintenu le véritable comique à une hauteur que lui seul a su atteindre, et suivant la juste remarque de Geoffroy, ce Scapin qui fait tant de folies, dit aussi quelque fois les choses les plus sages, témoin sa tirade sur les dangers de la chicane.

### PERSONNAGES.

ARGANTE, pere d'Octave et de Zerbinette'.
GÉRONTE, pere de Leandre et d'Hvacante'.
OCTAVE, fils d'Argante, et amant d'Hyacante'.
LÉANDRE, fils de Geronte, et au ante d' Zerbinette'.
ZERBINETTE, crue Égyptienne, et reconnue fille d'Argante et amante de Léandre'.
HTACINTE, fille de Géronte et amante d'Octave'.
SCAPIN, valet de Léandre, et fourbe''.
STLVESTRE, valet d'Octave's.
NÉRINE, nourrice d'Hyacinte'.
CARLE, fourbe.
DEUX PORTEURS.

Acteurs de la troupe de Mohere : HUBERT. — DU CECISY. — BARON.—

LE GRANGE. — Mademoiselle BLAUVAL. — Mademoiselle NOLIÈRE. — MoMERE. — LA FRORILLIÈRE. — DE BRIE.

La scène est à Naples.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - OCTAVE, SYLVESTRE.

OCTAVE.

Ah! fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux! Dures extrémités où je me vois réduit! Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient?

SYLVESTRE.

Oui.

OCTAVE.

Qu'il arrive ce matin même?

SYLVESTRE.

Ce matin même.

OCTAVE.

Et qu'il revient dans la résolution de me marier?

Oui.

OCTAVE.

Avec une fille du seigneur Géronte?

SYLVESTRE.

Du seigneur Géronte.

OCTAVE.

Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela :

SYLVESTRE.

trat.

OCTAVE.

Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle?

SYLVESTRE.

De votre oncle.

OCTAVE.

A qui mon père les a mandées par une lettre?

Par une lettre.

OCTAVE.

Et cet oncle, dis-tu, sait toutes nos affaires?

#### SYLVESTRE.

Youtes nos affaires

OCTAVE.

Ah! parle, si tu veux, et ne te fais point, de la sorte, arracher les mots de la bouche.

SYLVESTRE.

Qu'ai-je à parler davantage? vous n'oubliez aucune circonstance, et vous dites les choses tout justement comme elles sont.

OCTAVE.

Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures.

SYLVESTRE.

Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous; et j'aurois bon besoin que l'on me conseillat moi-mème.

OCTAVE.

Je suis assassiné par ce maudit retour.

SYLVESTRE.

Je ne le suis pas moins.

OCTAVE.

Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes.

#### SYLVESTRE.

Les réprimandes ne sont rien; et plût au ciel que j'en fusse quitte à ce prix! mais j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies; et je vois se former, de loin, un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules <sup>2</sup>.

OCTAVE.

O ciel! par où sortir de l'embarras où je me trouve?

C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter

Ah! tu me fais mourir par tes leçons hors de saison.

SYLVESTRE.

Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies.

<sup>&#</sup>x27;Cette forme de dialogue en écho était fort goûtée au dix-septienie siècle. Molière semble ici avoir fait quelques emprouts à la Sœur de Retrou, acte I, scène I.

OCTAVE.

the dois-je faire? Quelle résolution prendre? A quel remède recourir?

# SCÈNE II. - OCTAVE, SCAPIN, SYLVESTRE.

SCAPIN.

Qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel desordre est-ce là? Je vous vois tout troublé.

OCTAVE.

Ah! mon pauvre Scapin, je suis perdu; je suis désespéré; je suis le plus infortuné de tous les hommes.

SCAPIN.

Comment?

OCTAVE.

N'as-tu rien appris de ce qui me regarde?

SCAPIN.

Non.

OCTAVE.

Mon père arrive avec le seigneur Géronte, et ils me seulent marier.

SCAPIN.

Hé bien! qu'y a-t-il là de si funeste?

OCTAVE.

Hélas! tu ne sais pas la cause de mon inquiétude.

SCAPIN.

Non; mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt; et je suis homme consolatif 1, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens.

OCTAVE.

Ah. Scapin, si tu pouvois trouver quelque invention, forser quelque machine, pour me tirer de la peine où je suis, le croirois t'être redevable de plus que la vie.

SCAPIN.

A vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me scient impossibles, quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses J'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le

Pascal a dit consolatif à ... et consolatif pour ... :

Discours bien consolatif à ceux qui ont assez de liberté d'esprit..., etc. » —
 Un beau mot de saint Augustin est bien consolatif pour de certaines personnes. »
 F. Genin.)

vulgaire ignorant donne le nom de fourberies; et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guere vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de g'orre que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, ie encide est trop maltraité aujourd'hui; et j'ai renoncé à tentes choses depuis certain chagrin d'une affaire qui m'arriva.

OCTAVE.

Comment? quelle affaire, Scapin?

SCAPIN.

Une aventure où je me brouillai avec la justice.

OCTAVE.

La justice?

SCAPIN.

Oui. Nous eûmes un petit démêlé ensemble.

SYLVESTRE.

Toi et la justice?

SCAPIN.

Oui. Elle en usa fort mal avec moi; et je me dépitoi de telle sorte contre l'ingratitude du siècle, que je résolus de ne plus rien faire. Baste! Ne laissez pas de me conter votre aventure.

OCTAVE.

Tu sais, Scapin, qu'il y a deux mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquerent ensemble pour un voyage qui regarde certain commerce où leurs intérèts sont mèlés 1.

SCAPIN.

Je sais cela.

OCTAVE.

Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, mei sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction.

SCAPIN.

Oui Je me suis fort bien acquitté de ma charge.

OCTAVE.

Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux.

SCAPIN.

Je sais cela encore.

<sup>·</sup> Tout le recit qui va survre est tiré du Phormion de Térence

#### OCTAVE

Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour, et me mena voir cette tille, que je trouvai belle, à la vérité, mais non pas tant qu'il vouloit que je la trouvasse. Il ne m'entretenoit que d'elle chaque pur, m'exagéroit à tous moments sa beauté et sa grace, me fotont son esprit, et me parloit avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapportoit jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçoit toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querelloit quelquefois de n'etre pas assez sensible aux choses qu'il me venoit dire, et me blàmoit sans cesse de l'indifférence où j'étois pour les feux de l'amour.

#### SCAPIN.

Je ne vois pas encore où ceci veut aller.

### OCTAVE.

Un jour que je l'accompagnois pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendimes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mélées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est: une femme nous dit, en soupirant, que nous pouvions veur là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins que d'être insensibles, nous en serions touchés.

### SCAPIN.

Où est-ce que cela nous mène?

#### OCTAVE.

La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'étoit. Nous entrons dans une salle, où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisoit des regrets, et d'une jeune fille toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir.

#### SCAPIN.

Ah! ah!

### OCTAVE.

Une autre auroit paru effroyable en l'état où elle étoit; car elle n'avoit pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit qui étoient de simple futaine; et sa coiffure étoit une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui laissoit tomber en désordre ses cheveux our ses épaules; et cependant, faite comme cela, elle brilloit

de mille attraits, et ce n'étoit qu'agréments et que charmes que toute sa personne.

SCAPIN.

Je sens venir la chose.

OCTAVE.

Si tu l'avois vue, Scapin, en l'état que je te dis, tu l'aurois trouvée admirable.

SCAPIN.

Oh! je n'en doute point; et, sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle étoit tout à fait charmante.

OCTAVE.

Ses larmes n'étoient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage; elle avoit, à pleurer, une grace touchante, et sa douleur étoit la plus belle du monde.

SCAPIN.

Je vois tout cela.

OCTAVE.

Elle faisoit fondre chacun en larmes, en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante, qu'elle appeloit sa chère mère; et il n'y avoit personne qui n'eût l'ame percée de voir un si bon naturel.

SCAPIN.

En effet, cela est touchant; et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer.

OCTAVE.

Ah! Scapin, un barbare l'auroit aimée.

SCAPIN.

Assurément. Le moyen de s'en empêcher?

OCTAVE.

Après quelques paroles, dont je tâchai d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortimes de là; et demandant à Léandre ce qu'il lui sembloit de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvoit assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parloit, et je ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés avoient fait sur mon ame.

SYLVESTRE, à Octave.

Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à de-

enain. Laissez-le-moi finir en deux mots! (A Scapia.) Son cœur prend feu dés ce moment : il ne sauroit plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligée. Ses fréquentes visites sent rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir : presse, supplie, conjure : point d'affaire. On lui dit que a fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille hontète, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Perinsulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution : le voilà marié avec elle depuis trois joures.

SCAPIN.

J'entends.

#### SYLVESTRE.

Maintenant, mets avec cela le retour imprévu du père, ju'on n'attendoit que dans deux mois; la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lai avec la fille que le seigneur Géronte a cue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente.

#### OCTAVE.

Et, par-dessus tout cela, mets encore l'indigence où se trouve cette annable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir.

#### SCAPIN.

Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle! c'est bien là de quoi se tant alarmer! N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de chose? Que diable! te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saureis trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelque ruse galante, quelque honnète petit stratagème pour ajuster vos affaires! Fi! peste soit du butor! Je roudrois bien que l'on m'eùt donné autrefois nos vieillards à deper; je les aurois joués tous deux par-dessous la jambe : et je n'étois pas plus grand que cela, que je me signalois déja par cent tours d'adresse jolis.

'Co trait est emprunté a Rotrou, dans la Saur. Comme fei le valet det valet :

de les ce long récit vons n'abrégez le cours, Le jour à bever e p le tôt que ce discours. Laissez-moi le buil avec une parois.

#### SYLVESTRE:

J'errore que le ciel ne m'a pas donné tes talents, et que pe n'ar pas l'esprit, comme toi, de me brouiller avec la justice.

#### OCTAVE.

Voici mon aimable Hyacinte.

SCÈNE III. - HYACINTE, OCTAVE, SCAPIN, SYLVESTRE.

# HVACINTE.

Ah! Octave, est-il vrai ce que Syivestre vient de dire à Nérine, que votre père est de retour, et qu'il veut vous marier?

#### OCTAVE.

Oni, belle Hyacinte; et ces nouvelles m'ont donné une attente cruelle. Mais que vois-je? vous pleurez! Pourquoi ces barmes? Me soupçonnez-vous, dites-mor, de quelque infidéliré? et n'êtes-vous pas assurée de l'amour que j'ai pour vous?

#### HYACINTE

Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez; mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours.

#### OCTAVE.

Hé! peut-on vous aimer, qu'on ne vous aime toute sa vic?

J'ai om dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'its naissent.

#### OCTAVE.

Ah! ma chère Hyacinte, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes; et je sens bien, pour moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau.

#### HYACINTE.

Je veux croire que vous sentez ce que vous diles, et je ne soule point que vos paroles ne soient sincères; mais je traies un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tentites entaments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre persont, et je suis sûre que je mourrai si ce malheur un'arrive.

OCTAVE.

Non, belle Hyacinte, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi; et je me resondrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai deja pris, sans l'avoir vue, une aversion effrogable pour celle que l'on me destine; et, sans être cruel, j souhaiterois que la mor l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinte; car vos larmes me tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur.

HYACINTE.

Pusque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'ett ndrai, d'un œil constant, ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi.

OCTAVE.

Le ciel nous sera favorable.

HYACINTE.

Il ne sauroit m'être contraire, si vous m'êtes fidèle

OCTAVE.

Je le serai, assurement.

HYACINTE.

Je serai donc heureuse.

SCAPIN, à part.

Elle n'est pas tant sotte, ma foi; et je la trouve assez passible.

OCTAVE, montrant Scapin.

Voici un le mme qui pourroit bien , s'il le vouloit, nous être, dans tous nos h soms, d'un secours merveilleux.

SCAPIN.

J'a) fait de grands serments de ne me mèler plus du monde; mais, si vous m'en priez bien fort tous deux, pentêtre.....

OCTAVE.

Ah! s'il ne tient qu'e te prier bien fort pour obtenir ton aide, je le conjure de teut mon cœur de prendre la conduite de notre barque.

SCAPIN', à Hyacesta.

Et vous, ne me dites-vous rien?

HYACINT

le von compare, a ou exemple, par tout re qui yous est le jus abor la nomb, de vouloir servir notre amour. SCAPIN.

Il faut se laisser vaincre, et avoir de l'humanité. Allez, e veux m'employer pour vous.

OCTAVE.

Crois que...

SCAPIN, a Octave.

Chut! A Hyacinte.) Allez-vous-en, vous, et soyez en repos

SCÈNE IV. - OCTAVE, SCAPIN, SYLVESTRE.

SCAPIN, à Octave.

Et veus, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père.

OCTAVE

Je l'avoue que cet abord me fait trembler par avance; et j'ai une timidité naturelle que je ne saurois vaincre.

SCAPIN.

Il faut pourtant paroître ferme au premier choc, de peur que, sur votre foiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. La, tâchez de vous composer par étude un peu de hardiesse; et songez a répondre résolume...t sur tout ce qu'il vous pourra dire,

OCTAVE.

Je ferai du mieux que je pourrai.

SCAPIN.

Ca, essayons un peu, pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle, et voyons si vous ferez bien. Allons; la mine résolue, la tête haute, les regards assurés.

OCTAVE

Comme cela?

SCAPIN.

Encore un peu davantage.

OCTAVE.

Minsi?

SCAPIE.

Hon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, républez-moi fermement, comme si c'étoit à lui-même. Comment! pendard, vaurien, infame, fils indigne d'un père nune moi, oses-tu bien paroitre devant mes yeux, après les lous dépertements, après le liche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est ce là le truit de mes soins, ma-

caud? est-ce la le fruit de mes soins? le respect qui m'est dû? le respect que tu me conserves? (Allons donc.) Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin! Répondsmoi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes oelles raisons... Oh! que diable, vous demeurez interdit!

OCTAVE.

C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends.

Hé! oui; c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent.

OCTAVE.

Je m'en vais prendre plus de résolution, et je répondrai rement.

SCAPIN.

Assurément?

OCTAVE.

Assurément.

SYLVESTRE.

Voilà votre père qui vient.

OCTAVE.

O ciel! je suis perdu.

SCÈNE V. - SCAPIN, SYLVESTRE.

SCAPIN.

Hola, Octave! demeurez, Octave. Le voilà enfui. Quelle pauvre espece d'homme! Ne laissons pas d'attendre le vieil-lard.

SYLVESTRE.

Que lui dirai-je?

SCAPIN.

Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre.

. ÈNE VI. - ARGANTE; SCAPIN ET SYLVESTRE, dans to food du theatre.

ARGANTE, se croyant seul.

A-t-on jamais out parler d'une action pareille à celle là ' SCAPIN, à Sylvestre.

Il a déja appris l'affaire: et elle lui tient si fort en tèle, que, tout seul, il en parle haut.

ARGANTE, se croyant seul.

Voilà une témérité bien grande!

SCAPIN, à Sylvestre.

Écoutons-le un peu.

ARGANTE, se croyant seul-

Je voudrois bien savoir ce qu'ils me pourront dire ser se beau mariage.

SCAPIN, à part.

Nous y avons songé.

ARGANTE, se croyant seul

Tâcheront-ils de me nier la chose?

SCAPIN, a part.

Non, nous n'y pensons pas.

ARGANTE , se croyant seul.

Ou s'ils entreprendront de l'excuser?

Celui-là se pourra faire.

ARGANTE, se crovant seul.

Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air?

Peut-être.

ARGANTE, se croyant seul.

Tous leurs discours seront inutiles.

SCAPIN , à part.

Nous allons voir.

ARGANTE, se croyant seul.

Ils ne m'en donneront point à garder.

SCAPIN, à part.

Ne jurons de rien.

ARGANTE , se croyain seil.

in saurai mettre mon pendard de fils en lieu de súreté
SCAPIN, a part.

Nous y pourvoirons.

ARGANTE, se croyant seul.

Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups.

SYLVESTRE, a Scapin.

J'etois bien étonné s'il m'oublioit.

ARGANTE, apercevant Sylvestre.

An' ah' vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens!

SCAPIN.

Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour

ARGANTE.

Bonjour, Scapin. (A Sylvestre.) Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière! et mon fils s'est comporté lort sagement pendant mon absence!

SCAPIN.

Vous vous portez bien, à ce que je vois?

ARGANTE.

Assez bien. (A Sylvestre.) Tu ne dis mot, coquin, tu ne dis

SCAPIN.

Votre voyage a-t-il été bon?

ARGANTE.

Mon Dieu, fort bon! Laisse-moi un peu quereller en repos.

Vous voulez quereller?

ARGANTE.

Oui, je veux quereller.

SCAPIN.

Hé! qui, monsieur?

ARGANTE, montrant Sylvestre.

Ce maraud-là.

SCAPIN.

Pourquoi?

ARGANTE.

Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence?

SCAPIN.

J'ai bien oui parler de quelque petite chose.

ARGANTE.

Comment! quelque petite chose! Une action de cette nature!

SCAPIN.

Vous avez quelque raison.

ARGANTE.

Une hardiesse pareille à celle-là!

SCIPIN

Cela est vrai.

ARGANTE.

Un fils qui se marie sans le consentement de son père!

## SCAPIN

Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serois d'avis que vous ne fissiez point de bruit.

#### ARGANTE.

Je ne suis pas de cet avis, moi; et je veux faire du bruit tout mon soùl. Quoi! tu ne trouves pas que j'aie tous les sujets du monde d'être en colère?

# SCAPIN

Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose; et je me suis intéressé pour vous, jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelles belles réprimandes je lui ai faites, et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardoit à un père dont il devoit baiser les pas. On ne peut pas lui mieux parler, quand ce seroit vous-même. Mais quoi! je me suis rendu à la raison, et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourroit croire.

# ARGANTE.

Que me viens-tu conter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue?

# SCAPIN.

Que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée.

## ARGANIC.

Ah! Ah! Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commence tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire, pour excuse, qu'on y a été poussé par sa destinée.

#### SCAPIN.

Mon Dieu! vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement agagé dans cette affaire.

#### ARGANTE.

Et pourquoi s'y engageoit-il?

# SCAPIN.

Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes, et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudroit pour ne rien faire que de raisonnable : témoin notre Léandre, qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire, de son côté, pis encore que votre fils. Je voudrois bien savoir si vous-mème n'avez pas été jeune, et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. J'ai our dire, moi, que vous avez été au-

trefois un bon compagnon parmi les femmes; que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, e que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez bout

### ARGANTE.

Cela est vrai, j'en demeure d'accord; mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai point été jusqu'a faire ce qu'il a fait.

# SCAPIN.

Que vouliez-vous qu'il fit? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien (car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes); il la trouve charmante, il lui rend des visites, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite; il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser 1.

SYLVESTRE, à part.

L'habile fourbe que voilà!

SCAPIN.

Eussicz-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieur encore être marié qu'être mort.

ARGANTE.

On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée.

SCAPIN, montrant Sylvestre.

Demandez-lui plutôt: il ne vous dira pas le contraire.

ARGANTE, à Sylvestre.

C'est par force qu'il a été marié?

SYLVESTRE.

Oui, monsieur.

SCAPIN.

Voudrois-je vous mentir?

1 5

ABGANTE.
Il devoit donc aller tout aussitôt protester de violence (Mez un notaire.

SCAPIN.

C'est ce qu'il n'a pas voulu faire.

¹ Ce récit est imité du Phormion. Mais Scapin est loin de l'élaguente precision de Géla : ... Factum est, ventum est, vincimur, duxit...; ct, comme l'a tradicit si l'aureusement Le Monnier : Assignation, pluidoirie, procès perdu, Wariages (Bret.)

ARGANTE.

Cela m'auroit donné plus de facilité à rompre ce mariage.

SCAPIN.

Rompre ce mariage?

ARGANTE.

Oni

SCAPIN.

Vous ne le romprez point.

RGANTE.

Je ne le romprai point?

SCAPIN.

Non

ARGINTE.

Quoi! je n'aurai pas pour moi les droits de pere, et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils?

SCAPIN.

C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord

ARGANTE.

Il n'en demeurera pas d'accord?

SCAPIN.

Non.

ARGANTE.

31on fils?

SCAPIN.

Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte, et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller avouer cela; ce seroit se faire tort, et se montrer indigne d'un père comme vous.

ARGANTE

Je me moque de cela.

SCAPIN.

Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée.

ARGANTE.

Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire.

SCAPIN.

Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas.

ARGANTE.

Je l'y forcerai bien

SCAPIN.

Il ne le fera pas, vous dis-je.

ARGANTE.

Il le fera, ou je le déshériterai.

Vous?

ARGANTE.

Moi.

SCAPIN.

Bon!

ARGANTS.

Comment, bon?

SCAPIN.

Vous ne le déshériterez point.

ARGANTE.

Je ne le déshériterai point?

SCAPIN.

Non.

ARGANTE.

Non?

SCAPIN.

Non.

ARGANTE.

Ouais! voici qui est plaisant! Je ne déshériter at pas tatos fils?

SCAPIN.

Non, vous dis-je.

ARGANTE.

Qui m'en empêchera?

SCAPIN.

Vous-même.

ARGANTE.

Moi?

SCAPIN.

Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là.

Je l'aurai.

SCAPIN

Vous vous moquez.

ARGANTE.

Je ne me moque point.

SCAPIN.

La tendresse paternelle fera son office.

ARGANTE

Elle ne fera rien.

SCAPIN.

Oui, oui.

ARGANTE.

Je vous dis que cela sera.

SCAPIN.

Bagatelles.

ARGANTE.

Il ne faut point dire, Bagatelles.

SCAPIN

Mon Dicu! je vous connois, vous êtes bon naturellement

Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux 1. Fini sons ce discours, qui m'échauffe la bile. (A Sylvestre.) Va-t'en, pendard; va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte, pour lui conter ma disgrace.

SCAPIN.

Monsieur, si je vous puis être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander.

ARGANTE.

Je vous remercie. (A port.) Ah! pourquoi faut-il qu'il soit fils unique! et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée, pour la faire mon héritière!

# SCÈNE VII. - SCAPIN, SYLVESTRE.

#### SYLVESTRE.

J'avoue que tu es un grand homme, et veilà l'affaire et bon train; mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous.

#### SCAPIN.

Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé, pour

Mohere a emparanté au Tartuffe le motif d'une partie de cette scene, qui se trouve aussi mot dans le Malade emmesanates (Aime Martin)

pouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi ma peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Campe-toi su: un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suismoi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix.

SYLVESTRE.

Je te conjure, au moins, de ne m'aller point brouiller ave la iustice.

305777

Va, va, nous partagerons les périls en frères; et trois ans de galères de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur.

FIN BU PRIMIES ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I. - GÉRONTE, ARGANTE.

# GÉBONTE.

Oui, sans doute, par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui; et un matelot qui vient de Tarents m'a assuré qu'il avoit vu mon homme qui étoit près de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions; et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement mesures que nous avions prises ensemble.

#### ARGANTE.

Ne vous mettez pas en peine; je vous réponds de renverser tout cet obstacle, et j'y vais travailler de ce pas.

GÉRONTE.

Ma for, seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? l'éducation des enfants est une chose à quoi il faut saud-cher fortement.

ARGANTE.

Sans doute. A quel propos cela?

A propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leurs pères leur donnent.

ARGANTE.

Cola arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par-là?

Je que je veux dire par là?

ARGANTE.

Oui.

GÉRONTE.

Que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre Als. il ne vous auroit pas joué le tour qu'il vous a fait.

ARGANTE.

Fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux morigéné le vôtre?

GÉRONTE.

Sans doute, et je serois bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela.

ARGANTE.

Et si ce fils, que vous avez, en brave père, si bien morigéné, avoit fait pis encore que le mien? Hé?

GÉRONTE.

Comment?

ARGANTE.

Comment?

GÉRONTE.

Qu'est-ce que cela veut dire?

ARGANTE.

Cela veut dire, seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres; et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche

GERONTE.

Je n'entends point cette énigme.

ARGANTE.

On vous l'expliquera.

GÉRONTE.

Est-ce que vous auriez our dire quelque chose de mon fils?

Cela se peut faire

Et quoi, encore?

ARUANTE.

Votre Scapin, dans mon depit, ne m'a dit la chose que ca cros, et vous pourrez de lui, ou de quelque autre, etre instruit du detail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat, et aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoit.

SCÈNE II. - GÉRONTE, seil.

Que pourroit-ce être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pis; et je trouve que se marier sar le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut imaginer.

SCÈNE III. - GERONTE, LÉANDRE.

GIRONTE.

Ah! vous voilà!

Ah! mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour!

GÉRONTE, refusant d'embrasser Leandre.

Doucement. Parlons un peu d'affaire.

LIANDRE

Souffrez que je vous embrasse, et que...

Doucement, vous dis-je.

LÉANDRE.

GIRONIE.

Oui. Nous avons quelque chose à démèler usemble. LÉANDRE.

Et quoi?

GIRONTE.

Tenez-vous, que je vous voie en face.

LLANDRE.

Comment?

GÉRONTE.

Regardez-moi entre deux yeux.

LLANULE.

Ré bien!

Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici?

LÉANDRE.

Ce qui s'est passé?

GÉRONTE.

Oni. Qu'avez-vous fait pendant mon absence?

LÉANDRE.

Que voulez-vous, mon père, que j'aie fait?

GIRONTE.

Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait.

LI ANDRE.

Moi? Je n'ai fait aucune chose dont vous ayez han de vous plaindre.

GERONTE.

Aucune chose?

LUANDRE.

Non.

GERONTE

Vous êtes bien résolu!

LÉANDRE.

C'est que je suis sûr de mon innocenoe.

GLRONTE.

Scapin pourtant m'a dit de vos nouvelles.

LIANDRE.

Scapin?

GÉBONTE.

Ah! ah! ce mot vous fait rougir.

LÉANDRE.

Il vous a dit quelque chose de moi?

GÉRONTE.

Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis; l'y vals revenir tout à l'heure. Ah! traître, s'il faut que tu me deshonores, je te renonce pour mon fils, et tu peux bien, peur jumais, te résoudre à fuir de ma présence.

# SCENE IV. - LÉANDRE, seul-

Me trahir de cette manière! Un coquin qui doit, par cent rations, être le premier à cacher les choses que ja lui confie, est le premier à les aller découvrir à mon père. Ah! je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie.

# SCÈNE V. - OCTAVE, LÉANDRE, SCAPIN.

#### OCTAVE

Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins! Que tu es un homme admirable! et que le ciel m'est favorable de l'envoyer à mon secours!

# LÉANDRE.

Ah! ah! vous voilà! Je suis ravi de vous trouver, monieur le coquin.

# SCAPIN.

Monsieur, votre serviteur. C'est trop d'honneur que vous me faites.

# LÉANDRE, mettant l'épée à la main.

Vous faites le méchant plaisant... Ah i je vous apprendrai...

SCAPIN, se metiant à genoux.

Monsieur!

OCTAVE, se mettant entre deux pour empêcher Léandre de frapper Scapin.
Ab! Léandre!

# LÉANDRE.

Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie.

SCAPIN, à Léandre.

Hé! monsieur!

OCTAVE, retenant Léandre.

De grace!

LÉANDRE, voulant frapper Scapin.

Laissez-moi contenter mon ressentiment.

## OCTAVE.

Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point.

Monsieur, que vous ai-je fait?

LÉANDRE, voulant frapper Scapin.

Ce que tu m'as fait, traître!

OCTAVE, retenant encore Léandre.

Hé! doucement.

# LÉANDRE.

Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même, tout à l'heure, la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le

trait que tu m'as joué; on vient de me l'apprendre, et tu ne croyois pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret; mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps.

SCAPIN.

Ah! monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là?

LEAN

Parle donc.

SCAPIN.

Je vous ai fait quelque chose, monsieur?

LÉANDRE.

Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est.

SCAPIN.

Je vous assure que je l'ignore.

LEANDRE, s'avançant pour frapper Scapin

Tu l'ignores!

OCTAVE, retenant Léandre.

Léandre!

SCAPIN.

Hé bien! monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit quartaut de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau, et répandis de l'eau autour, pour faire croire que le vin s'étoit échappé.

LÉANDRE.

C'est toi, pendard, qui m'as bu mon vin d'Espagne, et qui as été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'étoit elle qui m'avoit fait le tour?

SCAPIN

Oui, monsieur; je vous en demande pardon.

LEANDRE.

Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant.

SCAPIN.

Ce n'est pas cela, monsieur

LÉANDRE.

Non: c'est une autre affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises.

SCAPIN

Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose.

LÉANDRE, voulant frapper Scapin.

Tu ne veux pas parler?

SCAPIN.

Hé!

OCTAVE, retenant Léandre.

Tout doux!

SCAPIN.

Oui, monsieur; il est vrai qu'il y a trois semaines que vous m'envoyâtes porter, le soir, une petite montre à la jeune Egyptienne que vous aimez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue, et le visage plein de sang, et vous dis que j'avois trouvé des voleurs qui m'avoient bien battu, et m'avoient dérobé la montre. C'étoit moi, monsieur, qui l'avois retenue.

LEANDRE.

C'est toi qui as retenu ma montre?

SCAPIN.

Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est.

LÉANDRE.

Ah! ah! j'apprends ici de jolies choses, et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment! Mais ce n'est pas cela encore que je demande.

SCAPIN.

Ce n'est pas cela?

LÉANDRE.

Non, infame; c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses.

SCAPIN, à part.

Peste!

LÉANDRE.

Parle vite, j'ai hâte.

COLDINA

Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait.

LÉANDRE, voulant frapper Scapin.

Voilà tout?

OCTAVE, se mettant au-devant de Léandre.

Hé!

SCAPIN.

Hé bien! oui, monsieur. Vous vous souvenez de ce loupgarou, il y a six mois, qui vous donna tant de coups de bàton la nuit, et vous pensa faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant.

LÉANDRE

Hé bien!

SCAPIN.

C'étoit moi, monsieur, qui faisois le loup-garou.

LÉANDRE.

C'étoit toi, traître, qui faisois le loup-garou?

SCAPIN.

Oui. monsieur; seulement pour vous faire peur, et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits comme vous aviez coutume.

# LÉANDRE.

Je saurai me souvenir, en temps et lieu, de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait, et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père

SCAPIN.

A votre père?

LÉANDRE.

Oui, fripon, à mon père.

SCAPIN.

Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour.

LÉANDRE.

Tu ne l'as pas vu?

SCAPIN.

Non, monsieur.

LÉANDRE.

Assurément?

SCAPIN.

Assurément. C'est une chose que je vais vous faire due par lui-même

LÉANDRE.

C'est de sa bouche que je le tiens pourtant.

SCAPIN.

Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité.

SCÈNE VI. - LÉANDRE, OCTAVE, CARLE, SCAPIN.

ARLE.

Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. LÉANDRE.

Comment?

CABLE.

Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette; et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que, si dans deux heures vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais.

LÉANDRE.

Dans deux heures?

CARLE.

Dans deux heures.

SCÈNE VII. - LÉANDRE, OCTAVE, SCAPEN.

LÉANDRE.

Ah! mon pauvre Scapin, j'implore ton secours.

SCAPIN, se levant, et passant fièrement devant Léandre.

Ah! mon pauvre Scapin! Je suis mon pauvre Scapin, à cette heure qu'on a besoin de moi.

LÉANDRE.

Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore, si tu me l'as fait.

SCAPIN.

Non, non; ne me pardonnez rien; passez-moi votre épée au travers du corps. Je serai ravi que vous me tuiez.

LÉANDRE.

Non. Je te conjure plutôt de me donner la vie, en servant mon amour.

SCAPIN.

Point, point; vous ferez mieux de me tuer.

LÉANDRE.

Tu m'es trop précieux; et je te prie de vouloir bien employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de foutes choses.

SCAPIN.

Non. Tuez-moi, vous dis-je.

<sup>&#</sup>x27; George Dandin dit à sa femme qui le cajole pour rentrer dans sa meison, et qui l'appelle son pauvre petit mari : « Je suis votre petit mari, maintenant, parceque vous vous sentez prise. »

LÉANDRE.

Ah! de grace, ne songe plus à tout cela, et pense à me donner le secours que je te demande.

OCTAVE

Scapin, il faut faire quelque chose pour lui.

SCAPIN.

Le moyen, après une avanie de la sorte?

LÉANDRE.

Je te conjure d'oublier mon emportement, et de me prêter ton adresse.

OCTAVE.

Je joins mes prières aux siennes.

SCAPIN

J'ai cette insulte-là sur le cœur.

CTAVE.

Il faut quitter ton ressentiment.

LÉANDRE.

Voudrois-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour?

SCAPIN.

Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là!

J'ai tort, je le confesse.

SCAPIN.

Me traiter de coquin, de fripon, de pendard, d'infame!

J'en ai tous les regrets du monde.

SCAPIN.

Me vouloir passer son épéc au travers du corps!

ÉANDRE.

Je t'en demande pardon de tout mon cœur; et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner.

OCTAVE.

Ah! ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela.

SCAPIN.

Levez-vous. Une autre fois ne soyez point si prompt.

Me promets-tu de travailler pour moi?

SCAPIN.

On y songera

LÉANDRE.

Mais tu sais que le temps presse.

SCAPIN.

Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut?

LÉANDRE.

Cinq cents écus.

SCAPIN.

Et à vous?

OCTAVE.

Deux cents pistoles.

SCAPIN.

Je veux tirer cet argent de vos pères. (A Octave.) Pour ce qui est du vôtre, la machine est déja toute trouvee. (A Léandre.) Et, quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façons encore; car vous savez que, pour l'esprit, il n'en a pas, grace à Dieu, grande provision; et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera croire tout ce qu'on voudra. Cela ne vous offense point; il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance; et vous savez assez l'opinion de tout le monde, qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme.

LÉANDRE.

Tout beau, Scapin!

SCAPIN.

Bon, bon, on fait bien scrupule de cela! Vous moquezvous? Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux. (A Octave.) Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle.

SCÈNE VI - ARGANTE, SCAPIN.

SCAPIN, à part.

Le voilà qui rumino.

A. ANTE, se croyant seul.

Avoir si peu de conduite et de considération! s'aller jeter dans un engagement comme celui-là! Ah! ah! jeunesse impertinente!

SCAPIN.

Monsieur, rotre serviteur.

ARGANTE.

Bonjour, Scapin.

SCAPIN.

Vous rèvez à l'affaire de votre fils?

ARGANTE.

Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin.

SCAPIN.

Monsieur, la vie est mêlée de traverses; il est bon de s'y tenir sans cesse préparé, et j'ai ouï dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue.

ARGANTE.

Quoi?

SCAPIN.

Que, pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer, se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée; et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai praliqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie; et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au oul, aux bastonnades, aux étrivières; et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grace à mon bon destin<sup>4</sup>.

#### ARGANTE.

Voilà qui est bien; mais ce mariage impertinent, qui trouble celui que nous voulons faire, est une chose que je

<sup>&#</sup>x27; Dans Térence, Démiphon cherche à se consoler de son malheur par ce tableau philosophique :

<sup>«</sup> Un père de famille, qui revient de voyage, devrait s'attendre à trouver son fils dérangé, sa femme morte, sa fille malade; se dire que ces accidents sont communs, qu'ils ont pu lui arriver. Avec cette prévoyance, rien ne l'étonnerait. Les malheurs dont il serait exempt contre son attente, il les regarderait comme autant de gagné. ≫

Et Géta, parodiant le discours du vieillard, dit :

<sup>«</sup> J'ai déjà passé en revue toutes les infortunes dont je suis menacé. An revour de mon maître, me suis-je dit, on menverra, pour le reste de mes jours, tourner la meule du moulin; je recevrai les étrivières; je serai chargé de chaînes; je serai condamné à travailler aux champs. Aucun de ces malheurs ne métonners. Ceux dont je serai exempt coutre mon attente, je les regarderai comme autant de gagné. »

ne puis souffrir, et je viens de consulter des avocats pour le faire casser.

#### SCAPIN.

Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez, par quelque autre voie, d'accommoder l'affaire. Vous saves ce que c'est que les procès en ce pays-ci, et vous dilez vous enfoncer dans d'étranges épines.

#### ARGANTE.

Tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie?

Je pense que j'en ai trouvé une 1. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelque moyen pour vous tirer d'inquiétude; car je ne saurois voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfarts, que cela ne m'émeuve; et, de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière.

# ARGANTE.

Je te suis obligé.

# SCAPIN.

J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner, et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir quelle facilité offroit la raison de la violence pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père, et l'appui que vous donneroient auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés, qu'il a prèté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme; et il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent.

ARGANTE.

Et qu'a-t-il demandé?

SCAPIN.

Oh! d'abord des choses par-dessus les maisons.

ARGANTE.

Et quoi?

<sup>&#</sup>x27; Dans Térence, Géta dit de même à Carémes : « En réfléchissant avec attention à votre malheur, je crois en vérité avoir trouvé le moyen d'y remédier. »

SCAPIN.

Des choses extravagantes.

ARGANTE.

Mais encore:

SCAPIN.

Il ne parloit pas moins de cinq ou six cents pistoles.

ARGANTE.

Cinq ou six cents fièvres quartaines qui le puissent serrer! Se moque-t-il des gens?

SCAPIN.

C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions, et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe, pour vous demander des cinq ou six cents pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conference. Nous voilà au temps, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée; je suis après à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurois avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de soixante pistoles.

ARGANTE.

Hé bien! pour soixante pistoles, je les donne.

SCAPIN.

Il faudra les harnois et les pistolets; et cela ira bien à vingt pistoles encore.

· ARGANTE.

Vingt pistoles et soixante, ce seroit quatre-vingts.

SCAPIN.

Justement

ARGANTE.

C'est beaucoup; mais, soit; je consens à cela.

SCAPIN.

Il lui faut aussi un cheval pour monter son valet, qui coûtera bien trente pistoles.

ARGANTE.

Comment, diantre! Qu'il se promène, il n'aura rien du tout.

SCAPIN.

Monsieur!

ARGANTE.

Non · c'est un impertinent.

SCAPIN.

Voulez-vous que son valet aille à pied?

ARGANTE.

Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi.

SCAPIN.

Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point à peu de chose. N'allez point plaider, je vous prie; et donnez tout, peur vous sauver des mains de la justice.

ARGANTE.

Ué bien! soit; je me résous à donner encore ces trente pistoles.

SCAPIN.

Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter...

ARGANTE

Oh! qu'il aille au diable avec son mulet! C'en est trop; et nous irons devant les juges.

SCAPIN

De grace, monsieur!

ARGANTE.

Non, je n'en ferai rien.

SCAPIN.

Monsieur, un petit mulet.

ARGANTE.

Je ne lui donnerois pas seulement un âne.

SCAPIN.

Considérez...

ARGANTE.

Non : j'aime mieux plaider.

SCAPIN.

Eh! monsieur, de quoi parlez-vous là, et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction; combien de procédures embarrassantes; combien d'animaux ravissants, par les griffes desquels il vous faudra passer : sergents, procureurs, avocats, greffiers, substituts, rapporteurs, (uges, et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de douner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre partie, et vous vendra à beaux deniers comptants. Votre avocats se

gné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause, ou dira des raïsons qui ne feront que battre la campagne, et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraiza des pièces, ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu; et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahi que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Eh! monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là-C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider; et la seule pensée d'un procès seroit capable de me faire fuir jusqu'aux Indes.

ARGANTE.

A combien est-ce qu'il fait monter le mulet?

SCAPIN.

Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnois et les pistolets, et pour payer quelque petite chose qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout deux cents pistoles.

ARGANTE.

Deux cents pistoles!

SCAPIN.

Oni

ARGANTE, se promenant en colère. Allons, allons; nous plaiderons.

SCAPIN.

Faites réflexion.

ARGANTE.

Je plaiderai.

SCAPIN.

Ne vous ailez pas jeter...

ARGANTE.

Je veux plaider.

SCAPIN.

Mais pour plaider il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit; il vous en faudra pour le contrôle; il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, les conseils, productions, et journées du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac, et pour les grosses d'écri-

tures. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion 1, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentences et arrêts, contrôles, signaures et expéditions de leurs cleres, sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire.

#### ARGANTE.

Comment! deux cents pistoles!

#### SCAPIN.

Oui. Vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul, en moimême, de tous les frais de la justice; et j'ai trouvé qu'en donnant deux cents pistoles à votre homme vous en aurez de reste, pour le moins, cent cinquante, sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Quand il n'y auroit à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerois mieux donner trois cents pistoles que de plaider.

#### ARGANTE.

Je me moque de cela, et je défie les avocats de rien dire de moi.

#### SCAPIN.

Vous ferez ce qu'il vous plaira, mais, si j'étois que de vous, je fuirois les procès.

#### ARGANTE.

Je ne donnerai point deux cents pistoles.

# SCAPIN.

Voici l'homme dont il s'agit2

'Anciennement, les plaideurs donnaient aux juges des dragées et des confires, pour les remercier du gain d'un procès; et cela s'appelait des épices, parce n'avant la découverte des Iniles on employait, dans ces friandises, les épices n lien de sucre ; les épices du palais, qui n'étaient d'abord qu'un présent vontaire, devinrent par la suite une véritable taxe qui se payait en argent, en n'en conservait pas moins le nom d'épices. (Auger.)

Le fond de cette scène appartient à Tenence. Dans sa piece, le parasita faisant le calcul de ce qu'il lui fallait d'argent, a demandé d'abord dix mines pour dégager une petite terre, puis dix autres mines pour dégager une petite maison, puis encore dix autres nines pour acheter une petite esclave a sa femme, pour se procurer quelques petits meubles, et pour payer les frais de la noce. On reconnaît tout le sujet, toute la marche de la scène française. (Auger.)

SCÈNE IX. - ARGANTE, SCAPIN, SYLVESTRE, deguine ec

SYLVESTRE.

Scapin, faites-moi connoître un peu cet Argante qui est père d'Octave.

SCAPIN.

Pourquoi, monsieur?

SYLVESTRE.

Je viens d'apprendre qu'il veut me mestre en procès, es faire rompre par justice le mariage de ma sœur.

SCAPIN.

Je ne sais pas s'il a cette pensée; mais il ne veut point consentir aux deux cents pistoles que vous voulez; et il dit que c'est trop.

SYLVESTRE.

Par la mort! par la tête! par le ventre! si je le trouve, je le veux échiner, dussé-je être roué tout vif.

(Argante, pour n'être point ve, se tient en tremblant derrière Scapin.)

SCAPIN.

Monsieur, ce père d'Octave a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-il point.

SYLVESTRE.

Lui, lui? Par le sang! par la tete! s'il étoit là, je lui donnerois tout à l'heure de l'épée dans le ventre. (Apercevant Argante.) Qui est cet homme-là?

SCAPIN.

Ce n'est pas lui, monsieur; ce n'est pas lui.

SYLVESTRE.

N'est-ce point quelqu'un de ses amis?

SCAPIN.

Non, monsieur; au contraire, c'est son ennemi capital.

SYLVESTRE.

Son ennemi capital?

SCAPIN.

Oui.

SYLVESTRE.

Ah! parbleu, j'en suis ravi. (A Argante.) Vous êtes ennemn, monsieur, de ce faquin d Argante? Hé?

SCAPIN.

Ca', oui; je vous en réponds.

SYLVESTRE, secouant rudement la main d'Argante.

Touchez là, touchez. Je vous donne ma parole, et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurois faire, qu'avant la fin du jour je vous déferai de ce maraud fieffé, de ce faquin d'Argante. Reposez-vous sur moi.

# SCAPIN.

Monsieur, les violences en ce pays ne sont guère souffertes.

Je me moque de tout, et je n'ai rien à perdre.

# SCAPIN.

Il se tiendra sur ses gardes, assurément; il a des parents, des amis et des domestiques, dont il se fera un secours contre votre ressentiment.

#### SYLVESTRE.

C'est ce que je demande, morbleu! c'est ce que je demande. (Mottant l'épec a la main.) Ah, tête! ah, ventre! Que ne le trouvé-je à cette heure avec tout son secours! Que ne paroît-il à mes yeux au milieu de trente personnes! Que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main! (se mettant en garde.) Comment! marauds, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi! Allons, morbleu, tue! (Poussant de tous les cètés, comme s'il avoit plusieurs personnes à combattre.) Point de quartier. Donnons. Ferme. Poussons. Bon pied, bon œil. Ah! coquins! ah! canaille! vous en voulez par fâ! je vous en ferai tâter votre soûl. Soutenez, marauds; soutenez. Allons. A celle hotle. A celle autre. (Se tournant du côté d'Argante et de Scapia.) A celle-ci. A celle-là. Comment, vous reculez! Pied ferme, prorbleu; pied ferme!

#### SCAPIN.

Hé, hé, hé! monsieur, nous n'en sommes pas.

#### SYLVESTRE.

Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi

# SCÈNE X. - ARGANTE, SCAPIN.

# SCAPIN.

Hé bien! vous voyez combien de personnes tuées pour deux cents pistoles Or sus, je vous souhaite une bonne fortune.

ARGANTE, tout tremblant.

Scapin.

SCAPIN.

Plaît-il?

ARGANTE.

Je me résous à donner les deux cents pistoles.

SCAPIN.

J'en suis ravi pour l'amour de vous.

ARGANTE.

Allons le trouver; je les ai sur moi.

SCAPIN.

Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas, pour votre honnour, que veus paroissiez là, après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes; et, de plus, je craindrois qu'en vous faisant connoître il n'allât s'aviser de vous demander davantage.

ARGANTE.

Oui; mais j'aurois été bien aise de voir comme je donne mon argent.

SCAPIN.

Est-ce que vous vous déflez de moi?

ARGANTE.

Non pas; mais...

SCAPIN.

Parbleu! monsieur, je suis un fourbe, ou je suis honnête homme; c'est l'un des deux. Est-ce que je voudrois vous tromper, et que, dans tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître, à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mèle plus de rien, et vous n'avez qu'à chercher dès celte heure qui accommodera vos affaires.

ARGANTE.

Tiens done.

SCAPIN.

Non, monsieur, ne me confiez point votre argent. Je serai bien aise que vous vous serviez de quelque autre 1.

<sup>&#</sup>x27;On trouve dans Plante une scène presque semblable à celle de Scapin. Mi lière lui a empranté le refus si naturel et si adroit de Scapin; mos il a eu soin de motiver ce refus par la défiance du vieillard, ce que n'avait pas fait le poète latin.

<sup>«</sup> Prends cet argent, Chrysale, et va le porter à mon fils. — Je ne le prendent point, monsieur; charges un autre de cette commission; je ne veux pas qu'on me

ARGANTE.

Mon Dieu! tiens.

SCAPIN.

Non, vous dis-je, ne vous fiez point à moi. Que sait-on si pe ne veux point vous attraper votre argent?

ARGANTE.

Tiens, te dis-je; ne me fais point contester davautage Mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui.

SCAPIN.

Laissez-moi faire; il n'a pas affaire à un sot.

ARGANTE.

Je vais t'attendre chez moi.

SCAPIN.

Je ne manquerai pas d'y aller. (Seul, Et un. Je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah! ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets.

SCÈNE XI. - GÉRONTE, SCAPIN.

SCAPIN, faisant semblant de ne point voir Géronte.

O ciel! à disgrace imprévue! à misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu?

GÉRONTE, à part.

Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé?

SCAPIN.

N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte?

GÉRONTE.

Qz'y a-t-il, Scapin?

BCAPIN, courant sur le théâtre sans vouloir entendre ni voir Géronte.

Où pourrai-je le rencontrer pour lui dire cette infortune?

GÉRONTE, arrêtant Scapin.

Ou'est-ce que c'est donc?

SCAPIN.

En vain je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver.

GIRONTE.

Me voici.

confie d'argent. — Prends, tu me désobliges. — Je n'en ferai rien, je vous jure — Mais je t'en prie. — N'importe. — Ah! tu me fais enrager. — Donnez don Pungo'il le faut, etc. » (Bacchides, acte IV, scene IX.) (Aimé Martin.)

SCAPIN.

¿ faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner.

GÉRONTE, arrêtant Scapin.

Holà! Es-tu aveugle, que tu ne me vois pas?

SCAPIN.

Ah! monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer.

GÉRONTE.

Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a?

SCAPIN.

Monsieur ...

GIRONTE.

Quei.

SCAPIN

Monsieur votre fils...

GLEONTE.

Hé bien! mon fils...

SCAPIN.

Est tombe dans une disgrace la plus etrange da

Et quelle?

SCAPIN.

Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, où vous m'avez mèlé assez mal à propos; et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien equipée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer, et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde.

GERONTE.

Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela?

SCAPIN.

Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, se voyant éleigné du port il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi, tout à l'heure, cinq cents écus, il va vous emimener votre fils en Alger.

GÉRONTE.

Comment, diantre! cinq cents écus!

SCADIN

Oui, monsieur; et, de plus, il ne m'a donné pour cela que deux heures.

GIRONTE.

Ah! le pendard de Turc! m'assassiner de la façon!

SCAPIN.

C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse.

GÉRONTE.

Que diable alloit-il faire dans cette galère 1?

SCAPIN.

Il ne songeoit pas à ce qui est arrivé.

GÉRONTE.

Va-t'en, Scapin, va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.

SCAPIN.

La justice en pleine mer! Vous moquez-vous des gens?

GÉRONTE.

Que diable alloit-il faire dans cette galère?

SCAPIN.

Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.

GÉRONTE.

Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.

SCAPIN.

Quoi, monsieur?

GÉRONTE.

Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils, et

galère d'un Ture? d'un Ture! — Que diable aller faire dans la galère d'un Ture? — Et quai faire, de par tous les diables, dans la galère d'un Ture? Quélère! Eulere! to mets bien ma hourse aux galères.

¹ Ce mot, qui est devenu un dicton populaire est emprunté au Pédant joue de Oyano de Bergerac, acte II, scen-s IV et v. Dans une situation à peu pres avalogue, Granger, qui joue dans le Pédant le même rôle que Géronte, dans les Fourberies, répete à plusieurs reprises : — Que diable aller taire aussi dans

que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'aic amassé la somme qu'il demande.

SCAPIN.

Hé! monsieur, songez-vous à ce que vous dites? et vous âgurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recetoir un misérable comme moi à la place de votre fils?

GÉRONTE.

Que diable alloit-il faire dans cette galère?

SCAPIN.

Il ne devinoit pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que deux heures.

GÉRONTE.

Tu dis qu'il demande...

SCAPIN.

Cinq cents écus.

GÉBONTE.

Cinq cents écus! N'a-t-il point de conscience?

SCAPIN.

Vraiment oui, de la conscience à un Turc!

GÉRONTE.

Sait-il bien ce que c'est que cinq cents écus?

SCAPIN.

Oui, monsieur; il sait que c'est mille cinq cents livres.

GÉRONTE.

Croit-il, le traître, que mille cinq cents livres se trouve it dans le pas d'un cheval?

SCAPIN.

Ce sont des gens qui n'entendent point de raison.

GÉRONTE.

Mais que diable alloit-il faire à cette galère?

SCAPIN.

est vrai. Mais quoi! on ne prévoyoit pas les choses. De grace, monsieur, dépêchez!

GÉRONTE

Tiens, voilà la clef de mon armoire

SCAPIN.

Bon.

GÉRONTE.

Tu l'ouvriras.

SCAPIN.

Fort bien.

Lu trouveras une grosse clef du côté gauche, qui est celle de mon grenier.

SCAPIN.

Oni.

GÉRONTE.

Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras aux fripiers pour aller racheter mon fils.

SCAPIN, en lui rendant la clef.

Eh! monsieur, rêvez-vous? Je n'aurois pas cent francs de tout ce que vous dites; et, de plus, vous savez le peu de remps qu'on m'a donné 1.

GÉRONTE.

Mais que diable alloit-il faire à cette galère?

SCAPIN.

Oh! que de paroles perdues! Laissez là cette galère, et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils. Ilélas! mon pauvre maître! peut-ètre que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu; et que, si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père.

GÉRONTE.

Attends, Scapin, je m'en vais querir cette somme.

SCAPIN.

Dépèchez donc vite, monsieur; je tremble que l'heure ne sonne.

GÉRONTE.

N'est-ce pas quatre cents écus que tu dis?

SCAPIN.

Non Cinq cents écus.

GÉRONTE.

Cinq cents écus!

<sup>&#</sup>x27; Dans le Pédant joué, le vieillard dit à Corbinelli: « Va prendre dans me: armoires ce pourpoint découpé que quitta feu mon pere l'annee du grand hiver.» Ce trait est du meilleur comique, et Moliere l'a embelli en le mettant en actior. La colère de Gérente contre les Turcs, qui n'ont pas de conscience, la distractica qui lui fait remettre la bourse dans se poche, tout ce qui suit enfin, appartientà Molere.

[Aimé Martin.]

SCAPIN.

Oni.

GÉRONTE.

Que diable alloit-il faire à cette galère?

SCAPIN.

Vous avez raison; mais hâtez-vous.

GLRONTE.

N'y avoit-il point d'autre promenade?

SCAPIN.

Cela est vrai; mais faites promptement.

Ah! maudite galère!

SCAPIN , à part.

Cette galère lui tient au cœur.

GÉRONTE.

Tiens, Scapin, je ne me souvenois pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyois pas qu'elle dût m'ètre si tôt ravie. (Tirant sa bourse de sa poche, et la présentant à Scapin.) Tiens, va-t'en racheter mon fils.

SCAPIN , tendant la main.

Oui, monsieur.

SÉRONTE, retenant sa bourse, qu'il fait semblant de vouloir donner à Scapin Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat.

SCAPIN, tendant encore la main.

Oui.

GÉRONTE, recommençant la même action.

Un infame.

SCAPIN, tendant toujours la main.

Oui.

GÉRONTE, de même.

Un homme sans foi, un voleur.

SCAPIN.

Laissez-moi faire.

GÉRONTE, de même.

Qu'il me tire cinq cents écus contre toute sorte de droit.

Oui.

GÉRONTE, de même

Que je ne les lui conne ni à la mort ni à la vie.

SCAPIN.

Fort bien.

GERONTE, de même.

Et que, si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui.

Oni.

GÉRONTE, remettant sa bourse dans sa poche et s'en allaca.

Va, va vite requérir mon fils.

SCAPIN, courant après Géronte.

Holà, monsieur.

GÉRONTE.

Quoi?

SCAPIN.

Où est donc cet argent?

GÉRONTE.

Ne te l'ai-je pas donné?

SCAPIN.

Non, vraiment; vous l'avez remis dans votre poche.

GÉRONTE.

Ah! c'est la douleur qui me trouble l'esprit.

SCAPIN.

Je le vois bien.

GÉRONTE.

Que diable alloit-il faire dans cette galère! Ah! mausite galere! traître de Turc! à tous les diables 1.

SCAPIN, senl.

Il ne peut digérer les cinq cents écus que je lui arrache; mais il n'est pas quitte envers moi; et je veux qu'il me paie en une autre monnoie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.

La scene de Cyrano de Bergerac et celle de Molière ont le même but, et sont traces sur le même plan. Cependant elles different par les détails, qui plucent l'imitateur fort au-dessus de son modèle.

(Aimé Martin.)

Cette scene de la galere, que Mohère a rendue fameuse, a donné lieu à un mot plaisant de la celèbre Lecouvreur. Le comte de Saxe avait imaginé une galere sans rames et sans voiles, qui, à l'aide d'un certain mecanisme, devait remonter la Seine de Rouen à Paris en vingt-quatre heures. Il obtint un privilège d'apres le certificat de deux savants qui rétestaient la bonté de sa machine; il se ruina en frais pour la faire construire et la mettre en état d'aller; jamais il ne put en venir à bout... Mademoiselle Lecouvreur, sa maîtresse, apprenant le mavais succès de tant de dépenses, s'écria : Que diable allait-il faire dans cette galère?

(Geoffroy.)

SCÈNE XII. - OCTAVE, LEANDRE, SCAPIN

OCTAVE.

Hé bien! Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise?

LÉANDRE.

As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de le peine où il est?

SCAPIN, à Octave.

Voilà deux cents pistoles que j'ai tirées de votre père.

OCTAVE.

Ah! que tu me donnes de joie!

SCAPIN, à Léandre.

Pour vous, je n'ai pu faire rien.

LÉANDRE, voulant s'en aller.

Il faut donc que j'aille mourir; et je n'ai que faire de vivre, si Zerbinette m'est ôtée.

SCAPIN.

Holà! holà! tout doucement. Comme diantre vous alles vite!

LÉANDRE, se retournant.

Que veux-tu que je devienne?

SCAPIN.

Allez, j'ai votre affaire ici.

LÉANDRE.

Ah! tu me redonnes la vie.

SCAPIN.

Mais à condition que vous me permettrez, à moi, une petite vengeance contre votre père, pour le tour qu'il m'a fait. Léandre.

Tout ce que tu voudras.

SCAPIN.

Vous me le promettez devant témoins?

LÉANDRE.

Oui.

SCAPI

Tenez, voilà cinq cents écus.

LÉANDRE.

Allons-en promptement acheter celle que j'adore.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE L - ZERBINETTE, HYACINTE, SCAPIN, SYLVESTRE.

#### SYLVESTRE.

Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble; et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné.

# HYACINTE, à Zerbinette.

Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte; et il ne fiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux.

# ZERBINUTTE

l'accepte la proposition, et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié.

#### SCAPIN.

Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque?

## ZERBINETTE.

Pour l'amour, c'est une autre chose; on y court un peu plus de risque, et je n'y suis pas si hardie.

#### SCAPIN.

Vous l'étes, que je crois, contre mon maître maintenant; et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion.

## ZERBINETTE.

Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte; et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement, que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée, et sans cesse je ris; mais, tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres; et ton maître s'abusera, s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir achetée, pour me voir toute à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent; et, pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi, qui

<sup>1</sup> Pour rassurer.

seit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve néces-

#### SCAPIN.

C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur; et je n'aurois pas été homme à me mêler de cette affaire, s'il avoit une autre pensée.

#### ZERDINCTTE.

C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites; mais, du côté du père, j'y prévois des empêchements.

# SCAPIN.

Nous trouverons moyen d'accommoder les choses.

# HYACINTE, a Zerbinette.

La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié; et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune.

#### ZERBINETTE.

Vous avez cet avantage au moins, que vous savez de qui vous ètes née, et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connoître, est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur, et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais, pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être; et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien.

#### HYACINTE.

Mais aussi avez-vous cet avantage, que l'on ne tente point, par un autre parti, celui que vous aimez.

## ZERBINETTE.

Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquète; et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien.

# HYACINTE.

Hélas! pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacles à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble!

#### SCAPIN.

Vous vous moquez! la tranquillité en amour est un calence désagréable. Un bonheur tou! uni nous devient ennuyeur il faut du haut et du bas dans la vie; et les difficultes qui se mèlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs.

#### ZERPINITTE.

Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit, qu'on ma iit qui est si plaisant, du stratageme dont tu t'es avisé pour terr de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on me e rd point sa peine lorsqu'on me fait un conte, et que je le puie assez bien, par la joie qu'on m'y voit prendre.

#### SCAPIN.

Voilà Sylvestre, qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaine petite vengeance dont je vais goû ter le plaisir.

#### SYLVESTRE.

Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à l'attirer de méchantes affaires?

#### SCAPIN.

Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses.

# SYLVESTRE.

Je te l'ai déja dit, tu quitterois le dessein que tu as, si tu m'en voulois croire.

#### SCAPIN.

Oui; mais c'est moi que j'en croirai.

#### STEVESTRE.

A quoi diable te vas-tu amuser?

#### SCAPIN.

De quoi diable te mets-tu en peine?

#### SYLVESTRE.

C'est que je vois que, sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton 1.

#### SCAPIN.

Hé bien! c'est aux dépens de mon dos, et non pas du tien.

SYLVESTRE.

Il est vrai que tu es maitre de tes épaules, et tu en disposeras comme il te plaira.

\*Vonue, dans le sons de récolte, bonne récolte, parce que le grain de l'annec est bien venu. N'out, au mot Venir, donne pour exemple : « Grande venue de brebis et abondante, bonus proventus. » (F. Genin.) Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté; et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre.

ZERBINETTE, a Sc.pin.

Nous aurons besoin de tes soins.

SCAPIN.

Allez. Je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moimème, et de découvrir des secrets qu'il étoit bon qu'on ne sût pas.

# SCÈNE II. - GÉRONTE, SCAPIN.

GÉRONTE.

Hé bien! Scapin, comment va l'affaire de mon fils?

SCAPIN.

Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté; mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrois, pour beaucoup, que vous fussiez dans votre logis.

GIRONTE.

Comment donc?

SCAPIN.

A l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer.

GÉBONTE.

Moi?

SCAPIN.

Oui.

GÉRONTE

Et qui?

SCAPIN.

Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui vous pousse le plus fort à faire rompre leur mariage; et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous, et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés, et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même, deçà et delà, des

woldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils treuvent, et occupent par pelotons toutes les avenues de votre maison : de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas, ni à droit, ni à gauche, que vous ne tombier dans leurs mains.

GÉRONTE.

Que fera-je, mon pauvre Scapin?

SCAPIN.

Je ne sais pas, monsieur; et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête, et... Attendez.

(Scapin 'a't semblant d'aller voir au fond du théâtre s'il n'y a personne.)

GÉRONTE, en tremblant.

Hé?

SCAPIN, revenant

Non, non, non, ce n'est rien.

GÉRONTE.

Ne saurois-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine?

SCAPIN.

J'en imagine bien un; mais je courrois risque, moi, de me faire assommer.

GÉRONTE.

Hé! Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie.

SCAPIN.

Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne sauroit souffrir que je vous laisse sans secours.

GÉBONTE:

Tu en seras récompensé, je l'assure; et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé.

SCAPIN.

Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac, et que...

GÉRONTE, croyant voir quelqu'un.

Ah!

SCAPIN.

Non, non, non, non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là dedans, et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un

paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous harricader, et envoyer querir main-forte contre la violence.

GIRONTE.

L'invention est bonne.

SCAPIN.

La meilleure du monde. Vous allez voir. (A port.) Tu me paieras l'imposture.

GÉRONTE.

Hé?

SCAPIN.

Je dis que vos ennemis serent bien attrapés. Mettez-veus bien jusqu'au fond; et sur out prenez garde de ne vous poud montrer 1 et de ne branler pas, quelque chose qui puisse arriver.

GIRONTE.

Laisse-moi faire; je saurai me tenir...

S'APIN.

Cachez-vous; voici un spadassin qui vous cherche. (En contrefacent sa vo'x.) " Quoi! je n'aurai pas l'abantage de tuer ce Gérente, et quelqu'un, par charité, né m'enseignera pas cu il est! » (A Géronte ayec sa voix ordinaire.) Ne branlez pas. « Cadédis, jé lé trouberai, sé cachât-il au centre de la terre. » A Garonte avec son ton naturel.) Ne vous monfrez pas. (Tout le lancage gascon est supposé de ce ui qu'il contrefait, et le reste de lui ) « Oh! l'homme au sac. » Monsieur. « Jé té vaille un louis, et m'enseigne où put être Géronte. » Vous cherchez le seigneur Géronie? « Oui, mordi, jé lé cherche. » Et pour quelle affaire, monsieur? « Pour quelle affaire? » Oui. « Jé beux. cadédis, lé faire mourir sous les coups dé vaton. » Oh! monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. « Qui : cé fat dé Géronte, cé maraud, cé vélitre? » Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni maraud. ni

Boueau a eu raison s'il n'a regardé comme indique de Miliant que le sac où l'actre du le sac où l'actre d'actre d'actre d'actre d'actre d'actre d'actre d'actre de se l'actre d'actre de se l'actre d'actre de se l'actre d'actre de se l'actre d'actre de se l'actre d'actre d'actr

beiltre; et vous devriez, s'il vous plait, parler d'une aufre façon. « Comment, tu mé traites, à moi, aver cette hautur? » Je defends, comme je dois, un homme d'honneur qu'on offense. » Est-ce que lu es des amis dé cé Géronte? » Oui, monsieur, j'en suis. « Ah! cade dis, tu es dé ces amis, à la voune hure. » (Donnant plusieurs coups de bâton sur le sac.) « Tiens boilà cé qué jé té vaille pour lui. » (Criant comme s'il recevait les coups de bâton.) Ah, ah, ah, ah, monsieur. Ah, ah, monsieur, tout bean. Ah, doucement. Ah, ah, ah, « Va, porte-lui cela de ma part. Adiusias. » Ah! Diable soit le Gascon! Ah 11

GIRONTE, mestant la tête hors du sac.

Ah! Scapin, je n'en puis plus.

SCAPIN.

Ah! monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable.

GIRONTE.

Comment! c'est sur les miennes qu'il a frappé.

SCAPIN.

Nenni, monsieur, c'étoit sur mon dos qu'il frappoit.

Que veux-tu dire? l'ai bien senti les coups et les sens bien encore,

SCAPIN.

Non, vous dis-je; ce n'est que le bout de son bâton qui a été jusque sur vos épaules.

GÉRONTE.

Tu devois donc te retirer un peu plus loin pour m'epargner...

SCAPIN, lui remettant la tête dans le sac.

Prenez garde; en voici un autre qui a la mine d'un étranger. (Cet endroit est le même que celui du Gascon pout le changement de langage et le jeu de theâtre.' « Parti, moi courir comme une Basque, et moi ne pouvre point troufair de tout le jour sti diable de Gironte. » Cachez-vous bieu. « Dites-moi un peu, fous, montsir l'homme, s'il ve plaît, fous, safoir point où l'est sti Gironte que moi cherchair? » Non, monsieur, je ae sais point où est Géronte. « Dites-moi-le, fous, frenche-

<sup>&#</sup>x27; Molière a pris l'idée de cette scène dans Tabarin, comme l'indique la critique de Bodes. On peut voir le passage qui bui a servi de moléle, dans le recuel' genéral des cenvres et fantaisies de Tabarin, seconde partie, page 131, éde Bon le Rouen : 1629

mente; moi li fouloir pas arrade chose à lui. L'est seulemente pour lui donnair un petite régale sur le dos d'un douzaine de coups de bâtonne, et de trois ou quatre petites coups d'épée au trafers de son poitrine. » Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. « Il me semble que ji foi remuair quelque chose dans sti sac. » Pardonnezmoi, monsieur. « Li est assurément quelque histoire là-tetans. » Point du tout, monsieur. « Moi l'avoir enfie de tonner un coup d'épée dans sti sac. » Ah! monsieur, gardezvous-en bien. « Montre-le-moi un peu, fous, ce que c'être la. » Tout beau, monsieur. « Quement, tout beau! » Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. « Et moi. je le fouloir voir, moi. » Vous ne le verrez point. « Ah que de badinemente. » Ce sont hardes qui m'appartiennent. « Montre-moi, fous, te dis-je. » Je n'en ferai rien. « Toi ne faire rien? » Non. « Moi pailler de ste bâtonne dessus les épaules de toi. » Je me moque de cela. « Ah! toi faire le trôle! » (Donnant des coups de bâton sur le sac, et criant comme s'il les recevoit.) Ahi, ahi, ahi! Ah! monsieur, ah, ah, ah, ah. « Jusqu'au refoir : l'être là un petit leçon pour li apprendre à toi à parler insolentemente. » Ah! peste soit du baragouineux! Ah.

GÉRONTE o sortant sa tête du sac.

Ah! je suis roué.

SCAPIN.

Ah! je suis mort.

GÉRONTE.

Pourquoi diantre faut-il qu'ils frappent sur mon dos?

Prenez garde; voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. (Contrefaisant la voix de plusieurs personnes.) « Allons, tâchons à trouver Géronte, cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. A gauche. A droite. Nenni. Si fait. » (A Géronte, avec sa voix ordinaire.) Cachez-vous bien. « Ah! camarades, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. » Ilé! messieurs, ne me maltraitez point. « Allons, dis-nous où il est Farle. Hâte-toi. Fxpédions. Dépèche vite. Tôt. » Hê! messieurs, doucement. (Géronte met doucement la tête hars du sac, et aposcott la fourberie de Scapin.) « Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à

l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. » J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. « Nous allons t'assommer. » Faites tout ce qu'il vous plaira. « Tu as envie d'être battu? » Je ne trahirai point mon maître. « Ah! tu veux en tâter. Voilà... » Oh!

(Comme il est pres de frapper, Géronte sort du sac, et Scar a sealuit.)

GÉRONTE, seul.

Ah! infame! ah! traitre! ah! scélérat! C'est ainsi que ta sn'assassines?

# SCÈNE III. - ZERBINETTE, GÉRONTE.

ZERBINETTE, riant, cans voir Géronte.

Ah, ah. Je veux prendre un peu l'air 1.

GÉRONTE, à part, sans voir Zerbinette.

Tu me le paieras, je te jure,

ZERBINETTE, sans voir Géronte.

Ab, ah, ah, ah! La plaisante histoire! et la bonne dupe que ce vicillard!

GÉRONTE.

Il n'y a rien de plaisant à cela; et vous n'avez que faire d'en rire.

ZERBINETTE.

Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur?

GIRONTE.

Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de mei.

De vous?

GÉRONTE.

Oui.

ZERBINETTE.

Comment! qui songe à se moquer de vous?

GIRONTE.

Pourquoi venez-vous ici me rire au nez?

ZERBINETTE.

Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte

Dans le Pélant joué, Génevote arrive sur la scène en poussant de grande celats de rive, et elle racente a Nicolas Granger le tour dont il vient d'être la lupe. Moi ère doit dans encore l'idée de cette scène à Cyrano de Pergerac mais dans cette nouvelle untation il s'éloigne encore plus de son nicile que dans la stematre. Voyez la l'édant jouse acte III, scène II. [Aimé Martin.]

qu'on vient de faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parcique je suis intéressée dans la chese: mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour et attraper de l'argent.

GÉRONTE.

Par un fils à son père, pour en attraper de l'argent?

Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire; et j'ai une démangeaisoz naturelle à faire part des contes que je sais.

GÉRONTE.

Je vous prie de me dire cette histoire.

ZERBINETTE

de le veux bien. Je ne risquerai pas grand' chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle Egyptiens, et qui, rodant de province en province, se melent de dire le bonne fortune, et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et concut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas; et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites; mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. ! fit connoître sa passion aux gens qui me tenoient, et il les trouva disposés à me laisser à lui movennant quelque somme. Mais le mal de l'affaire étoit que mon amant se trouvoit dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il étoit un peu dénué d'argent. Il i un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiesse, le lus vilain homme du monde. Attendez. Ne me saurois-je cavenir de son nom? Haie. Aidez-moi un peu. Ne pouvezyous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point?

GÉRONTE.

Non

#### ZERBINETTE

Il y a à son nom du ron... ronte... Or... Oronte... Non. Gé. . Géronte. Oui, Géronte, justement; voilà mon vilain;

l'ai trouvé : c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à otre conte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ille; et mon amant m'alloit perdre, faute d'argent, si, our en tirer de son père, il n'avoit trouvé du secours dans industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur. e le sais à merveille. Il s'appelle Scapin; c'est un homme incemparable, et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner.

GERONTE, à part.

Ah! coquin que tu es!

ZERBINETTE.

Voici le stratageme dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Ah, ah, ah, ah. Je ne saurois m'ea souvenir, que je ne rie de tout mon cœur. Ah, ah, ah. Il est allé trouver ce chien d'avare... ah, ah, ah; et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, hi, hi, ils avoient vu une galère turque, où on les avoit invites d'entrer; qu'un jeune Turc leur y avoit donné la collation, ah; que, tandis qu'ils mangeoient, on avoit mis la galère en mer, et que le Turl'avoit reavoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenoit son fils en Alger, s'il ne lui envoyoit tout à l'heure cinq cents écus. Ah, ah, Voila mon ladre, mon vuain dans de furienses angoisses; et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. Cinq cents écus qu'on lui demande sont justement ing cents coups de poignard qu'an lui donne. Ah, ah, ah. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles; et la peine qu'il souffre lui fait trouver cent movens ridicules pour ravoir son fils. Ah, ah. ah! Il veut envoyer la justice en mer après la galere du Ture. Ah, ah, ah! Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Ah, ah, ah. Il abandonne, pour faire les cinq cents écus, quatre ou cinq vieux habits qui n'en valent pas trente. Ah, ah, ah. Le valet lui fait comprendre à tous coups l'impertinence de ses propositions : et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un : Mais que diable alloit-il faire à cette galère? Ah! maudite galère! Traitre de Turc! Enfin, apres plusieurs détours. après avoir longtemps gémi et soupiré... Mais il me semble que vous ne riez point de mon conte; qu'en dites-vous?

#### GÉRONTE.

Je dis que le jeune homme est un pendard, un inselent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait; que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire les injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille; et que le valet est un scélérat, qui sera par Géronte envoyé au gibet avan qu'il soit demain.

# SCÈNE IV. - ZERBINETTE, SYLVESTRE

#### SYLVESTRE.

Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant?

#### ZERBINETTE.

Je viens de m'en douter, et je me suis adressée à luimême sans y penser, pour lui conter son histoire.

#### SYLVESTRE.

Comment, son histoire?

#### ZERBINETTE.

Oui. D'étois toute remplie du conte, et je brûlois de le redire. Mais qu'importe? Tant pis pour lui, le ne vois pas que les choses, pour nous, en puissent être ni pis ni micux.

#### SYLVESTRE.

Vous aviez grande envie de babiller; et c'est avoir bien le la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres «Caires.

#### ZERBINETTE.

N'anvoit-il pas appris cela de quelque autre?

SCÉNE V. - ARGANTE, ZERBINETTE, SYLVESION.

ARGANTE, derrière le théâtre.

Hola! Sylvestre.

SYLVESTRE, à Zerbinette.

Rentrez dans la maison. Voilà mon maltre qui m'appella

SCÈNE VI. - ARGANTE, SYLVESTRE.

#### ARGANTE.

Vous vous êtes done accordés, coquins, vous vous êtes

accordés, Scapin, vous et mon fffs, pour me fourber; et vous croyez que je l'endure?

#### SYLVESTRE.

Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains, et vous assure que je n'y trempe en aucune façon.

Nous verrons cette affaire, pendard, nous verrons cette affaire, et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec 1.

SCÈNE VII. - GÉRONTE, ARGANTE, SYLVESTRE.

# GÉRONTE.

Ah! seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrace.

ARGANTE.

Vous me voyez aussi dans un accablement horrible.

GÉRONTE.

Le pendard de Scapin, par une fourherie, m'a attrapé cing cents écus

#### ARGANTE.

Le même pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé deux cents pistoles.

#### GÉRONTE.

Il ne s'est pas contenté de m'attraper cinq cents écus; il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera.

#### ARGANTE.

Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée.

Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire.

# SYLVESTRE , à part.

Plaise au ciel que, dans tout ceci, je n'aie point ma part!

Mais ce n'est pas encore tout, seigneur Argante; et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjonissois aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille,

<sup>&#</sup>x27; Paire passer à quelqu'un la plume par le dec, l'attraper, le doper, sacs qu'il pinsse se plaindre. (F. Genin.)

e Pour empécher les oisons de traverser les haies et d'entrer dans les jardins qu'elles entourent, on passe une plume par les deux ouvertures qui sont à la partie superieuse se leur bec. De là le proverbe passer le plume par le bas,

dont je faisois toute ma consolation; et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de l'acente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua.

#### ARGANTE.

Mais pourquoi, s'il vous plait, la tenir à Tarente, et avous être pas donné la joie de l'avoir avec vous?

#### GÉRONTE.

J'ái eu mes raisons pour cela; et des intérêts de famille n'ont obligé jusques ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je?

SCÈNE VIII. - ARGANTE, GÉRONTE NERINE, SYLVESTRE.

GÉRONTE.

Ah! te voilà, nourrice?

NIRINE, se jetant aux genoux de Géronte.

Ah! seigneur Pandolphe, que...

GÉRONTE.

Appelle-moi Géronte, et ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avoient obligé à le prendre parmi. vous à Tarente.

#### NÉRINE.

Las! que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que aous avens pris de vous venir chercher ici!

GÉRONTE.

Où est ma fille et sa mère?

NÉRINE.

Votre fille, monsieut, n'est pas loin d'ici, mais, avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir marice, dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle.

GIRONTE.

Ma fille mariée?

NÉRINE.

Oui, monsieur.

GÉBONTE.

Et avec qui?

NÉRINE.

Avec un jeune homme nommé Octava, als d'un cortain seigneur Argante

GÉRONTE.

Davi.

ARGANTE.

Challe rencontre!

GÉRONTE.

1. ze-nous, mène-nous promptement où elle est

NÉRINL.

vous n'avez qu'à entrer dans ce logis.

GÉRONTE.

Passe devant. Suivez-moi, suivez-moi, seigneur Argante

SYLVESTRE, seul.

inla une aventure qui est tout à fait surprenante 1.

SCÈNE IX. - SCAPIN, SYLVESTRE.

SCAPIN.

E- bien! Sylvestre, que font nos gens?

SYLVESTRE.

L'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre llyacinte s'est trouvée la fille du seigneur Géronte; et le hasard a fait ce que la prudence des pères avoit délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte.

SCAPIN.

Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal; et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos tètes.

SYLVESTRE.

Prends garde à toi. Les fils se pourroient bien raccommader avec les pères, et toi demeurer dans la nasse.

SCAPIN.

A. SSE-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur cour-

SYLVESTRE.

Retire-toi, les voilà qui sortent.

<sup>&#</sup>x27;Mohere emprunte à Térence ce denoument, comme il luf avait emprunte t le fond de sa pièce. Cette scene est en partie traduite de la dernière scene Phoremon.

SCÊNE X. — GÉRONTE, ARGANTE, HYACINTE, ZERBINETTE, NÉRINE, SYLVESTRE.

GÉRONTE.

Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie auroit été parfaite, si j'y avois pu voir votre mère avec vous.

ARGANTE.

Voici Octave tout à propos.

SCÈNE XI. — ARGANTE, GÉRONTE, OCTAVE, HYACINTE, ZERBINETTE, NÉRINE, SYLVESTRE.

ARGANTE.

Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel...

OCTAVE.

Non, mon pere, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous, et l'on vous a dit mon engagement.

ARGANTE

Oui. Mais tu ne sais pas...

OCTAVE.

Je sais tout ce qu'il faut savoir.

ARGANTZ.

Je te veux dire que la fille du seigneur Géronte...

OCTAVE.

La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien.

C'est elle...

OCTAVE, à Géronte.

Non, monsieur; je vous demande pardon, mes résolutions sont prises.

SYLVESTRE, à Octave.

Écoutez...

OCTAVE.

Non. Tais-toi. Je n'écoute rien.

ARGANTE, à Octave.

Ta femme...

OCTAVE

Non, vous dis-je, mon père; je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinte. (Traversart le théaire pour se mettre

a côté d'Hyacmte.] Oui. Vous avez beau faire; la voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, et je ne veux point d'autre femme

#### ARGANTE.

Hé bien! c'est elle qu'on te donne. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe!

# HYACINTE, montrant Géronte.

Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé; et nous nous voyons hors de peine.

#### GLRONTE.

Allons chez moi; nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir.

#### HYACINTE, montrant Zerbinette.

Ah! mon père, je vous demande, par grace, que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle, quand il sera connu de vous.

#### GÉRONIE.

Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère, et qui m'a dit tantôt au nez mille sottises de moi-même!

#### ZERBINETTE.

Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurois pas parlé de la sorte, si j'avois su que c'étoit vous; et je ne vous conmoissois que de réputation.

#### GÉRONTE.

Comment! que de réputation?

#### HYACINTE.

Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu.

#### GÉRONTE.

Voilà qui est fort bien. Ne voudroit-en point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue, qui fait le métier de coureuse!

SCÈNE XII. — ARGANTE, GÉRONTE, LÉANDRE, OCTAVE. HYACINTE, ZERBINETTE, NÉRINE, SYLVESTRE.

#### LÉANDRE.

Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me décourrir qu'elle est de cette ville, et d'honnête famille; que ce sont eux qui l'y ont dérabée à l'âge de quatre ans : et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents.

ARGANTE.

Hélas! à voir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites.

GÉRONTE.

Votre fille?

ARGANTE.

Ovi, ce l'est; et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Ma chere fille!...

HYACINTE.

O ciel! que d'aventures extraordinaires!

SCÈNE XIII. — ARGANTE, GÉRONTE, LÉANDRE, OCTAVE, HYACINTE, ZERBINETTE, NERINE, SYLVESTRE, CARLE.

CARLE.

Ah! messieurs, il vient d'arriver un accident étrange.

Quoi?

CARLE.

Le pauvre Scapin...

GÉRONTE.

C'est un coquin que je veux faire pendre

CARLE.

Hélas! monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre, qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt, et il a prié qu'on l'apportât ici, pour vous pouvoir parler avant que de mourir.

ARGANTE.

Où est-il?

CARLE.

Le voilà.

SCÈNE XIV. — ARGANTE, GÉRONTE, LÉANDRE, OCTAVE, HYACINTE, ZERBINETTE, NÉRINE, SCAPIN, SYLVESTRE, CARLE.

SCAPIN, apporté par deux hommes, et la tête entourée de linges, comme s'al avoit été blessé.

Ahi, ahi. Messieurs, vous me voyez... ahi, vous me voyes

dans un étrange état. Ahi. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Ahi. Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir me pardonner tout ce que je puis avoir fait, et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Ahi.

ARGANTE.

Pour moi, je te pardonne ; va. meurs en repos.

SCAPIN, a Gerente.

C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offense par les coups de bâton que...

GÉRONTE.

Ne parle point davantage, je te pardonne aussi

SCAPIN.

G'a été une témérité bien grande à moi, que les coups de bâton que je...

GÉRONTE.

Laissons cela.

SCAPIN.

l'ai, en mourant, une douleur inconcevable des coups de bâton que...

GERONTE.

Mon Dieu! tais-tor.

SCAPIN.

Les malheureux coups de bâton que je vous...

GÉRONTE.

Tais-toi, te dis-je; j'oublie tout.

SCAPIN.

Hélas! quelle bonté! Mais est-ce de bon cour, moiscur, que vous me pardonnez ces coups de bâton que...

GÉRONTE.

Hé! oui. Ne parlons plus de rien; je te pardonne tout; voilà qui est fait.

SCAPIN.

Ah! monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole.

GÉRONTE.

Oui; mais je te pardonne à la charge que tu mourras.

SCAPIN.

Comment! monsieur?

GÉRONTE.

Je me dédis de ma parole, si tu réchappes.

SCAPIN.

Ahi, ahi. Voilà mes foiblesses qui me reprennent.

ARGANTE.

Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pa

GÉRONTE.

Soit.

ARGANTE.

Allons souper ensemble, pour mieux goûter notre plaisir, SCAPIN.

Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.

EDS HIS PARTY OF SUIT AREAS.

# COMTESSE D'ESCARBAGNAS.

COMÉDIE.

1671.

# NOTICE.

Voici ce qu'on lit à propos de cette pièce dans l'avertissement de l'édition de 1739 :

« Le roi s'étant proposé de donner un divertissement à Madame, à son arrivée à la cour, choisit les plus beaux endroits des ballets qui avoient été représentés devant lui depuis quelques années, et ordonna à Molière de composer une comédie qui enchaînat tous ces morceaux différents de musique et de danse. Molière composa pour cette fète la Comtesse d'Escarbagnas. comédie en prose, et une pastorale. Ce divertissement parut à Saint-Germain-en-Laye, au mois de décembre 1671, sous le titre de Ballet des Ballets. Ces deux pièces composoient sept actes, qui étoient précédés d'un prologue, et qui étoient suivis chacun d'un intermède. La Comtesse d'Escarbagnas ne parut sur le théatre du Palais-Royal qu'en un acte, au mois de juillet 1672, telle qu'on la joue encore aujourd'hui, et telle qu'elle est imprimée : il y a apparence qu'elle a été divisée d'abord en plusieurs actes. » - La pastorale, dont il ne reste rien, précédait sans doute la vingt et unième scène; car c'est là que tout le monde est assemblé pour voir le divertissement que la comtesse doit recevois

Voltaire, en parlant de la Comtesse d'Escarbagnas, dit que c'est une farce, mais une farce toute remplie de caractères parfaitement étudiés et qui offre la peinture naïve des ridicules de la province. « Les longues excursions de Molière dans différentes provinces, dit M. Taschereau, avaient fourni à son esprit contemplateur de favorables occasions d'y étudier et d'y saisin mille ridicules divers. Alors plus qu'aujourd'hui, les habitudes des provinciaux contrastaient avec celles des habitants de la

capitale. Des relations plus rares avec Paris, une ignorance complète du luxe et de ses prestiges brillants, peu d'amour des plaises, donnaient à la province une grande supériorité sur la métropole sous le rapport des mœurs, mais l'empèchaient absolument de s'initier à ce savoir-vivre aimable que les grondes villes acquièrent presque toujours aux dépens de leur moralité, et de se dépouiller de cette simplicité grossière, source féconde de vertus comme de ridicules. Cependant notre premier comique, se contentant d'esquisser plus d'un de ces travers dans quelques cadres qu'ils ne remplissaient pas seuls, comme dans Georges Dandin, n'y consacra entièrement que la Comtesse d'Escarbagnas.»

Le rôte de M. Harpin, dans lequel l'insolence, la galanterie grossière des traitants sont pour la première fois mis en scène, semble avoir inspiré à Lesage l'idée de Turcaret.

### PERSONNAGES.

LA COMTESSE D'ESCARBAGNAS .

LE COMTE, fils de la comtesse d'Escarbagnas .

LE VICOMTE, amant de Julie .

JULIE, amant de vicomte .

MONSIFUR T'EAL'DIER, conseiller, amant de la comtesse .

MONSIEUR HARPIN, receveur des tailles, autre amant de la comtesse .

MONSIEUR BOBINET, précepteur de M. le comte .

ANDRÉE, suivante de la comtesse .

JEANNOT, laquais de M. Tibundor .

SRIQUET, laquais de la comtesse .

La scène est à Angoulême.

# SCÈNE I. - JULIE, LE VICOMTE.

LE VICOMTE.

Hé quoi! madame, vous êtes deja ici?

JULIE.

Oui. Vous en devriez rougir, Cléante; et il n'est guere fronnète à un amant de venir le dernier au rendez-vous.

Acteurs de la troupe de Mobere : Mademoiselle Marotte. — 'Godon'. —

1 La Grange. — 'Mademoiselle Brauval. — 'Hubert. — 'Du Croisy. —

1 Beauval. — 'Mademoiselle Bonnelu. — 'Boulonnois. — 'Finet.

<sup>&#</sup>x27;Il est probable que ce jeune acteur n'a jamais rempli d'antre rôle que ce tuice. (Voyez les Recharches sur les Thaitres de France, 1 sme III., page 367.)

#### LE VICONTE.

Je serois iei il y a une heure, s'il n'y avoit point de fasheux au monde; et pai été arrêté en chemin par un vieux importun de qualité, qui m'a demandé tout exprès des nouvelles de la cour, pour trouver moven de m'en dire des plus extravagantes qu'on puisse débiter; et c'est la, comme vous savez, le fléau des petites villes, que ces grands nouvellistes qui cherchent partout où répandre les contes qu'ils ramassent, taiui-ci m'a montré d'abord deux feudles de popier, pleines jusques aux bords d'un grand fatras de balivernes, qui viennent, m'a-t-il dit, de l'endroit le plus sûr du monde, Ensuite, comme d'une chose fort curieuse, il m'a fait avec grand mystère une fatigante lecture de toutes les méchantes plaisanteries de la gazette de Hollande, « dont il épouse les intérêts1. Il tient que la France est battue en ruine par la plume de cet écrivain, et qu'il ne faut que ce bel esprit pour défaire toutes nos troupes; et de là s'est jeté à corps perdu dans le raisonnement du ministère, dont il remarque tous les défauts, et d'où j'ai cru gu'il ne sortiroit point. A l'entendre parler, il sait les secrets du cabinet mieux que ceux qui les font. La politique de l'État lui laisse voir tous ses desseins; et elle ne fait pas un pas dont il ne pénètre les mtentions. Il nous apprend les ressorts cachés de tout ce qui se fait, nous découvre les vues de la prudence de nos voisins, et remue, à sa fantaisie, toutes les affaires de l'Europe. Ses intelligences même s'étendent jusques en Afrique et en Asie; et il est informé de tout ce qui s'agite dans le conseil d'en haut du Prêtre-Jean 2 et du grand Mogol.

#### TELLE

Vous parez votre excuse du mieux que vous pouvez, afin

¹ Molière semble n'avoir tracé le portrait du nouvelliste que pour se donner le plaisir de châter le gazetier insolent des Provinces-Unies. Deouis la paix signée à Au-la-chapelle en 1668, ce gazetier ne cessui d'imprimer les choses les plus injurieuses pour Louis XIV et pour la nation française. Un an après la représentation de la Contesse d'Escerbajnas, Louis XIV fit la compuète de la Hollande.

• (Bret.)

<sup>&#</sup>x27;On lit Prétre-Jean dans les éditions mo lernes. Nous suivous cedes qui ont été données du vivant de Mohere.

On appeta d'abord Prêtre-Jean, un prince tartare qui combattit Gengis. Des seligieux envoyes pres de lui pretendirent qu'ils l'avaient converti, l'avaient nomme Jean au biptème et même lui avaient conferé le sacerdoce; de la cette qualification de Prêtre-Jean, qui est deven a depuis, on ne sait pour auto, celle d'un prince negre, mette chietten schematique, et moitié just. C'est de ce deraier qu'il est question ici.

(Auger.)

de la rendre agréable, et faire qu'elle soit plus aisément reçue.

#### LE VICOMTE.

C'est là, belle Julie, la véritable cause de mon retardement; et, si je voulcis y donner une excuse galante, je n'aurois qu'à vous dire que le rendez-vous que vous voulez prendre peut autoriser la paresse dont vous me querellez; que m'engager à faire l'amant de la maîtresse du logis, c'est me mettre en état de craindre de me trouver ici le premier; que cette feinte où je me force n'étant que pour vous plaire, j'ai lieu de ne vouloir en souffrir la contrainte que devant les yeux qui s'en divertissent; que j'évite le tète-à-tête avec cette comtesse ridicule dont vous m'embarrassez; et, en un mot, que, ne venant ici que pour vous, j'ai toutes les raisous du monde d'attendre que vous y soyez.

#### JULIE.

Nous savons bien que vous ne manquerez jamais d'esprit pour donner de belles couleurs aux fautes que vous pourrez faire. Cependant, si vous étiez venu une demi-heure plus tôt, nous aurions profité de tous ces moments; car j'ai trouvé en arrivant que la comtesse étoit sortie, et je ne doute point qu'elle ne soit allée par la ville se faire hon neur de la comédie que vous me donnez sous son nom.

#### LE VICOMTE.

Mais tout de bon, madame, quand voulez-vous mettre fin à cette contrainte, et me faire moins acheter le bonheur de vous voir?

#### JULIE.

Quand nos parents pourront être d'accord; ce que je n'ose espérer. Vous savez, comme moi, que les démèlés de nos deux familles ne nous permettent point de nous voir autre part, et que mes frères, non plus que votre père, ne sont pas assez raisonnables pour souffrir notre attachement.

#### LE VICOMTE.

Mais pourquoi ne pas mieux jouir du rendez-vous que leur inimitié nous laisse, et me contraindre à perdre en une sotte feinte les moments que j'ai près de vous?

#### JULIE.

Pour mieux cacher notre amour; et puis, à vous dire la vérité, cette feinte dont vous parlez m'est une comédie fort agréable; et je ne sais si celle que vous nous donnez aujourd'hui me divertira davantage. Notre comtesse d'Escarbagnas, avec son perpétuel entêtement de qualité, est un aussi bon personnage qu'on en puisse mettre sur le théâtre. Le petit voyage qu'elle a fait à Paris l'a ramenée dans Angoulème plus achevée qu'elle n'étoit. L'approche de l'air de la cour a donné à son ridicule de nouveaux agréments, et sa sottise tous les jours ne fait que croître et embellir.

#### LE VICOMTE.

Oui; mais vous ne considérez pas que le jeu qui vous divertit tient mon cœur au supplice, et qu'on n'est point capable de se jouer longtemps, lorsqu'on a dans l'esprit une passion aussi sérieuse que celle que je sens pour vous. Il est cruel, belle Julie, que cet amusement dérobe à mon amour un temps qu'il voudroit employer à vous expliquer son ardeur; et, cette nuit, j'ai fait là-dessus quelques vers, que je ne puis m'empècher de vous réciter sans que vous me le demandiez, tant la démangeaison de dire ses ouvrages est un vice attaché à la qualité de poëte!

C'est trop longtemps, Iris, me mettre à la torture;

Iris, comme vous le voyez, est mis là pour Julie.

G est trop longtemps, Iris, me mettre à la torture, Rt. si je suis vos lois, je les blâme tout bas De me lorcer a taire un tourment que j'endure, Pour déclarer un mal que je ne ressens pas.

Faut-il que vos beaux yeux, à qui je rends les armes, Veuillent se divertir de mes tristes soupirs? Et n'est-ce pas assez de souffrir pour vos charmes, Sans me faire souffrir encor pour vos plaisirs?

C'en est trop à la fois que ce double martyre; Et ce qu'il me faut taire et ce qu'il me faut dire verce sur mon cœur pareille cruauté.

L'amour le met en feu, la contrainte le tue; Lt, si par la pitié vous n'êtes combattue, Je meurs et de la feinte et de la vérité.

#### JULIE.

Je vois que vous vous faites là bien plus maltraité que vous n'êtes; mais c'est une licence que prennent messieurs les poëtes, de mentir de gaieté de cœur, et de donner leurs maîtresses des cruautés qu'elles n'ont pas, pour s'ac-

commoder aux pensées qui leur peuvent venir. Cependar je serai bien aise que vous me donniez ces vers par écrit

#### LE VICOMTE.

C'est assez de vous les avoir dits, et je dois en demeurer là. Il est permis d'être parfois assez fou pour faire des vers, mais non pour vouloir qu'ils soient vus.

#### JULIE

C'est en vain que vous vous retranchez sur une fausse modestie; on sait dans le monde que vous avez de l'esprit; et je ne vois pas la raison qui vous oblige à cacher les vôtres

#### LE VICOMTE.

Mon Dieu! madame, marchons là-dessus, s'il vous plait, avec beaucoup de retenue; il est daugereux dans le monde de se mèler d'avoir de l'esprit. Il y a là-dedans un certain ridicule qu'il est facile d'attraper, et nous avons de nos amis qui me font craindre leur exemple.

#### JULIE.

Mon Dieu! Cléante, vous avez beau dire; je vois avec tout cela que vous mourez d'envie de me les donner; et je vous embarrasserois, si je faisois semblant de ne m'en pas soucier.

#### LE VICOUTE.

Moi, madame? vous vous moquez; et je ne suis pas si poëte que vous pourriez bien croire, pour... Mais voici votre madame la comtesse d'Escarbagnas. Je sors par l'autre perte pour ne la point trouver, et vais disposer tout mon monde au divertissement que je vous ai promis.

# SCÈNE II. - LA COMTESSE, JULIE, ANDRÉE; ET CRIQUET, dans le fond du théâtre.

#### LA COMTESSE.

Ah! mon Dieu! madame, vous voilà toute seule? Queile pitié est-ce là? Toute seule! Il me semble que mes gens m'avoient dit que le vicomte étoit ici.

#### JULIE.

Il est vrai qu'il y est venu; mais c'est assez pour lu. de savoir que vous n'y étiez pas, pour l'obliger à sortir.

#### LA COMTESSE.

Comment! il vous a vue?

Ho LLE

III Maleria

LA COMTESSE.

Et II ne vous a rien dit ?

JULIE.

Non, madame; et il a voulu témoigner par la qu'il est tout entier à vos charmes.

#### LA COMTESSE.

Vraiment, je le veux quereller de cette action. Quelque amour que l'on ait pour moi, j'aime que ceux qui m'aiment rendent ce qu'ils doivent au sexe; et je ne suis point de l'humeur de ces femmes injustes qui s'applaudissent des incivilités que leurs amants font aux autres belles.

#### JULIE-

Il ne faut point, madame, que vous soyez sarprise de son procédé. L'amour que vous lui donnez éclate dans toutes ses actions, et l'empèche d'avoir des yeux que pour vous.

#### LA COMTESSE.

Je crois être en état de pouvoir faire naître une passion assez forte, et je me trouve pour cela assez de beauté. de jeunesse, et de qualité, Dieu merci : mais cela n'empéche pas qu'avec ce que j'inspire, on ne puisse garder de l'honnéteté et de la complaisance pour les autres. (\*\*percevoit Comput.) Que faites-vous donc là, laquais. Est-ce qu'il n'y a pas une anti-chambre où se tenir, pour venir quand on vous appelle? Cela est étrange, qu'on ne puisse avoir en province un laquais qui sache son monde! A qui est-ce donc que je parle? Voulez-vous vous en aller là dehors, petit fripon?

SCÈNE III. - LA COMPESSE, JULIE, ANDRÉE.

LA COMTESSE, à Ambiee.

Fille, approchez.

ANDRÉE.

Que vous plaît-il, madame?

LA COMTESSE

Otez-moi mes coiffes. Doucement done, maladroite : comme vous me saboulez la tête avec vos mains pesantes!

ANDRÉE.

Je fais, madame, le plus doucement que je puis

LA COMTESSE.

Oui; mais le plus doucement que vous pouvez est fort rudement pour ma tête, et vous me l'avez déboitée. Tenes encore ce manchon; ne laissez point trainer tout cela, el portez-le dans ma garde-robe. Eh bien! où va-t-elle? Que veut-elle faire, cet oison bridé?

#### ANDRÉE.

Je veux, madame, comme vous m'avez dit, porter cela aux garde-robes.

#### LA COMTESSE.

Ah! mon Dieu, l'impertinente! (A Julie.) Je vous demand quardon, madame. (A Andrée.) Je vous ai dit ma garde-robe grosse bète, c'est-à-dire où sont mes habits.

#### ANDRÉE.

Est-ce, madame, qu'à la cour une armoire s'appelle une garde-robe?

#### LA COMTESSE.

Oui, butorde; on appelle ainsi le lieu où l'on met les habits

#### ANDRÉE.

Je m'en ressouviendrai, madame, aussi bien que de votre grenier, qu'il faut appeler garde-meuble.

# SCÈNE IV. - LA COMTESSE, JULIE.

#### LA COMTESSE.

Quelle peine il faut prendre pour instruire ces animaux-là!

Je les trouve bien heureux, madame, d'être sous votre discipline.

#### LA COMTESSE.

C'est une fille de ma mère-nourrice que j'ai mise à la chambre, et elle est toute neuve encore.

#### JULIE.

Cela est d'une belle ame, madame; et il est glorieux de faire ainsi des créatures.

#### LA COMTESSE.

Allons, des siéges. Holà! laquais, laquais, laquais! En vérité, voilà qui est violent, de ne pouvoir pas avoir un laquais pour donner des siéges! Filles, laquais, laquais, filles, quelqu'un! Je pense que tous mes gens sont morts, et que nous serons contraintes de nous donner des siéges nous cêmes.

SCÈNE V. - LA COMTESSE, JULIE, ANDRÉE.

ANDRÉE.

Que voviez vous, madame?

LA COMTESSE.

Il se faut bien égosiller avec vous autres!

ANDRÉE

Penfermois votre manchon et vos coiffes dans votarmoi... dis-je, dans votre garde-robe.

LA COMTESSE.

Appelez-moi ce petit fripon de laquais

ANDRÉE

Holà! Criquet!

LA COMTESSE.

Laissez la votre Criquet, bouvière; et appelez, laquais.

ANDRIE.

Laquais donc, et non pas Criquet, venez parter à madame. Je pense qu'il est sourd. Criq... Laquais, laquais!

SCÈNE VI. - LA COMTESSE, JULIE, ANDRÉE, CRIQUET.

CRIQUET.

Plaît-il?

LA COMTESSE.

Où étiez-vous donc, petit coquin?

CRIQUET.

Dans la rue, madame.

LA COMTESSE.

Et pourquoi dans la rue?

CRIQUET.

Vous m'avez dit d'aller là dehors.

LA COMTESSE.

Vous êtes un petit impertinent, mon ami; et vous devez savoir que là dehors, en termes de personnes de qualité, veut dire l'antichambre. Andrée, ayez soin tantôt de taire donner le fouet à ce petit fripon-là par mon écuyer; c'esê un petit incorrigible.

ANDREE.

Qu'est-ce que c'est, madame, que votre écuyer? Est-c maître Charles que vous appelez comme cela? LA COMTESSE.

Taisez-vous, sotte que vous êtes : vous ne sauriez ouvrir la houche que vous ne disiez une impertinence. (A Criquet.) Des sièges. (A Andrée.) Et vous, allumez deux bougies dans mes flambeaux d'argent : il se fait déja tard. Qu'est-ce que c est donc, que vous me regardez tout effarée?

ANDRÉE.

Madame ...

LA COMTESSE.

Eh bien! madame. Qu'y a-t-il?

ANDRÉE.

C'est que...

LA COMTESSE.

Quoi?

ANDPIL

C'est que je n'ai point de bougie.

LA COMTESSE.

Comment! Vous n'en avez point?

ANDRÉE.

Non, madame, si ce n'est des bougies de suif.

LA COMTESSE.

La bouvière! Et où est donc la cire que je fis acheter ceu jours passés?

ANDRÉE.

Je n'en ai point vu depuis que je suis céans.

LA COMTESSE.

Otez-vous de là, insolente. Je vous penvoierai chez vos parents. Apportez-moi un verre d'eau.

SCÈNE VII. - LA COMTESSE ET JULIE dassart des settem pour s'asseoir.

LA COMTESSE.

Madame!

JULIE.

Madame!

LA COMTESSE.

Ah! madame!

JULIE.

Ah! madame!

LA CONTESSE.

Mon Dieu! madame.

JULIE.

Mon Dieu! madame!

LA COMTESSE.

Oh! madame!

JULIE.

Oh! madame!

LA COMPLISSE

Hé! ma lame!

JULIE.

Hé! madame!

LA CONTESSE.

Hé! allons donc, madame!

JULIE.

Hé! allons donc, madame!

LA COMTESSE.

Je suis chez moi, madame. Nous sommes demeurées d'accord de cela. Me prenez-vous pour une provinciale, madame?

JULIE.

Dieu m'en garde, madame!!

SCÈNE VIII. — LA COMTESSE, JULIE; ANDRÉE, apportant un verre d'eau; CRIQUET.

LA CONTESSE, à Andrée.

Allez, impertinente : je bois avec une soucoupe. Je voue dis que vous m'alliez querir une soucoupe pour boire.

ANDRÉE.

Criquet, qu'est-ce que c'est qu'une soucoupe?

CRI ULT.

Une soucoupe?

ANDRIE.

Qui.

CRIQUET.

Je ne sais.

LA COMTESSE, a Andree.

Vous ne vous grouillez pas2?

<sup>&#</sup>x27;Inlie est semblable à Élise de la Critique de l'École des Femmes, Colleron a pareillement, et dans la même intention, un debat de civilité avec la précieuse Climene. Elles se disent vingt fois, ah! ma lame! oh! madame! comme ici Julie et la comtesse. (Auger.)

1 C'est-à-dire; vous ne bougez 1946.

#### ANDRÉE.

Nous ne savons tous deux, madame, ce que c'est qu'une soucoupe.

#### LA COMTESSE.

Apprenez que c'est une assiette, sur laquelle on met cerre.

# SCÈNE IX. - LA COMTESSE, JULIE.

#### LA COMTESSE.

Vive Paris pour être bien servie! On vous entend là au moindre coup d'œil.

SCÈNE X. — LA COMTESSE, JULIE; ANDRÉE, apportant un verre d'eau avec une assiette dessus; CRIOUET.

#### LA COMTESSE.

Hé bien! vous ai-je dit comme cela, tête de bœuf? C'est dessous qu'il faut mettre l'assiette.

#### ANDRÉE.

Cela est bien aisé.

(Andrée casse le verre en le posant sur l'assiette.)

#### LA COMTESSE.

Hé bien! ne voila pas l'étourdie? En vérité, vous ne paierez mon verre.

#### ANDRÉE.

Hé bien! oui, madame, je le paierai.

#### LA COMTESSE.

Mais voyez cette maladroite, cette bouvière, cette butorde, cette...

#### ANDRÉE, s'en allant.

Dame! madame, si je le paie, je ne veux point être querellée.

#### LA COMTESSE.

Otez-vous de devant mes yeux.

# SCÈNE XI. - LA COMTESSE, JULIE.

#### LA COMTESSE.

En vérité, madame, c'est une chose étrange que les petites villes! On n'y sait point du tout son monde: et je viens de faire deux ou trois visites, où ils ont pensé me désespèrer par le peu de respect qu'ils rendent à ma qualité. JULIE.

Où auroient-ils appris à vivre? Ils n'ont point fait de voyage à Paris.

LA COMTESSE.

fls ne laisseroient pas de l'apprendre, s'ils vouloient écouter es personnes; mais le mal que j'y trouve, c'est qu'ils veutent en savoir autant que moi, qui ai été deux mois à Faris.

JULIE.

Les sottes gens que voilà!

LA COMTESSE.

Ils sont insupportables, avec les impertinentes égalités cont ils traitent les gens. Car, enfin, il faut qu'il y ait de la subordination dans les choses; et ce qui me met hors de zioi, c'est qu'un gentilhomme de ville de deux jours, ou de deux cents ans, aura l'effronterie de dire qu'il est aussi bien gentilhomme que feu monsieur mon mari, qui demeuroit à la campagne, qui avoit meute de chiens courants, et qui prenoit la qualité de comte dans tous les contrats qu'il passoit.

JULIE.

On sait bien mieux vivre à Paris, dans ces hôtels dont la mémoire doit être si chère. Cet hôtel de Mouhy, madame, cet hôtel de Lyon, cet hôtel de Hollande, les agréables demeures que voilà!

LA COMTESSE.

Il est vrai qu'il y a bien de la différence de ces ...vux-la à tout ceci. On y voit venir du beau monde, qui ne marchande point à vous rendre tous les respects qu'on sauroit souhaiter. On ne s'en lève pas, si l'on veut, de dessus son siège; et, lorsque l'on veut voir la revue, ou le grand ballet de Psyché, on est servie à point nommé.

JULIE.

Je pense, madame, que, durant votre séjour à Paris, vous avez bien fait des conquêtes de qualité.

LA COMTESSE.

Vous pouvez bien croire, madame, que tout ce qui s'appelle les galants de la cour n'a pas manqué de venir à ma porte, et de m'en conter; et je garde dans ma cassette de

Au lieu de nommer les hôtels des grands se gueurs, Julie nomme les hôtels arms de son temps, faisant entandre sue c'est la que la comtes e d'Escarbagnas à grand monde.

(Aimé Martin.)

leurs billets, qui peuvent faire voir quelles propositions j'ai refusées: il n'est pas nécessaire de vous dire leurs noms con sait ce qu'on veut dire par galants de la cour.

#### IULIE.

Je m'étonne, madame, que de tous ces grands noms que je devine, vous ayez pu redescendre à un monsieur Tibaudier, le conseiller, et à un monsieur Harpin, le receveur des tailles. La chute est grande, je vous l'avoue; car, pour monsieur votre vicomte, quoique vicomte de province, c'est toujours un vicomte, et il peut faire un voyage à Paris, s'il n'en a point fait : mais un conseiller et un receveur sont des amants un peu bien minces pour une grande comtesse coume vous.

#### LA CONTESSE.

De sont gous qu'on ménage dans les provinces pour les he pins qu'on en peut avoir: ils servent au moins à remplir les rides de la galanterie, à faire nombre de soupirants: et il est bon, madame, de ne pus laisser un amant seul maître du terrain, de peur que, taute de rivaux, son amour ne s'endorme sur trop de confiance.

#### JULIE.

de vous avone, madame, qu'il y a merveilleusement à prefite: de tout ce que vous dites; c'est une école que votre conversation, et j'y viens tous les jours attraper quelque chose.

# SCENE XII. - LA COMTESSE. JULIE, ANDRÉE, CRIQUET.

#### CHIQUET, a la comusse.

"cilà Jeannot, de monsieur le conseiller, qui vous de-

#### LA CONTESSE.

He bien! petit coquin, voila encore de vos âneries. Un laquais qui sauroit vivre auroit été parler tout bas à la demin celle suivante, qui seroit venue dire doucement à l'orcill-de maîtresse: Madame, voilà le laquais de mousieur un tel qui demande a vous dire un mot; à quoi la maîtresse auroit répondu: Faites-le entrer

SCÈNE XIII. - LA COMTUSSE, JULIE, ANDRÉE, CRIQUET, JEANNOT.

CRIQUET.

Entrez, Jeannot.

LA COMTESSE.

Autre lourderie. (A Jennet Qu'y a-t-il, laquais! Que portes-tu là?

JEANNOT.

C'est monsieur le conseillet : madame, qui vous souhaite le bonjour, et, auparavant que de venir, vous envoie des poires de son jardin, avec ce petit mot d'écrit.

LA COMPLISSE.

C'est du bon-chrétien, qui est fort beau. Andrée, faites porter cela à l'office.

SCÈNE XIV. - LA COMTESSE, JULIE, CRIQUET, JEANNOT

LA COMTESSE, denunt de l'orgent o Jeannot.

Tiens, mon enfant, voila pour boire.

JiANNOL.

Oh! non, madame.

LA COMTESSE.

Tiens, te dis-je.

JIAN YOL.

Mon maître m'a defendu, madame, de rien prendre de us.

LA COMTESSE.

Cela ne fait rien.

MINNOT.

Pardonnez-moi, madame.

Cities . I to

Hé! prenez, Jeannot. Si vous n'en voulez pas, vous ens espaillerez.

LA CONTINSI

Dis à tou maître que je le remercie.

CRIQUIT, a Jean not que s'en 74

Donne-moi donc cela.

JEANNOT

Oui. Quelque sot!

chici LI.

C'est moi qui te l'ai lait premire.

#### JEANNOT.

Je l'aurois bien pris sans toi.

LA COMTESSE.

Ce qui me plaît de ce monsieur Tibaudier, c est qu'il sait vivre avec les personnes de ma qualité, et qu'il est fort respectueux.

# SCÈNE XV. - LE VICONTE, LA COMTESSE, JELIE, CRIQUET.

#### LE VICOMTE.

Madame, je viens vous avertir que la comédie sera bientôt prête, et que, dans un quart d'heure, nous pouvons passer dans la salle.

#### LA COMTESSE.

Je ne veux point de colue, au moins. (A Criquet.) Que l'on dise à mon suisse qu'il ne laisse entrer personne.

#### LE VICONTE.

En ce cas, madame, je vous déclare que je renonce à la comédie; et je n'y saurois prendre de plaisir, lorsque la compagnie n'est pas nombreuse. Croyez-moi, si vous voulez vous bien divertir, qu'on dise a vos gens de laisser entrer toute la ville

#### LA COMTESSE.

Laquais, un siége. (Au vicomte, apres qu'il s'est assis.) Vous voilà venu à propos pour recevoir un petit sacrifice que je veux bien vous faire. Tenez, c'est un billet de monsieur Tibaudier qui m'envoie des poires. Je vous donne la liberté de le lire tout haut; je ne l'ai point encore vu.

# LE VICOMTE, apres avoir in tout bas le billet.

Voici un billet du beau style, madame, et qui mérite d'être bien écouté. « Madame, je n'aurois pas pu vous faire » le présent que je vous envoie, si je ne recueillois pas plus » de fruit de mon jardin que j'en recueille de mon amour. »

# LA COMTESSE.

Cela vous marque clairement qu'il ne se passe rien entre nous.

#### LE VICONTE.

« Les poires ne sont pas encore bien mûres; mais elles » en cadrent mieux avec la dureté de votre ame, qui, par » ses continuels dédains, ne me promet pas poires molles.

- . Trouvez bon, madame, que, sans m'engager dans une
- » énumération de vos perfections et charmes, qui me jette-
- » roit dans un progrès à l'infini, je conclue ce mot, en vous
- » faisant considérer que je suis d'un aussi franc chrétien " que les poires que je vous envoie, puisque je rends le bien
- » pour le mal; c'est-à-dire, madame, pour m'expliquer plus
- » intelligiblement, puisque je vous présente des poires de
- r bon-chrétien pour des poires d'angoisse, que vos cruautés
- » me font avaler tous les jours.

" TIBAUDIER, votre esclave indigne. "

Voilà, madame, un billet à garder.

#### LA CONTESSE.

Il y a peut-être quelque mot qui n'est pas de l'Académie mais j'y remarque un certain respect qui me plait beaucoup.

#### BULLE.

Vous avez raison, madame; et, monsieur le vicomte dût-il s'en offenser, j'aimerois un homme qui m'écriroit comme cela.

SCÈNE XVI. - MONSIEUR TIBAUDIER, LE VICOMTE, LA COMTESSE, JULIE, CRIQUET.

#### LA COMTESSE.

Approchez, monsieur Tibaudier; ne craignez point d'entrer. Votre billet a été bien reçu, aussi bien que vos poires; et voilà madame qui parle pour vous contre votre rival.

# MONSIEUR TIBAUDIER.

Je lui suis obligé, madame; et, si elle a jamais quelque procès en notre siège, elle verra que je n'oublicrai pas l'henneur qu'elle me fait, de se rendre auprès de vos beautés l'avocat de ma flamme

#### JULIE.

Vous n'avez pas besoin d'avocat, monsieur, et votre cause est juste.

#### MONSIEUR TIBAUDIER.

Ce néanmoins, madame, bon droit a besoin d'aide : et j'ai sujet d'appréhender de me voir supplanté par un tel rival, et que madame ne soit circonvenue par la qualité de vicomte.

#### LE VICOMTE.

J'espérois quelque chose, monsieur Tibaudier, avant votre billet; mais il me fait craindre pour mon amour.

MONSIEUR TIBAUDIER.

Voici encore, madame, deux petits versets ou couplets que j'as composés à votre honneur et gloire.

LE VICOMTE.

Ah! je ne pensois pas que monsieur Tibaudier fût poëte; et voilà pour m'achever, que ces deux petits versets-là!

LA COMTESSE.

Il veut dire deux strophes. (A Griquet.) Laquais, donnez un siège à monsieur Tibaudier. (Bas, à Criquet, qui apporte une chaise.) Un pliant, petit animal. Monsieur Tibaudier, metlez-vous là, et nous lisez vos strophes.

MONSHUR TIBAUDIER.

Une personne de qualité
Ravit mon ame
Elle a de la beauté,
J'ai de la flamme;
Mais je la blame
D'avoir de la fierté.

LE VICOMTE.

Je suis perdu après cela.

LA COMTESSE.

Le premier vers est beau. Une personne de qualité.

JULIE.

de crois qu'il est un peu trop long; mais on peut prendre une licence pour dire une belle pensée.

LA COMTESSE, à monsieur Tibaudier.

Voyons l'autre strophe.

MONSIEUR TIBAUDIER.

e ne sais pas si vous doutez de mon parfait amour,
Mais je sais bien que mon cœur, à toute heure,
Veut quitter sa chagrine demeure,
Peur aller, par respect, faire au vôtre sa cour.
Après cela pourtant, sure de ma tendresse,
Et de ma fei dont unique est l'espèce.

Et de ma foi, dont unique est l'espèce, Vous devriez à votre tour,

Vous contentant d'être comtesse,

Vous dépouiller en ma faveur d'une peau de tigresse, Oui couvre ves appas la nuit comme le jour.

La c fi rince des sieges, tels que fautentls, chaixes sans l'as, ple ats, tahouren, était à la sour une mauiere de marquer graduellemen le rang des permanet

### LU VICONTE.

Me voilà supplanté, moi, par monsieur Tibaudier.

### LA COMTESSE.

Ne pensez pas vous moquer; pour des vers faits dans la province, ces vers-là sont fort beaux.

### LE VICONTE.

Comment! madame, me moquer? Quoique son rival, je trouve ces vers admirables, et ne les appelle pas seulement deux strophes, comme vous, mais deux épigrammes, aussi bonnes que toutes celles de Martial.

### LA COMTESSE.

Quoi! Martial fait-il des vers? Je pensois qu'il ne fit que des gants 1.

### MONSIEUR TIBALDIER.

Ce n'est pas ce Martial-là, madame; c'est un auteur qui vivoit il y a trente ou quarante ans.

### LE VICONTE.

Monsieur Tibaudier a lu les auteurs, comme vous le voyez.

Mais allons voir, madame, si ma musique et ma comédie, avec mes entrées de ballet, pourront combattre dans votre esprit les progrès des deux strophes et du billet que nous venous de voir.

#### LA COMTESSE.

Il faut que mon fils le comte soit de la partie; car il est arrivé ce matin de mon château, avec son précepteur, que je vois là-dedans.

SCÈNE XVII. — LA COMTESSE, JULIE, LE VICOMTE, MONSIEUR TIBAUDIER, MONSIEUR BOBINET, CRIOUET.

#### LA COMTUSSE.

Holà! monsieur Bobinet, monsieur Bobinet, approchez-vous du monde.

### MONSIEUR BOBINET.

Je donne le bon vespre<sup>2</sup> à toute l'honorable compagnie Que desire madame la comtesse d'Escarbagnas de son très bumble serviteur Bobinet?

'Ce Martial, qui ne faisait p int de vers, etait un marchand parfument, et paignait à cette qualite celle de valet de chambre de Monsieur.

farmé Martia ?

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, le bozsoir.

LA COMTESSE.

A quelle heure, monsieur Bobinet, êtes-vous parti d'Escarbagnas avec mon fils le comte?

MONSIEUR BOBINET.

A huit heures trois quarts, madame, comme votre commandement me l'avoit ordonné.

LA COMTESSE.

Comment se portent mes deux autres fils, le marquis el le commandeur?

MONSIEUR BOBINET.

Ils sont, Dieu grace, madame, en parfaite santé.

LA COMTESSE.

Où est le comte?

MONSIEUR BOBINET.

Dans votre belle chambre à alcôve, madame.

LA COMTESSE.

Que fait-il, monsieur Bobinet?

MONSIEUR BOBINET.

il compose un thème, madame, que je viens de lui dicter sur une épître de Cicéron.

LA COMTESSE

Faites-le venir, monsieur Bobinet.

MONSIEUR BOBINET.

Soit fait, madame, ainsi que vous le commandez.

SCÈNE XVIII. - LA COMTESSE, JULIE, LE VICOMTE, MONSIEUR TIBAUDIER.

LE VICOMTE, à la comtesse.

Ce monsieur Bobinet, madame, a la mine fort sage; et je crois qu'il a de l'esprit.

SCÈNE XIX. — LA COMTESSE, JULIE, LE VICOMTE, LE COMTE, MONSIEUR BOBINET, MONSIEUR TIBAUDIER.

MONSIEUR BOBINET.

Allons, monsieur le comte, faites voir que vous profitez des bons documents qu'on vous donne. La révérence à toute l'honnête assemblée.

LA COMTESSE, montrant Julie.

Comte, saluez madame; faites la révérence à monsieur le vicomte; saluez monsieur le conseiller.

### MONSIEUR TIBAUDIER.

Je suis ravi, madame, que vous me concédiez la grace dembrasser monsieur le comte votre fils. On ne peut pas aimer le tronc, qu'on n'aime aussi les branches.

### LA COMTESSE.

Mon Dieu! monsieur Tibaudier, de quelle comparaison vous servez-vous là?

#### JULIE.

En vérité, madame, monsicur le comte a tout à fait bon air.

### LE VICOMTE.

Voilà un jeune gentilhomme qui vient bien dans le monde.

Qui diroit que madame cût un si grand enfant?

### LA COMTESSE.

Hélas! quand je le sis j'étois si jeune, que je me jouois encore avec une poupée.

### JULIE.

C'est monsieur votre frère, et non pas monsieur votre fils.
LA CONTESSE.

Monsieur Bobinet, ayez bien soin au moins de son éducation.

### MONSIEUR BOBINET.

Madame, je n'oublierai aucune chose pour cultiver cette jeune plante, dont vos bontés m'ont fait l'honneur de me confier la conduite; et je tâcherai de lui inculquer les semences de la vertu.

#### LA COMTESSE

Monsieur Bobinet, faites-lui un peu dire quelque petite galanterie de ce que vous lui apprenez.

### MONSIEUR BOBINET.

Allons, monsieur le comte, récitez votre leçon d'hier au matin.

#### LE COMTE.

Omne viro soli quod convenit esto virile, Omne viri...

#### LA COMTESSE.

Fi! monsieur Bobinet; quelles sottises est-ce que vous lui pprenez la !?

On croit que cette scène fut inspirée à Molière par une scène à peu prés semblable qui s'était passée chez madame de Villarceaux, dont le mari avait la

### MONSIEUR BOBINET.

C'est du latin, madame, et la première règle de Jean Despantère.

#### LA COMTESSE

Mon Dieu! ce Jean Despautère-là est un insolent, et je vous prie de lui enseigner du latin plus honnête que celui-là.

### MONSIEUR BOBINET.

Si vous voulez, madame, qu'il achève, la glose expliquera ce que cela veut dire.

### LA COMTESSE.

Non, non: cela s'explique assez.

SCENE XX. — LA COMTESSE, JULIE, LE VICOMTE, MONSIEUR TIBAUDIER, LE COMTE, MONSIEUR BOBINET, CRIQUET.

### CRIQUET.

Les comédiens envoient dire qu'ils sont tout prêts.

### LA COMTESSE.

Allons nous placer. (Montrant Julie.) Monsieur Tibaudier, prenez madame.

(Grapuet range tous les sièges sur un des côtés du théture; la comtesse. Julie et le vicomte s'asseyent; monsieur Tibandier s'assied aux pieds de la comtesse.)

#### LE VICOMTE.

Il est nécessaire de dire que cette comédie n'a été faite que pour lier ensemble les différents morceaux de musique et de danse dont on a voulu composer ce divertissement, et que...

#### LA COMTESSE.

Mon Dieu! voyons l'affaire. On a assez d'esprit pour comprendre les choses.

### LE VICOMTE.

Qu'on commence le plus tôt qu'on pourra, et qu'on em-

reputation de s'être fait aimer de Ninon. Un jour madame de Villarceaux, voulant force admires son fils à une nombreuse compagne qui se trousace chez elle, le fit interroger par son précepteur. « L'hous, monsieur le marquis, dit le grave pédagogne : quem habuit successorem Belus rex Assyriorum? — Ninum, » répendit le peone marquis. Madame de Villarceaux, frappee de ce dennier me : c Voilà, ditselle, de belles instructions que vous donners a mon fils l'N ; a-t-il de ac rien a lui apprendre que les folies de son pere? » Le precepteur out beau protestir qu'il n'y extendant point malus. — un se fut capar e de lui faire catendre raison. pêche, s'il se peut, qu'aucun fâcheux ne vienne troubler notre divertissement.

(Les violons commencent une ouverture.)

SCÈNE XXI. — LA COMTESSE, JULIE, LE VICOMTE, LE COMTE, MONSIEUR HARPIN, MONSIEUR TIBAUDIER, MONSIEUR BOBINET, CRIOUET.

### MONSIEUR HARPIN.

Parbleu! la chose est belle, et je me réjouis de voir ce que je vois!

### LA COMTISSE.

Holà! monsieur le receveur, que voulez-vous donc dire vec l'action que vous faites. Vient-on interrompre, comme pela, une comédie?

#### MONSIEUR HARPIN.

Morbleu! madame, je suis ravi de cette aventure; et ceci me fait voir ce que je dois croire de vous, et l'assurance qu'il y a au don de votre cœur, et aux serments que vous m'avez faits de sa fidélité.

### LA COMTESSE.

Mais, vraiment, on ne vient point ainsi se jeter au travers d'une comédie, et troubler un acteur qui parle!.

### MONSIEUR HARPIN.

Hé! tétebleu! la véritable comédie qui se fait ici, c'est celle que vous jouez; et, si je vous trouble, c'est de quoi je me soucie peu.

#### LA COMTESSE.

En vérité, vous ne savez ce que vous dites.

### MONSIEUR HARPIN.

Si fait, morbleu! je le sais bien; je le sais bien, morbleu! et...

(Monteuer Bobinet, épouvanté, emporte le comte, et s'enfuit; il est suivi par Criquet.)

#### LA COMTESSE.

Hé! fi, monsieur! que cela est vilain, de jurer de la sorte!

Hé! ventrebleu! s'il y a ici quelque chose de vilain, ce na

\*Dans la pièce telle qu'elle fut représentee a Saint-Germain, il y avait, commo o l'a vu indiqué à la fin de la scene precédente, un divertissement dont le detail dest point arrive jusqu'à nous. C'est a cette conconstance que font allusion ces mots troubler un acteur qui par le. sont point mes jurements; ce sont vos actions; et il vaudroit bien mieux que vous jurassiez, vous, la tête, la mort, et le sang, que de faire ce que vous faites avec monsieur le vicomte.

### LE VICOMTE.

Je ne sais pas, monsieur le receveur, de quoi vous vous plaignez; et si...

MONSIEUR HARPIN, au vicomte.

Pour vous, monsieur, je n'ai rien à vous dire: vous faites bien de pousser votre pointe, cela est naturel, je ne le trouve point étrange, et je vous demande pardon si j'interromps votre comédie; mais vous ne devez point trouver étrange aussi que je me plaigne de son procédé; et nous avons raison tous deux de faire ce que nous faisons.

### LE VICOMTE.

Je n'ai rien à dire à cela, et ne sais point les sujets de plainte que vous pouvez avoir contre madame la comtesso d'Escarbagnas.

### LA COMTESSE.

Quand on a des chagrins jaloux, on n'en use point de la sorte; et l'on vient doucement se plaindre à la personne que l'on aime.

### MONSIEUR HARPIN.

Moi, me plaindre doucement!

### LA COMTESSE.

Oui. L'on ne vient point crier de dessus un théâtre ce qui doit se dire en particulier.

### MONSIEUR HARPIN.

J'y viens, moi, morbleu! tout exprès; c'est le lieu qu'i me faut; et je souhaiterois que ce fût un théâtre public, pour vous dire avec plus d'éclat toutes vos vérités.

### LA COMTESSE.

Faut-il faire un si grand vacarme pour une comédie que monsieur le vicomte me donne? Vous voyez que monsieur Tibaudier, qui m'aime, en use plus respectueusement que vous.

### MONSIEUR HARPIN.

Monsieur Tibaudier en use comme il lui plaît : je ne sais pas de quelle façon monsieur Tibaudier a été avec vous; mais monsieur Tibaudier n'est pas un exemple pour moi, et je ne suis point d'humeur à payer les violons pour faire danser les autres.

#### LA COMTESSE.

Mais vraiment, monsieur le receveur, vous ne songez pas à ce que vous dites. On ne traite point de la sorte les femmes de qualité; et ceux qui vous entendent croiroient qu'il y a guelque chose d'étrange entre vous et moi.

### MONSIEUR HARPIN.

Hé! ventrebleu! madame, quittons la faribole.

### LA COMTESSE

Que voulez-vous donc dire avec votre Quittons la faribole?

Je veux dire que je ne trouve point étrange que vous vous rendiez au mérite de monsieur le vicomte; vous n'êtes pas la première femme qui joue dans le monde de ces sortes de caractères, et qui ait auprès d'elle un monsieur le receveur, dont on lui voit trahir et la passion et la bourse pour le premier venu qui lui donnera dans la vue. Mais ne trouvez point étrange aussi que je ne sois point la dupe d'une infidélité si ordinaire aux coquettes du temps, et que je vienne vous assurer, devant bonne compagnie, que je romps commerce avec vous, et que monsieur le receveur ne sera plus pour vous monsieur le donneur.

### LA COMTESSE.

Ceta est merveilleux comme les amants emportés deviennent à la mode! On ne voit autre chose de tous côtés. Là, là, monsieur le receveur, quittez votre colère, et venes prendre place pour voir la comédie.

## MONSIEUR HARPIN.

Moi, morbleu! prendre place? (Montrant monsieur Tibaudier.) Cherchez vos benèts à vos pieds. Je vous laisse, madame la comtesse, à monsieur le vicomte; et ce sera à lui que j'envoierai tantôt vos lettres. Voilà ma scène faite, voilà mon rôle joué. Serviteur à la compagnie.

### MONSIEUR TIPAUDIER.

Monsieur le receveur, nous nous verrons autre part qu'ici; et je vous ferai voir que je suis au poil et à la plume.

### MONSIEUR BARPIN, en sortant.

Tu as raison, monsieur Tibaudier.

### LA COMTESSE.

"our moi, je suis confuse de cette insolence.

### LE VICOMTE.

Les jaloux, madame, sont comme ceux qui perdent leur

procès, ils out permission de tout dire. Prêtons silence à la comédie.

SCÈNE XXII. — LA COMTESSE, LE VICOMTE, JULIE, MONSIEUR TIBAUDIER, JEANNOT.

JEANNOT, au vicomte.

Voilà un billet, monsieur, qu'on nous a dit de vous donner vite.

### LE VICOMTE, lisant.

- « En cas que vous ayez quelque mesure à prendre, je
- vous envoie promptement un avis. La querelle de vos pa rents et de ceux de Julie vient d'être accommodée; et les
- rents et de ceux de june vient d'etre accommodée; et les
   conditions de cet accord, c'est le mariage de vous et d'elle.
- Bonsoir. » (A Julie.) Ma foi, madame, voilà notre comédie

achevée aussi.
(Le vicomte, la comtesse, Julie et monsieur Tibaudier se lévent.)

Ah! Cléante, quel bonheur! Notre amour eût-il osé espéer un si heureux succès?

LA COMTESSE.

Comment donc? Qu'est-ce que cela veut dire?

Cela veut dire, madame, que j'épouse Julie; et, si vous me croyez, pour rendre la comédie complète de tout point, vous épouserez monsieur Tibaudier, et donnerez mademoiselle Andrée à son laquais, dont il fera son valet de chambre.

LA COMTESSE.

Quoi! jouer de la sorte une personne de ma qualité?

LE VICOMTE.

C'est sans vous offenser, madame; et les comédies veulent ces sortes de choses.

LA COMTESSE.

Jui, monsieur Tibaudier, je vous épouse pour faire enrager tout le monde.

MONSIEUR TIBAUDIER.

Ce m'est bien de l'honneur, madame.

LE VICOMTE, à la comtesse.

Souffrez, madame, qu'en enrageant nous puissions voir ici le reste du spectacle.

WIN DE LA COMTESSE D'ESCARBASNAS.

# LES FEMMES SAVANTES

## COMÉDIE EN CINQ ACTES.

1612.

## NOTICE.

Après avoir livré dans les Préciuses et l'Impromptu de Versailles decr. brillants combats au mauvais goût, aux sentuments affectés et au bel esprit, Molière revint une troisieme fois à la charge, mais en élargissant son sujet. Les Précienses et l'Impromptu n'étaient que d'ingenienses satires : les Fenmes savantes sont à la fois une satire et un traité de morale.

Poête connique, il continua dans cette pièce d'attaquer les prét ntions au beau langage, la fatuité de l'esprit, les fadeurs sentimentales. Moraliste, il voulut montrer aux femmes quel est dans la vie domestique leur véritable rôle; il voulut, non pas, comme on l'a dit à tort, les condamner à l'ignorance, mais les détourner du gédantisme, et surtout leur prouver que la science n'est jamais pour elles un élement de bonheur. En se plac int à ce point de vue nouveau, en traçant, après de simples esquisses, un tableau complet, Molière ne tit que survre le développement même des mœurs de son époque. De priciouses qu'elles étaient d'abord, certaines femmes étaient devenues peu à pen encyclopedistes, tout en restant romanesques. Elles savouraient la Calprenède et mademoiselle de Scudery, en même temus qu'elles méditaient Platon et Descartes; elles ne tenaient plus seulement des bureaux d'esprit, mais de veritables académies de sciences, et la poursuite vaniteuse d'un savoir souvent sterile les détournait des devoirs simples et graves de leur vie d'epouse et de mère. Dans cette phase nouvelle de la préciosité il n'y avait donc plus seulement un ridicule, mais un veritable danger social, et c'est surtout ce danger que Mohère combat dans les Femmes savantes.

Cette comedie, que Voltaire et la plupart des commentateurs

placent avec raison au rang du Tartuffe et du Misanthrope, sut représentée sur le théatre du Palais-Royal, le 11 mars 1672.

a Elle fut reçue, dit Voltaire, d'abord assez freidement : mais les connaisseurs rendirent bientôt à Molière les suffraces de la ville, et un mot du roi lui donna ceux de la cour. L'intrigue, qu en effet a quelque chose de plus plaisant que celle du Misan-thrope, scutunt la pièce longtemps. Enfin, plus on la vit, plus on dmira comment Molière avait pu jeter tant de comique su un sujet qui paraissait fournir plus de védanterie que d'agrément.

Quelques écrivains ont cru devoir prendre, au nom du beau sexe, parti contre Molière. Ils lui ont reproché d'avoir voulu. dans cette comédie, réduire la culture de l'esprit des femmes au gouvernement du pot au feu, d'avoir fait de Chrysale un pédant de ménage, et d'avoir, en préconisant l'ignorance, retardé l'essor de l'éducation. Cette thèse a été soutenue entre autres, par Thomas qui, dans son fade Panigyrique des femmes, a dit que Molière « a mis la folie à la place de la raison, et qu'il a trouvé l'effet théatral plus que la vérité. » Mais la grande majorité des critiques, à partir du père Rapin le jésuite, jusqu'à Geoffroy le feuilletonniste, a donné gain de cause à notre poëte; et l'on peut même dire que ce qui s'est passé depuis deux siècles dans la société française, justifie complétement la donnée morale des Femmes savantes, à savoir que les femmes, en cherchant à forcer leur talent et leur vocation, à sortir de la de stinée de leur sexe, n'arrivent souvent qu'à l'impuissance et au ridicule. La lignée d'Armande et Bélise s'est perpétuée sous des noms divers jusqu'à notre temps, comme pour rendre la pièce du grand comique d'une vérité toujours présente. Au dix-huitième siècle, Bélise, devenue la maîtresse d'un athée ou d'un abbé, remplace Descartes par le baron d'Holbach, et la sentimentalité innocemment nuageuse de mademoiselle de Scudery, par le positivisme du chevalier de Bertin. Bientôt Bélise renonce à la philosophie pour la politique; la voilà journaliste. Puis nous la retrouvons romancière, dramaturge, poëte : mais comme elle reste invendue, elle se croit incomprise et travaille par dépit à désubalterniser son sexe, à réformer la société qui n'achète pas ses livres. Partis des préciouses, nous arrivons de la sorte à la femme réformatrice, en passant par les femmes savantes, les femmes philosophes, les femmes romanesques, les femmes romantiques, les femmes libres, les femmes bas bleus, les femmes phalanstériennes, les femmes incomprises. Les modes ont beau changer, sous leurs toilettes nouvelles nous reconnaissons encore Armande et Bélise; et Molière a toujours raison. Seulement c'était la pruderie qui distinguait les précieuses; c'est le contraire qui distingue souvent celles qui leur ont succédé.

2.73ée première de cette pièce, dit M. Viardot, semble prise à la comedie de Calderon, No hay burlas con el amor (On ne badine pas avec l'amour), et cet ouvrage présente aussi plusieurs points de ressemblance avec la Presumida y la hermosa (la Présomptueuse et la belle), de Fernando de Zarate.

### PERSONNAGES.

CHRYSALE, ban bourgoois .

PHILAMINTE, femme de Chrysale .

ARMANDE .

ARISE, frère de Chrysale .

BÉLISE, sœur de Chrysale .

GLITANDRE, amant d'Heoriette .

TRISSOTIN, bel esprit .

WADIUS, savant .

MARTINE, servante de cuisiao .

JULIEN, valet de Vadius
UN NOTAIRE.

La scène est à Paris, dans la maison de Chrysale

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I. - ARMANDE, HENRIETTE.

### ARMANDE.

Quoi! le beau nom de fille est un titre, ma sœur, Dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier vous osez faire fête? Ve vulgaire dessein vous peut monter en tête?

Acteurs de la troupe de Molière : "MOLIÈRE. — "Le sieur Hubert. — Mademoiselle De Brie. — "Mademoiselle MOLIÈRE. — "Baron. — "Mademoiselle Villeaubrun (Geneviève Béjart). — "LA Grange. — "LA TRO-ALLIÈRE. — "Du CROISY. — "Une servante de Molière, qui portait ce pois.

HENRIETTE.

Oui, ma sœur.

ARMANDE.

Ah! ce oui se peut-il supporter?

Et sans un mal de cœur sauroit-on l'écouter?

HENRIETTE.

Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, Ma sœur...?

ARMANDE.

Ah! mon Dieu! fi!

HENRICTTE.

Comment?

ARMANDE.

Ah! fi! vous dis-je.

Ne concevez-vous point ce que, des qu'on l'entend, Un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant, De quelle étrange image on est par lui blessée, Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? et pouvez-vous, ma sœur, Aux suites de ce mot résoudre votre cœur?

HENRIETTE.

Les suites de ce mot, quand je les envisage, Me font voir un mari, des enfants, un ménage; Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, Qui blesse la pensée, et fasse frissonner.

ARMANDE.

De tels attachements, ô ciel! sont pour vous plaire?

Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire Que d'attacher à soi, par le titre d'époux, Un homme qui vous aime et soit aimé de vous; Et, de cette union de tendresse suivie, Se faire les douceurs d'une innocente vie? Le nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas?

ARMINDE.

ilon Dieu! que votre esprit est d'un étage less! Que vous jouez au monde un petit personnage. De vous claquemurer aux choses du ménage, Et de n'entrevoir point de plaisirs plus touchants Qu'une idote d'époux et des marmots d'enfants! Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,

Les bas amusements de ces sortes d'affaires. A de plus hauts objets élevez vos desirs, Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, Et, traitant de mépris les sens et la matière, A l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière Vous avez notre mère en exemple à vos yeux. Que du nom de savante on houore en tous lieux : Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille; Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs Que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservie, Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, Qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, Et donne à la raison l'empire souverain, Soumettant à ses lois la partie animale, Dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements Qui doivent de la vie occuper les moments; Et les soins où je vois tant de femmes sensibles Me paroissent aux yeux des pauvretés horribles.

#### HENRIETTE.

Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, Pour différents emplois nous fabrique en naissant; Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe Qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations Où montent des savants les spéculations, Le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre à, Et dans les petits soins son foible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements; Et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habitez, par l'essor d'un grand et beau génie, Les hautes régions de la philosophie, Tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, Goûtera de l'hymen les terrestres appas. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire. Nous saurons toutes deux imiter notre mère : Vous, du côté de l'ame et des nobles desirs;

Le mien , ma saur, est ne pour aller terre a temes

Moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs; Vous, aux productions d'esprit et de lumière; Moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière.

Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler <sup>1</sup>, Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, Ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle <sup>2</sup>!

#### HENRIETTE.

Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez, Si ma mère n'eût eu que de ces beaux côtés; Et bien vous prend, ma sœur, que son noble génie N'ait pas vaqué toujours à la philosophie. De grace, souffrez-moi, par un peu de bonté, Des bassesses à qui vous devez la clarté; Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, Quelque petit savant qui veut venir au monde.

### ARMANDE.

Je vois que votre esprit ne peut être guéri Du fol entêtement de vous faire un mari : Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre : Votre visée au mins n'est pas mise à Clitandre?

#### HENRIETTE.

Et par quelle raison n'y seroit-elle pas?

Manque-t-il de mérite? est-ce un choix qui soit bas?

ARMANDE.

Non; mais c'est un dessein qui seroit malhonnête, Que de vouloir d'une autre enlever la conquête; Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré Que Clitandre ait pour moi hautement soupiré.

### HENRIETTE.

Oui; mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, Et vous ne tombez point aux bassesses humaines; Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, Et la philosophie a toutes vos amours.

Quand sur une personne on prétend s'ajuster, C'est par les beaux côtés qu'il la faut imiter.

Ces deux vers, reproduits dans toutes les éditions, ont été rarrangés par leau. Voici la première rédaction telle qu'elle avait été faite par Molière :

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Molière ne fait ici que mettre en vers une locution proverbiale fort en usage de son temps.

Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, Que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre?

#### ARMINDE

Cet empire que tient la raison sur les sens Ne fait pas renoncer aux douceurs des encens; Et l'on peut pour époux refuser un mérite Que pour adorateur on veut bien à sa suite.

#### HENRIETTE.

Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections I n'ait continué ses adorations; Et je n'ai fait que prendre, au refus de votre ame, Ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme.

### ARMANDE.

Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité Trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, Et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte?

### HENRIETTE.

Il me l'a dit, ma sœur; et, pour moi, je le croi.

### ARMANDE.

Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi; Et croyez, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, Qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-mème.

### HENRIETTE.

Je ne sais; mais enfin, si c'est votre plaisir, Il nous est bien aisé de nous en éclaireir: Je l'aperçois qui vient; et, sur cette matière, Il pourra nous donner une pleine lumière.

## SCÈNE II. - CLITANDRE, ARMANDE, HENRIETTE.

#### HENRIETTE.

Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, Entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre Qui de nous à vos vœux est en droit de prétendre.

#### ARMANDE.

Non, non, je ne veux point à votre passion Imposer la rigueur d'une explication : Je ménage les gens, et sais comme embarrasse Le contraignant effort de ces aveux en face. CLITANDRE.

Non, madame; mon cœur, qui dissimule peu, Ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette; Et j'avouerai tout haut d'une ame franche et nette, Que les tendres liens où le suis arrêté,

(Montrant Henriette.)

Mon amour et mes vœux, sont tout de ce côté.

Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte;

Vous avez bien voulu les choses de la sorte.

Vos attraits m'avoient pris, et mes tendres soupirs

Vous ont assez prouvé l'ardeur de mes desirs;

Mon cœur vous consacroit une flamme immortelle:

Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquète assez belle

J'ai souffert sous leur joug cent mépris différents;

Ils régnoient sur mon ame en superbes tyrans : Et je me suis cherché , lassé de tant de peines .

Des vainqueurs plus humains, et de moins rudes chaines.
(Montrant Henriette.)

Je les ai rencontrés, madame, dans ces yeux, Et leurs traits à jamais me seront précieux; D'un regard pitovable ils ont séché mes larmes, Et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher, Qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher, Et j'ose maintenant vous conjurer, madame. De ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme. De ne point essayer à rappeler un cour Résolu de mourir dans cette douce ardeur.

ARMANDE.

Hé! qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envis, Et que de vous enfin si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer, Et bien impertinent de me le déclarer 4.

HENRILTTE.

Hé! doucement, ma sœur. Où donc est la moral-

<sup>·</sup> Aismoé dit également à Alceste qui la refuse :

Eh! croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette penson

Et que de vous avoir on set tant empressée? Je vous trouve un esprit bien plein de vanite,

Si de cette créance il peut s'être Buité.

Qui sait si bien régir la partie animale, Et retenir la bride aux efforts du courreux? ARMANDE.

Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous, De répondre à l'amour que l'on yous fait paroître Sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être? Sachez que le devoir vous soumet à leurs lois, Qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix; Qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprème, Et qu'il est criminel d'en disposer vous-même.

#### HENRIETTE.

J. rends grace aux bontés que vous me faites voir De m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur sur vos lecons veut régler sa conduite; Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clicandre, prenez soin d'appuyer votre amour De 'agrément de ceux dont j'ai recu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime, Et me donnez moven de vous aimer sans crime.

### CLITANDRE.

J'v vais de tous mes soins travailler hautement; Et l'attendois de vous ce doux consentement.

### ARMANDE.

Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine A vous imaginer que cela me chagrine.

### HENRIETTE.

Moi, ma sœur! point du tout. Je sais que sur vos sons Les droits de la raison sont toujours tout-puissants. Et que, par les lecons qu'on prend dans la sagesse, Vous êtes au-dessus d'une telle foiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je croi Qu'ici vous daignerez vous employer pour moi, Appuver sa demande, et, de votre suffrage, Presser l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite; et, pour y travailler...

### ARMANDE.

Votre petit esprit se mêle de railler; Et d'un cœur qu'on vous jette on vous voit toute sière. HENRIETTE.

Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère; Et, si vos veux sur moi le pouvoient ramasser,

Ils prendroient aisément le soin de se baisser.

ARMANDE.

A répondre à cela je ne daigne descendre; Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre.

HENRIETTE.

C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir Des modérations qu'on ne peut concevoir.

## SCÈNE III. - CLITANDRE, HENRIETTE.

HENRIETTE.

Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise.

Elle mérite assez une telle franchise; Et toutes les hauteurs de sa folle fierté Sont dignes, tout au moins, de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, Madame...

### HENRIETTE.

Le plus sûr est de gagner ma mère.

Mon père est d'une humeur à consentir à tout;

Mais il met peu de poids aux choses qu'il résout;

Il a reçu du ciel certaine bonté d'ame

Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme.

C'est elle qui gouverne, et, d'un ton absolu,

Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu.

Je voudrois bien vous voir pour elle et pour ma tante

Une ame, je l'avoue, un peu plus complaisante,

Un esprit qui, flattant les visions du leur,

Vous pût de leur estime attirer la chaleur.

CLITANDRE.

Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère.
Même dans votre sœur flatter leur caractère;
Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût.
Je consens qu'une femme ait des clartés de tout:
Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante afin d'être savante;
Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait,
Elle sache ignorer les choses qu'elle sait:
De son étude enfin je veux qu'elle se cache;
Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache,

Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots

Et clouer de l'esprit à ses moin lres propos.

Je respecte beaucoup madame votre mère;

Mais je ne puis du tout approuver sa chimère,

Et me rendre l'écho des choses qu'elle dit,

Aux encens qu'elle donne à son hères. l'esprit.

Son monsieur Trissotin me chagrize, m'assomme;

Et j'enrage de voir qu'elle estime un (cl homme).

Qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits

Un benêt dont partout on siffle les écrits,

Un pédant dont on voit la plume libbrale

D'officieux papiers fournir toute la halle.

#### BINDIFIE

Ses écrits, ses discours, tout m'en semble canuyeux, Et je me trouve assez votre goût et vos yeux; Mais, comme sur ma mère it a grande puissance, Vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour où s'attache son cœur; Il veut de tout le monde y gagner la faveur; Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire, Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.

### CLITANDRE.

Oui, vous avez raison: mais monsieur Trissonn M'inspire au fond de l'ame un dominant chagrin. Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages, A me déshonorer en prisant ses ouvrages: C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, Et je le connoissois avant que l'avoir vu. Je vis, dans le fatras des écrits qu'il nous donne, Ce qu'étale en tous lieux sa pédante personne, La constante hauteur de sa présomption, Cette intrépidité de bonne opinion, Qui le rend en tout temps si content de soi-mème, Qui le rend en tout temps si content de soi-mème, Qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, Qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit,

<sup>&#</sup>x27;Ce personnage n'est autre que l'abbé Cotin, poëte médiocre et vaniteux, ridiculisé par Boileau. — Trissetin stait appelé, aux premières représentations, Tricotin. L'acteur qui le représentait avait affecté, autant qu'il avait pu, de ressembler a l'original par la voix et par les gestes. Enfin, pour comble de ridicule, les vers de Trissotin, sacrifiés sur le théâtre à la risée publique, étaient de l'abbé Cotin mè ne (Voltaire.)

Et qu'il ne voudroit pas changer sa renommée Contre tous les honneurs d'un général d'armée. HENRILTTE.

C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela.

CLITANDRE.

Jusques à sa figure encor la chose alla, Et je vis, par les vers qu'à la tête il nous jette, De quel air il falloit que fût fait le poëte; Et l'en avois si bien deviné tous les traits. Que, rencontrant un homme un jour dans le Palais! Je gageai que c'étoit Trissofin en personne, Et je vis qu'en effet la gageure étoit bonne.

HENRIETTE.

Ouel conte!

### CLITANDRE.

Non; je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre fante. Agréez, s'il vous plait, Que mon cœur lui déclare ici notre mystère. Et gagne sa faveur auprès de votre mère.

## SCÈNE IV. - BÉLISE, CLITANDRE.

### CLITANDRE.

Souffrez, pour vous parler, madame, qu'un amant Prenne l'occasion de cet heureux moment. Et se découvre à vous de la sincère flamme...

### BLLISE.

Ah! tout beau : gardez-vous de m'ouvrir trop votre ame. Si ie vous ai su mettre au rang de mes amants, Contentez-vous des veux pour vos seuls truchements. Et ne m'expliquez point, par un autre langage, Des desirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas; M. is qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les veux sur vos flammes secrètes. Tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes: Mais, si la bouche vient à s'en vouloir mêler,

A est e époque, les galeries du Polais le Justice offraient le spectacle animé que présente aujourd'hui le Palais-Rival. C'était le rendez-vous à la mode. Corneille a fait une comédie en cinq actes sous le titre de Galerce da P. leas. (Anné Martin.)

Pour jamais de ma vue il vous faut exiler. CLITANDRE.

Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme; Et je viens ardemment conjurer vos bontes De seconder l'amour que j'ai pour ses beautés.

Ah! certes, le détour est d'esprit, je l'avoue : Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue; Et, dans tous les romans où j'ai jeté les yeuz, Je n'ai rien rencontré de plus ingénieux.

Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame; Et e est un pur aveu de ce que j'ai dans l'ame. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, Aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur; Henriette me tient sous son aimable empire, Et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire Vous v pouvez beaucoup : et tout ce que je veux. C'est que vous y daignes avoriser mes vœux.

& LIST.

Je vois où doucemen cout aller la demande, Et je sais sous ee nce, ce qu'il faut que j'entende La figure est adroite; et, pour n'en point sortir, Aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir. Je dirai gu'Henriette à l'hymen est rebelle, Et que, sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. CLITANDRE.

Eh! madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? BÉLISE.

Mon Dieu! point de facons. Cessez de vous défendre De ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour Dont s'est adroitement avisé votre amour, Et que, sous la figure où le respect l'engage, On veut bien se résoudre à souffrir son hommage. Pourvu que ses transports, par l'honneur éclairés, N'offrent à mes autels que des vœux épurés. CLITANDRE.

Mais ...

BÉLISE.

Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire, Et je vous ai plus dit que je ne voulois dire.

CLITANDRE.

Mais votre erreur...

BÉLISE.

Laissez. Je rougis maintenant,

Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant.

CLITANDRE.

se veux être pendu, si je vous aime; et sage...

Non, non, je ne veux rien entendre davantage 1.

## SCÈNE V. - CLITANDRE, seul.

Diantre soit de la folle avec ses visions!
A-t-on rien vu d'égal à ses préventions?
Allons commettre un autre au soin que l'on me donne
Et prenons le secours d'une sage personne

i Ce passage est imité des Visionnaires de Desmarest, Hespérie a vu Phelente s'entremeir avec Mélisse, sa sœur, Hesperie lui ien a de la sujet de leur entretien.

Ma sœur, dites le vran: que vous disait Phalante?

MELISSE.

Il me parloit d'amour.

HESPÉRIE.

La ruse est excellente!

Donc il s'adresse à vous, n'osant pas m'aborder, Pour vous donner le soin de me persuader.

MÉLISSE.

Ne flattez point, ma sœur, votre esprit de la sorte : Phalante me parloit de l'amour qu'il me porte.

HESPERIE.

Vous pensez m'abuser d'un entretien moqueur,
Pour prendre mieux le temps de le mettre en mon cœur:
Mars, ma sœur, croyez-mot, n'eu prenez point la perne;
An van vous me durez que pe suis adunmane;
t'ue je dois, par pitté, soulager ses amours:
Lant fois le jour j'entends de samblables a scours, etc.
(Acte II, scene II.)

FRH DU PRIMIER ACTS.

## ACTE SECOND.

SCENE I. ARISTE, quittant Cl tandre, et lui parlant encore.

Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt; l'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant, pour un mot, a de choses à dire! Et qu'impatiemment il veut ce qu'il desire! Jamais...

SCÈNE II - CHRYSALE, ARISTE.

ARISTE.

Ah! Dieu vous gard', mon frère!

Et vous aussi.

Mon frère!

ARISTE.

Savez-vous ce qui m'amène ici?

CHRYSALE.

Non; mais, si vous voulez, je suis prêt à l'entendre 4.

Depuis assez longtemps vous connoissez Clitandre?

Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous.

En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous?

D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur, et de conduite; Et je vois peu de gens qui soient de son mérite.

ARISTE.

Certain desir qu'il a conduit ici mes pas, Et je me réjouis que vous en fassiez cas.

CHRYSALE.

Je connus feu son père en mon voyage à Rome.

Fort bien.

'Ce petit jeu de dialogue a déjà éte employé deux sois par Molière, l'Etourds et dans les Fourberies de Sonpin (Auger.)

CHRYSALE.

C'étoit, mon frère, un fort bon gentilhomme.

On ie dit.

CHRYSALE.

Nous n'avions alors que vingt-huit ans, Et nous étions, ma foi, tous deux de verts galants.

ARISTE.

Je le crois.

CHRYSALE.

Nous donnions chez les dames romaines, Et tout le monde, là , parloit de nos fredaines : Nous faisions des jaloux.

ARISTE.

Voilà qui va des mieux; Mais venons au sujet qui m'amine en ces lieux.

SCÈNE III. - BÉLISE, entrant doncement, et écoutant; CHRYSALE,
ARISTE.

ARISTE.

Clitandre auprès de vous me fait son interprète, Et son cœur est épris des graces d'ilenriette.

CHRYSALE.

Quoi! de ma fille?

ARISTE.

Oui; Clitandre en est charmé, Et je ne vis jamais amant plus enflammé.

BÉLISE, à Ariste.

Non. non; je vous entends. Vous ignorez l'histoire, Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire.

ARISTE.

Comment, ma sœur?

BÉLISE.

Clitandre abuse vos esprits;

Et c'est d'un autre objet que son cœur est épris.

ARISTE.

Vous raillez Ce n'est pas Honriette qu'il aime?

Non; j'en suis assurée.

ABISTE.

Il me l'a dit lui-même.

BLUSE.

Hé! oni.

ARISTE.

Vous me voyez, ma sœur, chargé par lus D'en faire la demande à son père aujourd'hui.

BÉLISE.

Fort bien.

ARISTE.

Et son amour même m'a fait instance De presser les moments d'une telle alliance.

BÚLISU.

Encor mieux. On ne peut tromper plus galamment Henriette entre nous est un amusement, Un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, A couvrir d'autres feux dont je sais le mystère; Et je veux bien, tous deux, vous mettre hors d'erreur.

ARISTE

Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, Dites-nous, s'il vous plait, cet autre objet qu'il aime

Vous voulez le savoir?

Hai, ma sœur!

ARISTE.

Oui. Quoi?

BLUSE.

Moi.

ARISTE.

Vous?

BILISE.

Alai-maina

ARISTE.

BLLISE.

Qu'est-ce donc que veut dire ce hai?
Et qu'à de surprenant le discours que je fai?
On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire
Qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire;
Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas,
Peuvent bien faire voir qu'on a quelques appas.

ARISTE.

Ces gens vous aiment?

BÉLISE.

Oui, de teute leur puissance-

Ils yous l'ont dit?

yous rout ait:

BÉLISE.

Aucun n'a pris cette licence,

Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour. Qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, Les muets truchements ont tous fait leur office.

ARISTE.

On ne voit presque point céans venir Damis.

C'est pour me faire voir un respect plus soumis.

ARISTE.

De mots piquants, partout, Borante vous outrage.

BÉLISE.

Ce sont emportements d'une jalouse rage.

ARISTE.

Cléonte et Lycidas ont pris femme tous deux.

BÉLISE.

C'est par un désespoir où j'ai réduit leurs feux.

Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire.

CHRYSALE, à Bélise.

De ces chimères-là vous devez vous défaire.

BÉLISE.

Ah! chimères! ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi! Vraiment, chimères est fort bon! Je me réjouis fort de chimères, mes frères; Et je ne savois pas que j'eusse des chimères.

SCÈNE IV. - CHRYSALE, ARISTE.

CHRYSALE.

Notre sœur est folle, oui.

ARISTE.

Cela croît tous les jours

Mais, encore une fois, reprenons le discours.

Clitandre vous demande Henriette pour femme; Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme.

CHRYSALE.

Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur, Et tiens son alliance à singulier honneur.

ARISTE.

Vous savez que de biens il n'a pas Γabondance, Que...

CHRYSALE.

C'est un intérêt qui n'est pas d'importance; Il est riche en vertus, cela vaut des trésors : Et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps.

Parlons à votre femme, et voyons à la rendre Favorable...

CHRYSALE.

Il suffit, je l'accepte pour gendre.

ARISTE.

Our, mais, pour appuyer votre consentement, Mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons...

CHRYSALE.

Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme, et prends sur moi l'affaire.

Mais...

CHRYSALE.

Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je la vais disposer aux choses de ce pas.

ARISTE

Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette, Et reviendrai savoir...

CHRYSALE.

C'est une affaire faite; Et pe vais à ma femme en parler sans délai.

SCÈNE V. - CHRYSALE, MARTINE.

MARTINE.

Me voilà bien chanceuse! Helas! l'en 1 dit bien vrai,

Les editions modernes portent a tort l'an, qui n'a aucun sens. En est ici pour

Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage; Et service d'autrui n'est pas un héritage.

CHRYSALE.

Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine?

MARTINE.

Ce que j'ai?

CHRYSALE.

Oui.

MARTINE.

J'ai que l'en me donne aujourd'hui mon congé, Monsieur.

CHRYSALE.

Votre congé?

MARTINE.

Oui. Madame me chasse.

CURTSALE.

Je n'entends pas cela. Comment?

MARTINE.

On me menace,

Si je ne sors d'ici, de me bailler cent coups t.

CHRYSALE.

Nen, vous demeurerez; je suis content de vous. Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude; Et je ne veux pas, moi...

SCÈNE VI. — PHILAMINTE, BÉLISE, CHRYSALE, MARTINE.

PHILAMINTE, apercevant Martine.

Quoi! je vous vois, maraude!

Vite, sortez, friponne; allons, quittez ces licux; Et ne vous présentez jamais devant mes veux.

on. Dans l'ainée de toutes les grammores françaises, celle que Palsgrave ecrivi en anglais pour la sœur de Henri VIII (1530), on voit constamment l'en figurer à côte de l'on:

Au singulier, dit Palsgrave, le pronom personnel a huit formes: je, tu, il, clie, l'en, l'on ou on, et se. Exemple: l'en, l'on ou on parlera, etc. > [Fol. 34 cerso.] Annotations pour savoir quand on doit employer l'en, l'on ou on. L'en, l'on ou on peult estre joveux. > [Fol. 102 verso.] (F. Genin.)

A qui peuse-t-on que Molière ait confié ce rôle à la fois naif et grotes que? A une actrice sans doute. Non : pour un personnage si neuf, l'auteur improvisa une comedienne nouvelle; ou, pour mieux dire, il donna au public le plaisir de tent representer Martine par la servante même qui lui avait servi de modèle, et qui portait ce nom. [Mercure de juillet 1723, paze 120.] CHRYSALE.

Lout doux.

PHILAMINTE.

Acn, c'en est fait.

CHRYSALE.

Hé!

PHILAMINTE.

Je veuz qu'elle sorte.

CHRYSALE.

Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte...?

Quoi! vous la soutenez?

CHRYSALE.

En aucune façon.

PHILAMINTE.

Prenez-vous son parti contre moi?

CHRYSALE.

Mon Dieu! non.

Je ne fais seulement que demander son crime.

PHILAMINTE.

Suis-je pour la chasser sans cause légitime?

CHRYSALE.

Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens...

PHILAMINTE.

Non; elle sortira, vous dis-je, de céans.

CHRISALE.

Hé bien! oui. Vous dit-on quelque chose là contre?

Je ne veux point d'obstacle aux desirs que je montre.

D'accord.

PHILAMINTE.

Et vous devez, en raisonnable époux, Être pour moi contre elle, et mendre mon courroux

CHRYSALE.

(Se tournant vers Martine.)

Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse Caquine, et votre crime est indigne de grace.

MARTINE.

Qu'est-ce donc que l'ai fait?

CHRYSALE, bas.

Ma foi, je ne sais paz.

PHILAMINTE.

Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas.

A-t-elle, pour donner matière à votre haine, Lassé quelque miroir ou quelque percelaine?

Voudrois-je la chasser, et vous figurez-vous Que pour si peu de chose on se mette en courrous

CHRYSALE.
(A Martine.)
(A Philaminte.)

Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable?

PHILAMINTE.

Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable?

Est-ce qu'elle a laissé, d'un esprit négligent, Dérober quelque aiguière ou quelque plat d'argent?

Cela ne seroit rien.

CHRYSALE, à Martine. Oh! oh! peste, la belle!

(A Philaminte.)

Quoi! l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle?

C'est pis que tout cela.

CHRYSALE. Pis que tout cela? PHILAMINTE.

Pia!

CHRYSALE.

(A Martine.)
(A Philaminte.)
Comment! diantre, friponne! Euh! a-t-elle commis...?
PHILAMINTE.

Elle a. d'une insolence à nulle autre pareille, Après trente leçons, insulté mon oreille Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas Ou'en termes décisifs condanue Vaugelas.

CHRYSALE.

Est-ce là...?

PHHAMINTE.
Quoi! toujours, malgré nos remontrances,

Heurter le fondement de toutes les sciences, La grammaire, qui sait régenter jusqu'aux rois, Et les fait, la main haute, obéir à ses lois!!

CHRYSALE.

Du plus grand des forfaits je la croyois coupable.

Quoi! vous ne trouvez pas ce crime impardonnable?

Si fait.

PHILAMINTE.

Je voudrois bien que vous l'excusassies. CHRYSALE.

Je n'ai garde.

BELISE.

Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite; Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.

MARTINE.

Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon, Mais je ne saurois, moi, parler votre jargon.

PHILAMINTE.

L'impudente! appeler un jargon le langage Fondé sur la raison et sur le bel usage!

MARTINE.

Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, Et tous vos biaux dictons ne servent pas de rien.

PHILAMINTE.

Hé bien! ne voilà pas encore de son style? Ne servent pas de rien!

BÉLISE.

O cervelle indocile!

Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, On ne te puisse apprendre à parler congrûment? De pas mis avec rien tu fais la récidive; Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative.

<sup>&#</sup>x27;Ges vers rappellent les disputes des grammairiens de cette époque, sur l'introduction de certains nots dans la langue, et où l'on entendit Vaugelas s'écrier: c'Iln'est permis à qui que ce soit de faire des mots nouveaux, pas même aux souverains. De sorte, apeutait ce bon Vaugelas, que Pompouius Marcellus cut raisou de reprenatre There d'en svoir fait un, et de dire qu'il pouvait bien donner is droit de bour-cois e aux hommes, mais non pas aux mots, car leur autorité ne s'étend pas jusque-là. »

MARTINE

Mon Dieu! je n'avons pas étugué comme vous, Et je parlons tout droit comme on parle cheux nous.

Ah! peut-on y tenir?

BLLISE.

Quel solécisme horrible!

PHILAMINTE.

En voilà pour tuer une oreille sensible.

BÉLISE.

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel! Je n'est qu'un singulier, avons est pluriel!. Veux-tu toute ta vie effenser la grammaire!

MARTINE.

Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père?

O ciel!

BÉLISE.

Grammaire est prise à contre-sens par toi, Et je t'ai déja dit d'où vient ce mot.

MARTINE.

Ma foi,

Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, Cela ne me fait rien.

BÉLISE.

Quelle ame villageoise!

La grammaire, du verbe et du nominatif, Comme de l'adjectif avec le substantif, Nous enseigne les lois.

MARTINE.

J'ai, madame, à vous dire

Que je ne connois point ces gens-là.

PHILAMINTE.

Quel martyre!

Le Fidèle, comédie de Larivey, offre une scene entre une servante et un pédant, où Mollère a peut-être trouvé l'idée des deux solecismes de Martine Voici le passage. La servante dit : « Le seigneur Fidèle sont-il en la maison? » Le pédant répond : « Fémina proistrea, rude, indoncte, imperite, ignare, qui t'a enseigné à parler de cette façon? Tu as fait une faute en grammaire, une discordance au nombre, parceque FIDÈLE est numers singularis, et sont, numers pluralis. — Toutes ces voires maiscries ne m'importent rien. » Le pédant repond : « En ce seus on no dit pas ne m'importe rien, parceque duœ negatione affirmant. »

### BÉLISE.

Ce sont les noms des mots; e' l'on doit regarder En quoi c'est qu'il les faut aire ensemble accorder.

#### MARTINE.

Qu'ils s'accordent entre eux, ou se gourment, qu'importe?

[Ié! mon Dieu! finissez un discours de la sorte. (A Chrysale.)
Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir?

### (A part.)

Si fait. A son caprice if me faut consentir. Va, ne l'irrite point; retire-toi, Martine.

### PHILAMINTE

CHRYSALE.

Comment! vous avez peur d'offenser la coquine! Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant!

### CHRYSALE.

Moi? point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant.

## SCÈNE VII. - PHILAMINTE, CHRYSALE, BÉLISE.

#### CHRYSALE.

Vous êtes satisfaite, et la voila partie; Mais je n'approuve point une telle sortie: C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, Et vous me la chassez pour un maigre sujet.

#### PHILAMINTE.

Vous voulez que toujours je l'aie à mon service, Pour mettre incessamment mon oreille au supplice, Pour rompre toute loi d'usage et de raison, Par un barbare amas de vices d'oraison, De mots estropiés, cousus, par intervalles, De proverbes traînés dans les ruisseaux des halles 1?

Les Lois de la Galanterie, espèce de code philologique à l'usage des precueses, imprimé en 1658, dans le Recueil de plusieurs pièces en prose les plus
agraebles du temps, montrent que Molere n'a point exagéré les ridicules de
Philaminte. « Vous parlerez toujours dans les termes les plus polis dont la cous
reçoive l'usage, fuyant ceux qui sont trop anciens. Vous vous garderez surtous
d'user de proverbes et de quolibes, car si vous vous en serviez, ce seront parler
an bourgeois, et le langage des halles. S'il y a des mots inventés depuis peu, el
dont les gens du monde prement plaisir de se servir, ce sont ceux-là au'on doit
avoir incessamment à la bouche, etc.»

#### B. LISE.

Il est vrai que l'on sue à souffrir ses discours; Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours; Et les moindres défauts de ce grossier génie Sont ou le pléonasme, ou la cacophonie.

### CHRYSALE.

Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, Pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas? J'aime bien mieux, pour moi, qu'en epluchant sez herbez Elle accommode mal les noms avec les verbes, Et redise cent fois un bas ou méchant mot, Que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage; Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, En cuisine peut-être auroient été des sots.

### PHILAMINTE.

Que ce discours grossier terriblement assomme! Et quelle indignité, pour ce qui s'appelle homme, D'être baissé sans cesse aux soins matériels, Au lieu de se hausser vers les spirituels! Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, D'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin?

### CHRYSALE.

Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin : Guenille, si l'on veut; ma guenille m'est chère.

### BÉLISE

Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère; Mais, si vous en croyez tout le monde savant, L'esprit doit sur le corps prendre le pas devant; Et notre plus grand soin, notre première instance, Doit être à le nourrir du suc de la science.

#### CHRYSALE.

Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, C'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit; Et vous n'avez al soin, nulle sollicitude, Pour...

### PHILAMINTE.

Ah! sollicitude à mon oreille est rude;

Il put i étrangement son anciennelé.

BÉLT L.

Il est vrai que le mot est bien collet monté.

CHRY-ALE.

Voulez-vous que je dise? il faut qu'enfin j'éclate, Que je lève le masque, et décharge ma rate : De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur..

Comment done?

CHRYSALE, à Bélise.

C'est à vous que je parle, ma sœur.

Le meindre solécisme en parlant vous irrite; lais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas; Ut, hors un gros Plutarque à mettre mes rabats. Vous devriez brûler tout ce meuble inutile, Et laisser la science aux docteurs de la ville; M'ôter, pour faire bien, du grenier de céans, Cette longue lunette à faire pour aux gens, Et cent brimborions dont l'aspect importune; Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune. Et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Où nous vovons aller tout sens dessus dessous. Il n'est pas bien honnète, et pour beaucoup de causes, Qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses (nfants, Faire aller son menage, avoir I wil sur ses gens, Et régler la dépense avec économie, Doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étoient gens bien sensés, Qui disoient qu'une femme en sait toujours assez Quand la capacité de son esprit se hausse A connoitre un pourpoint d'avec un haut-de-chausse.

Et non il pue, comme le portent à tort les éditions modernes.

Gerrèsent se derive de la forme puir, qui est la primitive : puer est insidernes.

(Montangues.)

(Montangues.)

Puer on puer, verbe neutre. « On me conjugue point je pue, or je pues, comme il semble qu'on devroit conjuguer; mais je pues, tu pues, il puet...»

Trevoux prouve qu'en 1740 la forme moderne n'avait pas encore supplimité l'ancienne complétement, et que puèr subsistant toujours dans le passent de constant f. A plus forte raison, en 1872, Molière ne pouvait-il ectre, comme de met tent (craimes éditions: «Il », diessus (F. Gunn.)

Les leurs ne lisoient point, mais elles vivoient bien: Leurs ménages étoient tout leur docte entretien; Et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles, Dont elles travailloient au trousseau de leurs filles 1. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs : Elles veulent écrire, et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, Et céans beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde : Les secrets les plus hauts s'v laissent concevoir, Et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir. On y sait comme vont lune, étoile polaire, Venus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire: Et, dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin, On ne sait comme va mon pot, dont i'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire, Et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, Et le raisonnement en bannit la raison...! L'un me brûle mon rôt, en lisant quelque histoire; L'autre rève à des vers, quand je demande à boire : Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, Et j'ai des serviteurs, et ne suis point servi. Une pauvre servante au moins m'étoit restée. Qui de ce mauvais air n'étoit point infectée; Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, A cause qu'elle manque à parler Vaugelas. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse: Car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point céans tous vos gens à latin. Et principalement ce monsieur Trissotin: C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisées: Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé; Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé.

Le mot est historique, et Monere l'a emprunté à Montaigne : « A l'adventre, nous et la theologie de requerons pas beancoup de science aux femmes et François, duc de Bretaine, fils de Jean V, comme en lui parla de son mariage avec Isabean, fille d'Escosse, et qu'on lui adjoista qu'elle avoit esté nourrie simplement et sans anicune instruction de lettres, respondit « qu'il l'en amoit milleux, et qu'une femme estort assez sçavante quand elle sçavoit mettre difference entre la chemise et le pourpoinct de son mary. » (Essais, livre L, chap. XIV. Voyes aussi Chevranna, tome I, page 192, et les Annales de Bouchet.)

### PHILAMINTE.

Quelle bassesse, ô ciel! et d'ame et de langage!

Est-il de petits corps un plus lourd assemblage, Un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race; Et, de confusion, j'abandonne la place.

# SCENE VIII. - PHILAMINTE, CHRYSALE

### PHILAMINTE.

Avez-vous à lâcher encore quelque trait?

Moi? Non. Ne parlons plus de querelle; c'est fait. Discourons d'autre affaire. A votre fille ainée On voit quelque dégoût pour les nœuds d'hyménée, C'est une philosophe enfin, je n'en dis rien; Eite est bien gouvernée, et vous faites fort bien : Mais de tout autre humeur se trouve sa cadette; Et je crois qu'il est bon de pourvoir flenriette, De choisir un mari...

### PHILAMINTE.

C'est à quoi j'ai songé,
Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai.
Cé monsieur Trissofin, dont on nous fait un crime,
Et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime.
Est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut;
Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut.
La contestation est ici superflue;
Et de tout point chez moi l'affaire est résolue.
Au moins ne dites moi du choix de cet époux;
Je veux à votre fille en parler avant vous.
J'ai des raisons à faire approuver ma conduite,
Et je connoîtrai bien si vous l'aurez instruite.

# SCÈNE IX. - ARISTE, CHRYSALE

### ARISTE.

Hé bien! la femme sort, mon frère, et je vois bien. Que vous venez d'avoir ensemble un entretien CHRYSALE.

Oui

ARISTE.

Quel est le succès? Aurons-nous Henriette.

A-t-elle consenti? l'affaire est-elle faite?

CHRYSALE.

l'as tout à fait encor.

ARISTE.

Refuse-t-elle?

CHRYSALE

रिवध

ARISTE.

Est-ce qu'elle balance !

CHRYSALE.

En aucune façon.

ARISTE.

Quoi donc?

CHRYSALE.

C'est que pour gendre elle m'offre un autre homme.

ARISTE.

Un autre homme pour gendre?

CHRYSALE.

Un autre

ARISTE.

Oui se nomme?

CHRYSALE.

Monsieur Trissotin.

ARISTE.

Quoi! ce monsieur Trissotin...?

CHRYSALE.

Oui, qui parle toujours de vers et de latin

ARISTE

Vous l'avez accepté?

CHRYSALE.

Moi, point : à Dieu ne plaise!

ARISTE.

Qu'avez-vous répondu?

CHRYSALE.

Rien; et je suis bien aise

De s'avoir point parlé, pour ne m'engager pas.

### ARISTE.

La raison est fort belle, et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre?

HRYSALE.

Non; car, comme j'ai vu qu'on part it d'autre gendre, J'ai cru qu'il étoit mieux de ne m'avancer point.

Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte, avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de foiblesse Pour laisser à sa femme un pouvoir absolu, Et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu?

CHRYSALE.

Mon Dieu! vous en parlez, mon frère, bien à l'aise, Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur, Et ma femme est terrible avecque son humeur; Du nom de philosophe eile fait grand mystère! Mais elle n'en est pas pour cela moins colère; Et sa morale, faite à mépriser le bien, Sur l'aigreur de sa bile opère comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, On en a pour huit jours d'effroyable tempète. Elle me fait trembler d's qu'elle prend son ton; Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon; Et cependant, avec toute sa diablerie, Il faut que je l'appelle et mon cœur et ma mie².

Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, Est, par vos lâchetés, souveraine sur vous.

Son pouvoir n'est fondé que sur votre foiblesse;
C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse;
Vous-même à ses hauteurs vous vous abandonnez,
Et vous faites mener en bête par le nez.
Quoi! vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme,
Vous résoudre une fois à vouloir être un homme.

Dans le sens de grand embarras.

Imitation de Plante. Dans la Casina, acte II, scène II, Stillinon dit, en apercevant sa femme : « Je la vois là avec son air ienfrogné et maussade ; il me faut pointaint aborder tendrement cette furie. Ma petite femme, ma mignorme, que lans-tu le ??

(Aimé Martin.)

A faire condescendre une femme à ves vœux,
Et prendre assez de cœur pour dire un Jo le veux!
Vous laisserez, sans honte, immober votre fille
Aux folles visions qui tiennent la famille,
Et de tout votre bien revêtir un nigaud,
Pour six mots de latin qu'il leur fait sonner haut;
Un pedant qu'à tous cerps votre femme apostrophe
Du nom de bel esprit et de grand philosophe.
D'homme qu'en vers galants jamais on n'égala,
Et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela'
Allez, encore un coup, c'est une moquerie;
Et votre lâcheté mérite qu'on en rie.

CHRYSALE.

Oui, vous avez raison, c' le vois que j'ai tort. Allens, il faut enfin mentier un cœur plus fort. Mon frère!

ARI:TL.

C'est bien d'

CETSUE.

C'est une chose infame

Que d'être si soumis au pouv ir d'une femme.

AL STE.

Fort bien.

CHRYSALE.

De ma douceur elle a trop profit!

ARISTE.

Il est vrai.

CHRYSALE.

Trop joui de ma facilité.

ARISTE.

Sans doute.

CHRYSALE.

Et je lui veux faire aujourd'hui connoître Que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître, Pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux.

ARISTE.

Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux.

CHRYSALE.

Your etes pour Clitandre, et savez sa demeure; Faites-1 -moi venir, mon frère, tout à l'heure.

ARISTE.

J'y cours tout de ce pas.

CHRYSALT. .

C'est souffrir trop longtemy:

Et je in'en vais être homme à la barbe des gens.

FIN DU SECOND SCTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, TRISSOTIN, LEPINE.

PHILAMINTE.

Ah! mettons-nous ici pour écouter à l'aise Ces vers, que mot à met il est besoin qu'on pèse.

Je brûle de les voir.

BÉLISE.

Et l'on s'en meurt chez nous

PHILAMINIE, a Trissotin.

Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous.

ARMANDE.

Ce m'est une douceur à nulle autre pareille.

BILLISE.

Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille.

PHILAMINTE.

Ne faites point languir de si pressants desire.

ARMANDE.

Dépêchez

BÉLISE.

Faites tôt, et hâtez nos plaisirs.

PHILAMINTE.

A notre impatience offrez votre épigramme.

TRISSOTIN, à Philaminte.

Hélas! c'est un enfant tout nouveau-né madame;

Son sort assurement a lieu de vous toucher,

Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accouchor.

Pour me le rendre cher, il suffit de son père.

TRISSOTIN.

Votre approbation lui peut servir de mère. BÉLISE.

Qu'il a d'esprit!

SCÈNE II. — HENRIETTE, PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, TRISSOTIN, LÉPINE.

PHILAMINTE, & Henriette, qui veut se retirer.

Holà! pourquoi donc fuyez-vous?

HENRIETTE.

C'est de peur de troubler un entretien si douz.

Approchez, et venez, de toutes vos oreilles, Prendre part au plaisir d'entendre des merveilles.

HENRIETTE.

le sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, Et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit.

PHILAMINTE.

Il n'importe : aussi bien ai-je à vous dire ensuite Un secret dont il faut que vous soyez instruite. TRISSOTIN, à Henriette.

Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, Et vous ne vous piquez que de savoir charmer.

HENRIETTE.

Aussi peu l'un que l'autre; et je n'ai nulle envie..
BÉLISE.

Ah! songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie.

PHILAMINTE, à Lépine.

Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir.

(Lépine se laisse tomber.)

Voyez l'impertinent! Est-ce que l'on doit choir, Après avoir appris l'équilibre des choses?

BÉLISE

De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes, Et qu'elle vient d'avoir, du point fixe, écarté Ce que nous appelons centre de gravité? LÉPINE.

le m'en suis aperçu, madame, etant par terre
PHILAMINTE, à Lépine, qui sort

Le lourdand!

TRISSOTIN.

Bien lui prend de n'être pas de verra

Ah! de l'esprit partout!

BÉLISE.

Cela ne tarit pas

PHILAMINTE.

Servez-nous promptement votre aimable repas.

TRISSOTIN.

Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, Un plat seul de huit vers me semble peu de choze Et je pense qu'ici je ne ferai pas mal De joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, Le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, A passé pour avoir quelque délicatesse. Il est de sel attique assaisonné partout, Et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.

ARMANDE. .

Ah! je n'en doute point.

PHILAMINTE.

Donnons vite audience.

BÉLISE, interrompant Trissolin chaque fois qu'il se disposs à live le sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. l'aime la poésie avec entêtement.

t surtout quand les vers sont tournés galamment.

PHILAMINTE.

Trussoris.

50 ..

BÉLISE, à Henriette.

Silence, ma nice.

ARMANDE.

Ah! laissez le done tire.

Sonnet à la princesse URANIE, sur sa freme :

Votre prudence est endormie, De traiter magnifiquement Et de loger superhement Votre plus cruelle ennemie,

BÉLISE.

An le joli début!

ARMANDE.

Qu'il a le tour galant!

PHILAMINTE.

Lui seul des vers aisés possède le talent

ARMANDE

A prudence endormie il faut rendre les armes

BILISE.

Loger son ennemie est pour moi phin de charme

PHILAMINTE.

! me superbement of magnifiquement;

Us deux adverbes joints font admirablement.

BÉLISE.

Prêtons l'oreille au reste.

TRISUSTIN.

Votre prodence est en mane, De traiter ma nifiquement

Le sonnet se trouve dans les Eurres galantes en proce et ca ners de M. C. 1. . . chez Étienne Loison Paris, 1603. Il est intitulé Sounes à mademeis il I : queville, à présent duccesse de Nomours, sur sa fièvre quarte. - C. fui i deau qui fournit l'idée de la scene entre Trissotin et Vadius. Ou a blame Moi, re d'avoir ainsi mis sur la scene un ecclésia-tique de soixante aus. M. Ainehi cin. a propos de cette critique, dit avec raison que, comme premiere excuse, F'iere avait été attaqué le premier, qu'il n'a fait que se défendre : « Il se venge. I commentateur que nous venons de citer, du mechant poete, mais il ne dit r n ni de l'ecclésiastique ni du prédicateur; il fait plus, il separe si bien le poete de l'homme privé, que les contemporains ne peuvent les confondre ; car ce qu'il · a de vil dans le personnage de Trissotin (sa cupidité, sa perseverance à vouloir epouser Henriette) ne pouvoit convenir à un ecclésiastique de soixante ans. Ainsi I shère ne diffame pas la vie de Cotin, il joue ses ridicules. La punition qu'il lu: pose est d'ailleurs aussi spirituelle que singulière; c'est d'être admiré par les receuses, c'est de s'entendre repéter en public les éloges que ces dames lui donnaient tous les jours en particulier.

Goth, du reste, meritait bien les sarcasmes de Molière; car il était difficile de ser plus loin le péd outsine et la vanité. En faisant allusion à son prénom de roes, il disant : « Mon chafre, c'est deux CC entrelacés, qui, retournés et consemble, forment un cercle: cela vent dire un pen mysiquement que mes vites remphront le rond de la terre quand ches seront toutes relies ensemble; un mes Énujmes ont été traduites en italien et en espagnol, et mon Cantique des

infigues envoye par toute la terre, etc. >

# ACTE III, SCENE II.

Et de loger superbement Votre plus cruelle ennemi :

ARMANDE.

Prudence endormie!

BÉLISE.

Lyer son ennemie!

PHILAMINTE.

Superbement et magnifiquement!

TRISSOTIN.

Faites-la sortir, quoi qu'on die, De votre riche appartement, Ou cette ingrate insolemment Attaque votre belle vie.

BÉLISE.

Ah! tout doux! laissez-moi, de grace, respirer

Dennez-nous, s'il vous plait, le loisir d'adannee.

On se sent, à ces vers, jusques au fond de l'arr Couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pons

ARMANDE.

Faites-la sortir, quoi qu'on die, De votre riche appartement.

Que riche appartement est là joliment dit! Et que la métaphore est mise avec esprit!

PHILAMINTE.

Paites-la sortir, quoi qu'on die,

Ah! que ce quoi qu'on die est d'un goût admiralle. C'est, à mon sentiment, un endroit impayable.

ARMANDE.

De quoi qu'on die aussi mon cœur est amoureur

BÚLISE.

re suis de votre avis, quoi qu'on die est heureux.

ARMANDE.

Je voudrois l'avoir fait.

BÉLISE.

Il vaut toute une piece.

PHILAMINTE.

Wais en comprend-on bien, comme moi, la finesse

Ob! ob .

### PROLININGE.

Partes la sortir, quoi qu'on die.

Que de la fievre on prenne ici les intérêts, N'avez aucun égard, moquez-vous des caquets.

> Faites-la sortir, quoi qu'on die, Quoi qu'on die, quoi qu'on die.

Le quoi qu'on die en dit beaucoup plus qu'il ne semble de ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble; Lais j'entends là-dessous un million de mots.

BÉLISE.

Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros.

PHILAMINTE, à Trissotin.

Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on die, Avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit?

TRISSOTIA

Hai! hai!

### ARMANDE.

l'ai fort aussi l'ingrate dans la tête, Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, Qui traite mal les gens qui la logent chez eux

### PHILAMINTE.

Enfin les quatrains sont admirables tous deux. Venens-en promptement aux tiercets, je vous prio

### ARMANDE.

And s'il vous plait, encore une fois quoi qu'on and

Faites-la sortir, quoi qu'on die,

PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉLISE.

Quoi qu'on die!

TRISSOTIN.

De votre riche appartement,

PHILAMINTE, ARMANDE ET BELISE.

At he appartement!

TRISSOTIN.

Or cette ingrate insolemment

PHILAMINTE, ARMANDE ET BELIST.

Caste ingrate de fièvre!

Attaque votre belle vie.

PHILAMINTE.

Fotre belle viel

ARMANDE ET BÉLISE.

Ah!

TRISSOTIN.

Quoi! sans respecter votre rang, Elle se prend a votre sang,

PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉE SE.

Ah!

TRISSOTIN.

Et nuit et jour vous fait ontrage! Si vous la conduisez aux bans, Sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains.

PHILAMINTE.

On n'en peut plus.

BÉLISE

Un pame.

ARMANDE.

On se meurt de plaisir.

PHILAMINTE.

De mille doux frissons vous vous sentez saisir.

ARMANDE.

Si vous la conduisez aux bains.

BÉLISE.

Sans la marchander davantage,

PHILAMINTE.

Novez-la de vos propres mains. .

De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains.

ARMANDE.

Chaque pas dans vos vers rencontre un trait chain.ant

BÉLISE.

Partout on s'y promène avec ravissement.

PHILAMINTE.

in n'y sauroit marcher que sur de belles choses.

ARMANDE.

us sont petits chemins tout parsemés de roses.

HII.

Le sonnet donc vous semble...

PHILAMINTE.

Admirable, nouveau :

Et personne jamais n'a rien fait de si beau.

Bi LISE, à Henriette.

Quoi! sans émotion pendant cette lecture! Vous faites là, ma nièce, une étrange figur

HENRIETTE.

Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, Ma tante; et bel esprit, il ne l'est pas qui veus.

TRISSOTIN.

Peut-être que mes vers importunent madanie HENRIETTE.

Point. Je n'écoute pas.

PHILAMINTE.

Ah! voyons l'épigramme.

TRISSOTIN.

Sur un carrosse de couleur amarante donné à une dame de ses ami

PHILAMINTE.

Ses titres ent toujours quelque chose de rare.

ARMANDE.

A cent beaux traits d'esprit leur nouveauté papere.

TRISSOTIN.

L'amour si chèrement m'a vendu son lien ',
PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉLISE.

Ah:

TRISSOTIN.

Qu'il m'en coûte déja la moitié de mon blez Et quand tu vois ce beau carrosse, Ou tant d'or se releve en bosse, Qu'il étonne tout le pays, Et fait pompeusement triompher ma Laïs...

PHILAMINTE.

Ah! ma Laïs! voilà de l'érudition.

RÉLISE.

L'enveloppe est jolie, et vaut un million.

<sup>&#</sup>x27;Cette épigrumme se trouve également dans les œuvres de Cotin; elle porte co titre : Madriyal sur un carrosse de coulour americae, acteu pour une de me Noyez OBuvres yalantes de Cotin, seconde edition, 2765. . . . M. p. 564.4

Et quand tu vois ce beau carrosse, On that d'or se relève en bosse,

Q . I etopue tout le pays,

Et fart pompensement triompher ma Lale, Ne dis plus qu'il est amarante,

Ne dis plus qu'il est amarante, Dis plutôt qu'il est de ma rente.

### ARMANDE.

Jh! oh! oh! celui-là ne s'attend point du tout.

### PHILAMINTE.

On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût.

### BÉLISE.

Ne dis plus qu'il est amarante, Dis plutôt qu'il est de ma rente.

Voilà qui se décline, ma rente, de ma rente, à ma rente,

### PHILAMINTE.

Je ne sais, du moment que je vous ai connu, Si, sur votre sujet, j'eus l'esprit prévenu; Mais j'admire partout vos vers et votre prose.

### TRISSOTIN, à Philaminte.

Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose. A notre tour aussi nous pourrions admirer.

### PHILAMINTL.

Je n'ai rien fait en vers; mais j'ai lieu d'espérei Que je pourrai bientôt vous montrer, en amie, Iluit chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté, Quand de sa République il a fait le traité; Mais à l'effet entier je veux pousser l'idée Que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit Du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes, De cette indigne classe où nous rangent les hommes, De borner nos talents à des futilités, Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.

### ARMANDE.

C'est faire à notre sexe une trop grande offense, De n'étendre l'effort de notre intelligence Qu'a juger d'une jupe, ou de l'air d'un manteau, du des beautés d'un point, ou d'un brocart nouveau

BÉLISE.

Il faut se relever de ce honteux partage, Et mettre hautement notre esprit hors de page.

TRISSOTIN.

Pour les dames on sait mon respect en tous lieux; Et, si je rends hommage aux brillants de leurs yeuz. De leur esprit aussi j'honore les lumières.

PHILAMINTE.

Le sexe aussi vous rend justice en ces matières;
Mais nous voulons montrer à de certains esprits,
Dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris,
Que de science aussi les femmes sont meublées,
Qu'on peut faire, comme eux, de doctes assemblées,
Conduites en cela par des ordres meilleurs;
Qu'on y vent réunir ce qu'on sépare ailleurs,
Méler le beau langage et les hautes sciences,
Découvrir la nature en mille expériences;
Et, sur les questions qu'on pourra proposer,
Faire entrer chaque secte, et n'en point épouser.

TRISSOTIN.

Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme.

PHILAMINTE.

Pour les abstractions, j'aime le platonisme.

ARMANDE.

Épicure me plait, et ses dogmes sont forts.

BÉLISE.

Je m'accommode assez, pour moi, des petits corps; Mais le vide à souffrir me semble difficile, Et je goûte bien mieux la matière subtile.

TRISSOTIN.

Descartes, pour l'aimant, donne fort dans mon sens.

aime ses tourbillons.

PHILAMINTE.

Moi, ses mondes tombants.

ARMANDE.

me tarde de voir notre assemblée ouverte,

de nous signaler par quelque découverte.

TRISSOTIN.

On en attend beaucoup de vos vives clartés; Et pour vous la nature a peu d'obscurités

### PHILAMINTE.

Pour moi, sans me flatter, j'en ai déja fait une; Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune BÉLISE.

Je n'ai point encor vu d'hommes, comme je crois; Mais j'ai vu des clochers tout comme je vous vois i

Nous approfondirons, ainsi que la physique, Grammaire, histoire, vers, morale, et politique.

La morale a des traits dont mon cœur est épris, Et c'étoit autrefois l'amour des grands esprits; Mais aux stoïciens je donne l'avantage, Et je ne trouve rien de si beau que leur sage.

Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, Et nous y prétendons faire des remuements<sup>2</sup>. Par une antipathie, ou juste, ou naturelle, Nous avons pris chacune une haine mortelle Pour un nombre de mots, soit ou verbes, ou noms, Que mutuellement nous nous abandonnons: Contre eux nous préparons de mortelles sentences, Et nous devons ouvrir nos doctes conférences Par les proscriptions de tous ces mots divers, Dont nous voulons purger et la prose et les vers PHILLMINTE.

Mais le plus beau projet de notre académie, Une entreprise noble, et dont je suis ravie, Un dessein plein de gloire, et qui sera vanté Chez tous les beaux esprits de la postérité,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui pourrait ne pas se rappeler ici l'anecdote racontée par Helvétius, d'ua curéet d'une femme galante qui, ayont our dire que la lune était habitée, tâchaient, le térescope en main, d'en reconnaître les habitants? Je voies deux ombres qui s'inclinent l'une vers l'autre, dit la dame. — Que dites-vous? s'écris le curé; ce sont les deux clochers d'une cathedrale. (Auger.)

¹ Les précieuses s'assemblaient, en effet, pour disserter sur le langage, et admettre ou rejeter les expressions et les locutions nouvelles. Nous leur devont une multitude de phrases tres-énergiques, et jusqu'à l'orthographe adoptée par Voltaire.

[Aimé Martin.]

Plusieurs academiniens avaient conçu le projet de bannir de la langue les mots les plus utiles, comme car, encore, néanmoins, pourquoi, etc. Molière fait allusion à ce ridicule projet, dont Saint-Évremond et Ménage s'étaient déjà maques.

C'est le retranchement de ces syllabes sales, Qui dans les plus beaux mots produisent des scandales; Ces jouets éternels des sots de tous les temps; Ces fades lieux communs de nos méchants plaisants; Ces sources d'un amas d'équivoques infames, Dont on vient faire insulte à la padeur des femmes.

Voilà certainement d'admirables projets!

Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits

Ils ne sauroient manquer d'être tous beaux et sa .es.

Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages: Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis: Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire, Et ne verrons que nous qui sachent bien écrire.

# SCÈNE III. -- PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HENRIETTE, TRISSOTIN, LÉPINE.

LEPINE, a Trissotin.

Monsieur, un houme est là, qui veut parler à vous: Il est vêtu de noir, et parle d'un ton doux.

TRISSOTIN.

C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance De lui donner l'honneur de votre connoissance.

PHILAMINTE.

Pour le faire venir vous avez tout crédit.
(Trissoun va au-devant de Vadius.)

# SCÈNE IV. - PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HENRIETTE,

PHILAMINTE, à Armande et à Bélise.
L'aisons bien les honneurs au moins de notre esprit.
(A Henriette, qui veut sortir.)
Holà! Je vous ai dit, en paroles bien claires,
Que j'ai besoin de vous.

HENRIETTE. Mais pour quelles affaires?

PHILLMINTE.

Venez: on va dans peu vous les faire savoir.

SCÈNE V. — TRISSOTIN, VADIUS, PHILAMINTE, RÉLISE ARMANDE, HENRIETTE.

TRISSOTIN, présentant Vadius.

Voici l'homme qui meurt du desir de vous voir; En vous le produisant, je ne crains point le blâme D'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux espeirs.

PHILAMINTE.

La main qui le présente en dit assez le prix.

TRISSOTIN.

Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, Et sait du gree, madame, autant qu'homme de France<sup>1</sup>.

PHILAMINTE, à Bélise.

Du gree, ò ciel! du gree! Il sait du gree, ma sœur! BÉLISE, à Armande.

Ah! ma nièce, du grec!

ARMANDE.

Du grec! quelle douceur!

PHILAMINTE.

Quoi! monsieur sait du grec? Ah! permettez, de grace, Que, pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse.

HENRIETTE, à Vadius, qui veut aussi l'embrasser.

Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec.
(Ils s'asseyent.)

PHILAMINTE.

Jai pour les livres grees un merveilleux respect.

Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage A vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage; Et j'aurai pu troubler quelque docte entretien.

PHILAMINTE.

Monsieur, avec du grec on ne peut gâter rien.

<sup>&#</sup>x27;Ménage, que Molière jone ici sous le nom de Vadius, savait en effet le grec entant qu'homme de France. Son lumeur aigre et , édantesque, son cassettes présomptueux, lus firent beaucoup d'ennemis; il se croyant le droit de tout luger en dernier ressait; et peut-être Molière ne l'u-t-îl mis en seeme que pour so lenger de auclaues-uns de ses jugements.

(Aime Martia.)

Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, Et pourroit, s'il vouloit, vous montrer quelque chose,

Le défaut des auteurs, dans leurs productions, C'est d'en tyranniser les conversations, D'être au Palais, au Cours, aux ruelles, aux tables, De leurs vers fatigants lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, Qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, Oui, des premiers venus saisissant les oreilles, En fait le plus souvent le martyr de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement; Et d'un Grec, là-dessus, je suis le sentiment, Qui, par un dogme exprès, défend à tous ses sages L'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, Sur quoi je voudrois bien avoir vos sentiments.

### TRISSOTIN.

Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. VADIUS.

Les Graces et Vénus règnent dans tous les vôtres.

### TRISSOTIN.

Vous avez le tour libre, et le beau choix des mots. VADIUS.

On voit partout chez vous l'ithos et le pathos.

### TRISSOTIN.

Nous avons vu de vous des églogues d'un style Qui passe en doux attraits Théocrite et Virgile.

### VADIUS.

Vos odes ont un air noble, galant et doux, Qui laisse de bien loin votre Horace après vous 1.

### TRISSOTIN.

Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? VADIUS.

Peut-on rien voir d'égal aux sonnets que vous faites?

Ici Molière met en action un passage fort piquant de l'Éloge de la Polie : c Rien au monde n'est si plaisant que de voir des anes s'entre-gratter, soit pas o des vers, soit par des éloges qu'ils s'adressent sans pudeur. Vous surpasses

<sup>»</sup> Alese, dit l'un; et vous Callinique, dit l'autre : vous éclipsez l'orateur romain;

et vous, vous effaces le divin Platon. »

Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux?

Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux?

TRISSOTIN.

Aux ballades surtout vous êtes admirable.

VADIUS

Et dans les bouts-rimés je vous trouve adorable.

Si la France pouvoit connoître votre prix,

Si le siècle rendoit justice aux beaux esprits,

En carrosse doré vous iriez par les rues.

VADIUS.

On verroit le public vous dresser des statues.
(A Trispotin.)

ilom! C'est une ballade, et je veux que tout act Vous m'en...

TRISSOTIN, à Vadius.

Avez-vous vu certain petit sonnet

Sur la fièvre qui tient la princesse Uranie?

Oui; hier il me fut lu dans une compagnie.

Vous en savez l'auteur?

VADIUS.

Non; mais je sais fort bien.
Ou'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien.

TRISSOTIN.

Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.

Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable Et, si vous l'avez vu, vous serez de mon goût.

Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout Et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables.

VADIUS.

Me préserve le ciel d'en faire de semblables! TRISSOTIN,

Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur.

Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur.

Vous?

TRISSOTIN.

Moi.

VADIUS.

Je ne sais donc comment se fit l'affaire.

C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire

Il faut qu'en écoutant j'aie eu l'esprit distrait, Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours, et voyons ma ballade.

TRISSOTIN.

La ballade, à mon goût, est une chose fade; Ce n'en est plus la mode; elle sent son vieux temps.

La ballade pourtant charme besucoup de gens.

TRISSOTIN.

Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise.

VADIUS.

Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise.

TRISSOTIN.

Elle a pour les pédants de merveilleux appas.

Cependant nous voyons qu'elle ne vous plait pes.

Vous donnez sottement vos qualités aux autres , Ils se levent costs

VADIUS.

Fort impertinemment vous me jetez les vôtres.

Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.

Allez, rimeur de balle 1, opprobre du métier.

\* & Balle, en termes d'agriculture, est une petite paille, capsule ou gensoa, qui sert d'enveloppe au grain dans l'épi. > (Trèvoux.)

Si ba'le est di dans ce son, rimeur de balle serait une métaphone prise llea aussi d'une valeur réelle tres inférieure à l'apparence; mais cela pariet force.

The x explique rimeur de balle, par allusion à la balle des munchends fo-

ailez, fripier d'écrits, impudent plagitire.

VADIUS.

Allez, cuistre...

PHILAMINTE.

Eh! messieurs, que pretendez-vous faire?

TRISSOTIN, a Vadues.

Va, va restituer tous les honteux larcins Que réclament sur toi les Grecs et les Latins 1.

VADIUS.

Va, va-t'en faire amende honorable au Parnasse D'avoir fait à tes vers estropier Horace.

TRISSOTIN.

Souviens-toi de ton livre, et de son peu de bruit.

VADIUS.

Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit.

TRISSOTIN.

Ma gloire est etablie; en vain tu la dechires

Out, oui, je te renvoie à l'auteur des Satires

Je t'v renvoie aussi.

VADIUS.

J'ai le contentement

Qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donac en passant une atteinte légère <sup>2</sup> Parmi plusieurs auteurs qu'au Palais on révère; Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, Et l'on t'y voit partout être en butte à ses traits.

TRISSCTIN.

C'est par là que j'v tiens un rang plus honorable.

qu'ils ne servent qu'à exvelopper des marchandises. > C'est ainsi qu'ot dit poète des halles. (F. Gen.

\*Ce trait porte juste sur Ménage, à qui ses nombreux plagiats avaient-sends fait une célèbrite. Le poête Linnere dissit qu'il failsit le conduire au pied du Parsase, et le marquer sur l'épaule.

Boileau, en effet, n'a parlé qu'une seule fois de Menage, et ne lui a port. u'une atteinte légère

Chapelair veut rimer, et c'est là sa foire : Mars bien que ses durs vers, d'épithèles enfles, Soient des moindres grimands chez Menage siffiés, etc.

Ces vers de la quatrieme satire font allusion à la coterie littéraire qui s'azemblait chez l'énage. [Aime Martin.] Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable; Il croit que c'est assez d'un coup pour l'accabler, Et ne l'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire Sur qui tout son effort lui semble nécessaire; Et ses coups, contre moi redoublés en tous lieuz, Montrent qu'il ne se croit jamais victorieuz.

VADIUS.

Ma plume l'apprendra quel homme je puis être TRISSOTIN.

El la mienne saura te faire voir ton maître.

VADIUS.

Je te défie en vers, prose, grec, et latin.

Eh bien! nous neus verrons seul à seul chez Barbin 1.

SCÈNE VI. — TRISSOTIN, PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, HENRIETTE.

### TRISSOTIN.

A mon emportement ne donnez aucun blâme; C'est votre jugement que je défends, madame, Dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer.

### PHILAMINTE.

A vous remettre bien je me veux appliquer; Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette; Depuis assez longtemps mon ame s'inquiete De ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir; Mais je trouve un moyen de vous en taire avoir.

### HENRIETTE.

C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire: Les doctes entretiens ne sont point mon affaire; Paime à vivre aisément; et, dans tout ce qu'on dit, Il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit; C'est une ambition que je n'ai point en tête.

e scene semblable à celle de Trissouri et de Valus avait eu lieu entre lét rice et Cotin, chez Mademoiselle, fille de Gaston de France. Le sujet de la disguée avait eté précisément le Sonnet à mademoiselle de Longuerille, intruie par à olière: Sonnet à la princesse Uranie. En cette partie de la piece, Molière, dit in contemporain, ne fit que rimer de la mant les douceurs que les deux se se repet l'un à l'autre.

Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête; Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos, Que de me tourmenter pour dire de beaux mots.

Oui; mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte De souffrir dans mon sang une pareille honte.
La beauté du visage est un frêle ornement,
Une fleur passagère, un éclat d'un moment,
Et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme;
Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme.
J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner
La beauté que les ans ne peuvent moissonner,
De faire entrer chez vous le desir des sciences,
De vous insinuer les belles connoissances;
Et la pensée enfin où mes vœux ont souscrit,
C'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit.
Mourant Trissotin.)

Et cet homme est monsieur, que je vous détermine A voir comme l'époux que mon choix vous destine.

Moi! ma mère?

PHILAMINTE.

Oui, vous. Faites la sotte un peu.

BÉLISE, à Trissotin.

Je vous entends; vos yeux demandent mon aveu Pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez; je le veux bien. A ce nœud je vous cède; C'est un hymen qui fait votre établissement.

TRISSOTIN, à Henriette.

Je ne sais que vous dire en mon ravissement, Madame; et cet hymen, dont je vois qu'on m'honore, Me met...

HENRIETTE.

Tout beau! monsieur; il n'est pas fait encore : Ne vous pressez pas tant.

PHILAMINTE.

Comme vous répondez!
Savez-vous bien que si...? Suffit. Vous m'entendez.
(A Trissotin.)

Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire.

C'est-à-dire : que je vous ordonne de regarder comme, et

# SCÈNE VII. - HENRIETTE, ARMANDE,

ARMANDE.

On voit bril'er pour vous les soins de notre mère; Et son choix ne pouvoit d'un plus illustre époux... HENRIETTE.

Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous?

C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée.

Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée.

Si l'hymen, comme à vous, me paroissoit charmant, J'accepterois votre offre avec ravissement.

HENRIETTE.

Si j'avois, comme vous, les pédants dans la tête, Je pourrois le trouver un parti fort honnête.

Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, Nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance; Et vous croyez en vain, par votre résistance...

# SCÈNE VIII. — CHRYSALE, ARISTE, CLITANDRE, HENRIETTE, ARMANDE.

Allons, ma fille, il aut approuver mon dessein.
Otez ee gant. Touchez à mousieur dans la main,
Et le considérez désormais dans votre ame
En homme dont je veux que vous soyez la femme.
ARMANDE.

De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands.

Il nous faut obeir, ma sœur, à nos parents : Un père a sur nos vœux une entière puissance.

Une mère a sa part à notre obéissance.

Qu'est-ce à dire?

Je dis que j'appréhende fort

Qu'ici ma mêre et vous ne soyez pas d'accord; Et c'est un autre époux...

HRYSATE

Taisez-vous, péronnelle; Allez philosopher tout le soûl avec elle,

Et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien Qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles : Allons vite.

SCÈNE IX. — CHRYSALE, ARISTE, HENRIETTE, CLITANDRE.

ABISTE.

Fort bien. Vous faites des merveilles

Quel transport! quelle joie! Ah! que mon sort es! dous?

Allons, prenez sa main, et passez devant nous, Menez-la dans sa chambre. Ah! les douces caresses!

Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses, Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours; Et je me ressouviens de mes jeunes amours.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - PHILAMINTE, ARMANDE.

ARMANDE.

dui, rien n'a retenu son esprit en balance; Elle a fait vanité de son obéissance; Son cœur, pour se livrer, à peine devant moi S'est-il donné le temps d'en recevoir la loi, Et sembloit suivre moins les volontés d'un pèrs Qu'affecter de braver les ordres d'une mère.

### PHILAMINTE.

Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux Les droits de la raison soumettent tous ses vœux Et qui doit gouverner, ou sa mère ou son père, Ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière.

### ARMANDE.

On vous en devoit bien, au moins, un compliment; Et ce petit monsieur en use étrangement De vouloir, malgré vous, devenir votre gendre.

### PHILAMINTE.

Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvois bien fait, et j'aimois vos amours; Mais, dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mèle d'écrire; Et jamais il ne m'a prié de lui rien lire.

SCÈNE II. — CLITANDRE, entrant doucement, et écousant sans se montrer: ARMANDE, PHILAMINTE.

### ARMANDE.

Je ne souffrirois point, si j'étois que de vous,
Que jamais d'Henriette il pût être l'époux.
On me feroit grand tort d'avoir quelque pensée
Que là-dessus je parle en fille intéressée;
Et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait
Jette au fond de mon cœur quelque dépit secret.
Contre de pareils coups l'ame se fortifie
Du solide secours de la philosophie,
Et par elle on se peut mettre au-dessus de tout;
Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout.
Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraire;
Et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire.
Jamais je n'ai connu, discourant entre nous,
Qu'il cût au fond du cœur de l'estime pour vous.

PHILAMINTE.

Petit sot!

ARMANDE.

Quelque bruit que votre gloire fasse, Toujours à vous louer il a paru de glace.

Le brutal!

### ARMANDE.

Et vingt fois, comme ouvrages nouveaux, l'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvés beaux.

L'impertinent!

ARMANDE.

Souvent nous en étions aux prises; Et vous ne croiriez point de combien de sottises...

Hé! doucement, de grace. Un peu de charité, Madame, ou, tout au moins, un peu d'honnèteté. Quel mal vous ai-je fait? et quelle est mon offense, Pour armer contre moi toute votre éloquence, Pour vouloir me détruire, et prendre tant de soin De me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable.

Si j'avois le courroux dont on veut m'accuser, Je trouverois assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne; et les premières flame S'établissent des droits si sacrés sur les ames, Qu'il faut perdre fortune, et renoncer au jour, Plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux nulle horreur ne s'égale; Et tout cœur infidèle est un monstre en morale.

Appelez-vous, madame, une infidélité
Ce que m'a de votre ame ordonné la fierté?
Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose,
Et, si je vous offense, elle seule en est cause.
Vos charmes out d'abord possédé tout mon caus

Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cour. Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur; Il n'est soins empressés, devoirs, respects, services, Dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices.

Tous mes feux, tous ches soins ne peuvent rien sur vous Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux:
Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre.

Voyez. Est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez?

### ARMANDE.

Appelez vous, monsieur, être à vos vœux contraire, Oue de leur arracher ce qu'ils out de vulgaire, Et vouloir les réduire à cette pureté Dù du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée Du commerce des sens nette et débarrassée : Ut vous ne goûtez point, dans ses plus doux appas. Cette union des cœurs, où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, Qu'avec tout l'attivail des nœuds de la matière; Et, pour nourrir les feux que chez vous on produit, Il faut un mariage, et tout ce qui s'ensuit. Ah! quel étrauge amour! et que les belles ames Sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes! Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs: El ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste, C'est un seu pur et net comme le seu céleste : On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, Et l'on ne penche point vers les sales desirs. Rien d'impur ne se mèle au but qu'on se propose; On aime pour aimer, et non pour autre chose; Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, Et l'on ne s'apercoit jamais qu'on ait un corps.

### CLITANT RE.

Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, Que j'ai, ne vous déplaise, un corps tout comme une ame Je sens qu'il v tient trop pour le laisser à part : De ces détachements je ne connois point l'art; Le ciel m'a dénié cette philosophie, Et mon ame et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, Que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, Ces unions de cœurs, et ces tendres pensées, Du commerce des sens si bien débarrassees; Mais ces amours pour moi sont trop subtilisés : Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez; J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne En veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas là matière à de grands châtiments;

Et, sans faire de tort à vos beaux sentiments 1, Je vois que, dans le monde, on suit fort una methodie, Et que le mariage est assez à la mode, Passe pour un lien assez honnête et doux, Pour avoir desiré de me voir votre époux, Sans que la liberté d'une telle pensée Ait dû vous donner lieu d'en paroître offensée.

### ARMANDC.

Hé bien! monsieur, hé b'en! puisque, sans m'ecenter; Vos sentiments brutaux veulent se contenter; Puisque, pour vous réduire à des ardeurs filèles, Il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit A consentir pour vous à ce dont il s'agit.

### CLITANDRE.

Il n'est plus temps, madame; une aufre a pris la place; Et, par un tel retour, j'aurois mauvaise grace De maltraiter l'asile et blesser les bontés Dù je me suis sauvé de toutes vos fiertés.

### PHILAMINTE.

Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mons idiage, Quand vous vous promettez cet autre mariage? Et, dans vos visions, savez-vous, s'il vous plait Que j'ai pour Henrielle un autre époux tout prêt?

### CLITANDRE.

Hé! madame, voyez votre choix, je vous prie;
Exposez-moi, de grace, à moins d'ignominie,
Et ne me rangez pas à l'indigne destin
De me voir le rival de monsieur Trissotin.
L'amour des beaux esprits, qui chez vous m'est contra l'espouvoit m'opposer un moins noble adversaire.
Il en est, et plusieurs, que, pour le bel esprit,
Le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit,
Mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne,
Et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne.
Hors céans, on le prise en tous lieux ce qu'il vaut,
Et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut,
C'est de vous voir au ciel élever des sornettes
Que vous désavoueriez si vous les aviez faites.

### PHILAMINTE.

Si vous jugez de lui tout autrement que nous, L'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous.

# SCÈNE III. - TRISSOTIN, PHILAMINTE, ARMANDE, CLITANDRE.

TRISSOTIN, à Philaminte.

Je viens vous annoncer une grande nouvelle<sup>1</sup>: Nous l'avons, en dormant, madame, échappé belle. Un monde près de nous a passé tout du long, Est chu tout au travers de notre tourbillon; Et, s'il eût en chemin rencontré notre terre, Elle eût été brisée en morceaux comme verre.

### PHILAMINTE.

Remettons ce discours pour une autre saison; Monsieur n'y trouveroit ni rime ni raison; Il fait profession de chérir l'ignorance, Et de hair, surtout, l'esprit et la science.

### CLITANDRE.

Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame; et je hais seulement La science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses, de soi, qui sont belles et bonnes; Mais j'aimerois mieux être au rang des ignorants Que de me voir savant comme certaines gens.

### TRISSOTIN.

Pour moi, je ne tiens pas, quelque effet qu'on suppose, Que la science soit pour gâter quelque chose.

### CLITANDRE.

Et c'est mon sentiment qu'en faits comme en prepos La science est sujette à faire de grands sots.

Le paradoxe est fort.

### CLITANDRE.

Sans être fort habile.

La preuve m'en seroit, je pense, assez facile. Si les raisons manquoient, je suis sûr qu'en tous cas

Cotin avait composé et publié une dissertation fort longue et foc idicule qui porte le titre de Galanterie sur la Comète apparue en décembre 1664 et janvur 1665. L'entrée de Trissotin fait allusion à cette pièce vraiment curieuse.

(Aimé Martin.)

Les exemples fameux ne me manqueroient pas.
TRISSOTIN.

Vous en pourriez eiter qui ne concluroient guère.

Ie n'irois pas bien loin pour trouver mon affaire.

Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux.

Moi, je les vois si bien, qu'ils me crèvent les yeux.

J'ai cru jusques ici que c'étoit l'ignorance Qui faisoit les grands sots, et non pas la science.

Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant Qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. TRISSOTIN.

Le sentiment commun est contre vos maximes, Puisque ignorant et sot sont termes synonymes.

Si vous le voulez prendre aux usages du mot, L'alliance est plus forte entre pédant et sot.

La sottise, dans l'un, se fait voir toute pure.
CLITANDRE.

Et l'étude, dans l'autre, ajoute à la nature.

Le savoir garde en soi son mérite éminent. CLITANDRE.

Le savoir, dans un fat, devient impertinent.
TRISSOTIN.

Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, Puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes.

Si pour moi l'ignorance a des charmes si grands, C'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. TRISSOTIN.

Les certains savants-là peuvent, à les connoître, Valoir certaines gens que nous voyons paroître.

Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants; Mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. PHILAMINTE, à Clitandre.

Il me semble, monsieur...

CLITANDRE.

Hé! madame, de grace;

Monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe . Je n'ai déja que trop d'un si rude assaillant; Et, si je me défends, ce n'est qu'en reculant.

ARMANDE.

Mais l'offensante aigreur de chaque repartie Dont vous...

CLITANDRE.

Autre second? Je quitte la partie.

On souffre aux entretiens ces sortes de combats, Pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas.

CLITANDRE.

Hé! mon Dieu! tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant qu'homme de France; Et de bien d'autres traits il s'est senti piquer, Sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer.

### TRISSOTIN.

Je ne m'étonne pas, au combat que j'essuie, De voir prendre à mousieur la thèse qu'il appuie; Il est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance; Et c'est en courtisan qu'il en prend la défense.

### CLITANDRE.

Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour; Et son malheur est grand de voir que, chaque jour, Vous autres beaux esprits vous déclamiez contre elle; Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle, Et, sur son méchant goût lui faisant son procès, N'accusiez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, Avec tout le respect que votre nom m'inspire; Que vous feriez fort bien, vos confrères et vous, be parler de la cour d'un ton un peu plus doux 1; Qu'à le bien prendre, au fond, elle n'est pas si bète

TAL. De parler de la cour en homme un peu plus doux.

Que, vous autres messieurs, vous vous mettez en tête; Qu'elle a du sens commun pour se connoître à tout; Que chez elle on se peut former quelque bon goût, Et que l'esprit du mende y vaut, sans flatterie. Tout le savoir obscur de la pédanterie.

TRISSOTIN.

De son bon goût, monsieur, nous voyons les effets.

Où voyez-vous, monsieur, qu'elle l'ait si mauvais?

Ce que je vois, monsieur? C'est que pour la science Rasius et Baldus font honneur à la France; Et que tout leur mérite, exposé fort au jour, N'attire point les yeux et les dons de la cour.

CLITANDRE.

Je vois votre chagrin, et que, par modestie. Vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie, Et, pour ne vous point mettre aussi dans le propos, Que font-ils pour l'Etat, vos habiles héros? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service, Pour accuser la cour d'une horrible injustice, Et se plaindre en tous lieux que sur leurs doctes noms Elle manque à verser la faveur de ses dons? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire! Et des livres qu'ils font la cour a bien affaire! Il semble à trois gredms, dans leur petit cerveau, Que pour être imprimés et reliés en veau, Les voilà dans l'État d'importantes personnes; Qu'avec leur plume ils font les destins des couronnes. Qu'au moundre petit bruit de leurs productions, Ils doivent voir chez eux voier les pensions; Oue sur eux l'univers a la vue attachée: Que partout de leur nom la gloire est épanchée; Et qu'en science ils sont des prodiges fameux, Pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux, Pour avoir eu trente ans des veux et des oreilles, Pour avoir employe neuf ou dix mille veilles A se bien barbouiller de grec et de latin. Et se charger l'esprit d'un ténébreux butin De tous les vieux fatras qui trainent dans les livres, Gens qui de leur savoir paroissent toujours ivrea;

Riches, pour tout mérite, en babil importun; Inhabiles à tout, vides de sens commun, Et pleins d'un ridicule et d'une impertinence A décrier partout l'esprit et la science.

### PHILAMINTE.

Votre chaleur est grande; et cet emportement De la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui dans votre ame excite!...

SCÈNE IV. — TRISSOTIN, PHILAMINTE, CLITANDRE, ARMANDE, JULIEN.

### JULILN.

Le savant qui tantôt vous a rendu visite, Et de qui j'ai l'honneur d'être l'humble valet, Madame, vous exhorte à lire ce billet.

### HILAMINTE

Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, Apprenez, mon ami, que c'est une sottise De se venir jeter au travers d'un discours; Et qu'aux gens d'un logis il faut avoir recours, Afin de s'introduire en valet qui sait vivre.

#### JULIEN

Je noterai cela, madame, dans mon livre.

"Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouseroit votre fille.

Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos » richesses, et que vous ferez bien de ne point conclure ce » mariage, que vous n'ayez vu le poëme que je compose » contre lui. En attendant cette peinture, où je prétends vous » le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, » Virgile, Térence, et Catulle, où vous verrez notés en marge » tous les endroits qu'il a pillés. »

Voilà sur cet hymen que je me suis pròmis, Un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis; Et ce déchaînement aujourd'hui me convie A faire une action qui confonde l'envie,

Dans cette scène, Molière ent l'art d'intéresser la cour au succès d'un ourage contre lequel il prévoyant que beaucoup de gens pourraient se déchainer. Aucune des parties intéressées n'osa faire un mouvement. Cotin, quoi que boporé de l'amitté d'une princesse, et de celle de plusieurs femmes considerables. Le vis personne s'élever en sa l'année. (Bret.)

Qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait, De ce qu'elle veut rompre, aura pressé l'effet. (A Julien.)

Reportez tout cela sur l'heure à votre maître, Et lui dites qu'afin de lui faire connoître Quel grand état je fais de ses nobles avis, Et comme je les crois dignes d'être suivis,

Des ce soir à monsieur je marierai ma fille.

# SCÈNE V. - PHILAMINTE, ARMANDE, CLITANDRE

PHILAMINTE, à Clitandre.

Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, A signer leur contrat vous pourrez assister; Et je vous y veux bien, de una part, inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire, Et d'aller avertir votre sœur de l'affaire.

ARMANDE.

Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin; Et monsieur que voilà saura prendre le soin De courir lui porter bientôt cette nouvelle, Et disposer son cœur à vous être rebelle.

PHILAMINTE.

Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir, Et si je la saurai réduire à son devoir.

### SCÈNE VI. - ARMANDE, CLITANDRE.

ARMANDE.

l'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées Les choses ne soient pas tout à fait disposées .

CLITANDRE.

Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, A ne vous point laisser ce grand regret au cœur.

J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue.
CLITANDRE.

Peut-être verrez-vous votre crainte déçue.

ARMANDE.

Je le souhaite ainsi.

'VAR. Les choses ne sont pas tout à fait disposées.

III.

CLITANDRE.

J'en suis persuadé;

Et que de votre appui je serai secondé.

ARMANDE.

Oui; je vais vous servir de toute ma puissance.

CLITANDRE.

Et ce service est sûr de ma reconnoissance.

# SCÈNE VII — CHRYSALE, ARISTE, HENRIETTE CLITANDRE.

### CLITANDRE.

Sans votre appui, monsieur, je serai malheureux; Madame votre femme a rejeté mes vœux, Et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre.

CHRYSALE.

Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi, diantre! vouloir ce monsieur Trissotir?

ARISTE.

C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin, Qu'il a sur son rival emporté l'avantage.

CLITANDRE.

Elle veut dès ce soir faire ce mariage.

CHRYSALE.

Dès ce soir?

CUITANDRE.

Dès ce soir.

CHRYSALE.

Et des ce soir je veux,

Pour sa contrecarrer, vous marier tous deux.

CLITANDRE.

Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire.

Et je vais le querir pour celui qu'il doit faire.

CLITANDRE, montrant Benriette.

Et madame doit être instruite par sa sœur, De l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur, CHRYSALE.

Et moi je lui commande, avec pleine puissance, De preparer sa main à cette autre alliance. Il est dans ma maison d'autre maître que moi-

Nous allons revenir : songez à nous attendre.

Allons, suivez mes pas, mon frère, et vous, mon gendre.
HENRIETTE, à Ariste.

Hélas! dans cette humeur conservez-le toujours.

l'emploierai toute chose à servir vos amours.

# SCÈNE VIII. - HENRIETTE, CLITANDRE,

### CLITANDRE.

Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme, Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame.

Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui.

Je ne puis qu'être heureux, quand j'aurai son appui.

Vous voyez à quels nœuds on prétend le contraindre.

Fant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre.

Je vais tout essayer pour nos vœux les plus deux; Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, Il est une retraite où notre ame se donne, Qui m'empêchera d'être à toute autre personne.

CLITANDRE.

Veuille le juste ciel me garder en ce jour

PIN OF QUATRIEMS ACIE

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. - HENRIETTE, TRISSOTIN.

### HENRIETTE.

C'est sur le mariage où ma mère s'apprête Que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête; Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, Que je pourrois vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux vous me jugez capable De vous porter en dot un bien considérable; Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas. Pour un vrai philosophe a d'indignes appas; Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles Ne doit point éclater dans vos seules paroles.

#### TRISSOTIN.

Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous; Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, Votre grace et votre air, sont les biens, les richesses, Qui vous ont affiré mes vœux et mes tendresses: C'est de ces seuls trésors que <sup>1</sup> je suis amoureux.

### HENRIETTE.

Je suis fort redevable à vos feux généreux.

Cet obligeant amour a de quoi me confondre,

Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre.

Je vous estime autant qu'on sauroit estimer;

Mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer.

Un cœur, vous le savez, à deux ne sauroit être;

Et je sens que du mien Clitandre s'est fait maître.

Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous,

Que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux;

Que, par cent beaux talents. vous devriez me plaire:

Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire;

Et tout ce que sur moi peut le raisonnement,

C'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement.

Le don de votre main, où l'on me fait prétendre.

VAR C'est de ces seuls trésors dont je suis amoureux

Me livrera ce cœur que possède cuttandre; Et, par mille doux soins, j'ai lieu de présumer Que je pourrai trouver l'art de me faire aimer.

### HENRIETTE.

Non : à ses premiers vœux mon ame est attachée Et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec yous librement i'ose ici m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur, qui dans les cœurs s'excite, N'est point, comme l'on sait, un effet du mérite : Le caprice y prend part; et, quand quelqu'un nous plaît, Souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimoit, monsieur, par choix et par sagesse, Vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse ; Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement, Et ne vous servez point de cette violence Que, pour vous, on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir A ce que des parents ont sur nous de pouvoir : On répugne à se faire immoler ce qu'on aime, Et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir, par son choix, Exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits. Otez-moi votre amour, et portez à quelque autre Les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre.

#### TRISSOTIN.

Le moyen que ce cour puisse vous contenter? Imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, A moins que vous cessiez, madame, d'être aimable, Et d'étaler aux yeux les célestes appas...?

### HENRIETTE.

Eh! monsieur, laissons là ce galimatias. Vous avez tant d'Iris, de Philis, d'Amarantes 1, Que partout dans vos vers vous peignez si charmantes, Et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur...

<sup>&#</sup>x27;Cotin await en effet chante, sous le nom d'Iris, de Philis, d'Amarante, les plus grandes dames de la cour; et ces dames imaginaient, de la meilleure foi du monde, que rien n'était plus galant que le style de cotin. (Aimé Martin.)

C'est men esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elles on ne me voit amoureux qu'en poête, Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette.

HENRIETTE.

Fh! de grace, monsieur...

TRE vous offenser.

Mon offense envers vous n'est pas prête à cesser-Cette ardeur, jusqu'ici de vos veux ignorée. Vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports, Et, bien que vos beautés condamnent mes efforts, Je ne puis refuser le secours d'une mère Qui prétend couronner une flamme si chère; Et, pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant. Pourvu que je vous aie, il n'importe comment.

HENBLITE.

Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pen-A vouloir sur un cœur user de violence; Qu'il ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, D'épouser une fille en dépit qu'elle en ait; Et qu'elle peut aller, en se voyant contraindre, A des ressentiments que le mari doit craindre?

TRISSOTIN.

Un tel discours n'a rien dont je sois altéré : A tous événements le sage est préparé. Guéri, par la raison, des foiblesses vulgnires, Il se met au-dessus de ces sortes d'affaires, Et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui De tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui.

HENRIETTE.

En vérité, monsieur, je suis de vous ravis; Et je ne pensois pas que la philosophie Fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gers A porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'ame, à vous si singulière, Mérite ou on bui donne une illustre matière, Est digne de touver qui prenne avec ammi:

<sup>&</sup>quot; C'est-à-dire troubld.

Les soins continuels de la mettre en son jour; Et comme, à dire vrai, je n'oserois me croire Bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, Je le laisse à quelque autre, et vous jure, entre nous, Que je renonce au bien de vous voir mon époux.

TRISSOTIN, en sortant.

Nous allons voir bientôt comment iva l'affaire; Et l'on a là dedans fait venir le notaire.

SCÈNE II. - CHRYSALT, CVETANDRE, HENRIETTE, MARTIN...

CHRY ALL.

Ah! ma fille, je suis bien aise de vous voir; Allons, venez-vous-en faire votre devoir, Et soumettre vos voux aux volontés d'un père. Je veux, je veux apprendre a vivre à votre mère: Et, pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine que j'amène et rétablis céans.

HENGIFTT

Vos résolutions sont dignes de louange.
Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change;
Sovez ferme à vouloir ce que vous souhaitez;
Et ne vous laissez point séduire à vos bontés.
Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte
D'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte.

CHRYSALE.

Comment! Me prenez-vous ici pour un benêt!

HENRIETTE.

M'en préserve le ciel!

CHRYSALE.
Suis-je un fat, s'il vous plaît?
HENRIETTE.

Je ne dis pas cela.

CHRYSALE.

Me croit-on incapable

Des fermes sentiments d'un homme raisonnable?

HENRIETTE.

Non, mon père.

CHRYSALE.

Est-ce donc qu'à l'âge où je me vei, Je n'aurois pas l'esprit d'être maître chez moi?

HENRIETTE.

Si fait.

CHRYSALE.

Et que j'aurois cette foiblesse d'ame, De me laisser mener par le nez à ma femme?

HENRIETTE.

Eh! non, mon père.

CHRYSALE.

Ouais! Qu'est-ce donc que ceci?

Je vous trouve plaisante à me parler ainsi!

HENRIETTE.

Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie.

CHRYSALE.

Ma volonté céans doit être en tout suivie.

HENRIETTE.

Fort bien, mon père.

CHRYSALE.

Aucun, hors moi, dans la maison,

N'a droit de commander.

HENRIETTE.

Oui: yous avez raison.

CHRYSALE.

C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille.

HENRIETTE.

D'accord.

CHRYSALE.

C'est moi qui dois disposer de ma fille.

HENRIETTE.

Eh! oui.

CHRYSALE.

Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous.

Qui vous dit le contraire?

CHRYSALE.

Et, pour prendre un épous,

Je vous ferai bien voir que c'est à votre père Qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère.

HENRIETTE.

Hélas! vous flattez là le plus doux de mes vœux; Veuillez être obéi : c'est tout ce que je veux. CHRYSALE.

Nous verrons si ma femme à mes desirs rebelle...

La voici qui conduit le notaire avec elle-

Secondez-moi bien tous.

MARTINE.

Laissez-moi. J'aurai soin

De vous encourager, s'il en est de besoin.

SCÈNE III — PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, TRISSOTIN, UN NOTAIRE, CHRYSALE, CLITANDRE, HENRIETTE, MARTINE 1.

PHILAMINTE, au notaire.

Vous ne sauriez changer votre style sauvage, Et nous faire un contrat qui soit en beau langage?

LE NOTAIRE.

Notre style est très bon; et je serois un sot, Madame, de vouloir y changer un seul mot.

BULISE.

Ah! quelle barbarie au milieu de la France!
Mais au moins en faveur, monsieur, de la science,
Veuillez, au lieu d'écus, de livres, et de francs,
Nous exprimer la dot en mines et talents;
Et dater par les mots d'ides et de calendes.

LE NOTAIRE.

Moi? Si j'allois, madame, accorder vos demandes, Je me ferois sifller de tous mes compagnons.

PHILAMINTE.

De cette barbarie en vain nous nous plaignons.
Allons, monsieur, prenez la table pour écrire.
(Apercevant Martine.)

Ah! ah! cette impudente ose encor se produire?
Pourquoi done, s'il yous plaît, la ramener chez moi?

Les Femmes savantes fournissent une nouvelle preuve de l'art avec lequel Molière savant choisir ses acteurs. — « Il avait opposé à sa Philaminte, à son Armande, a sa Bélise, la simplicité rustique, mais pleine de sens et de naturel, de la boune Martine. On croit peut-être qu'il chargea une de ses actrices de remplir ce rôle? Non : il le confia à une de ses servantes qui portait le nom de ce persounage, et qui, sans ancun doute, avait, à son insu, fourni plus d'un trait, pour le peindre, au génie observateur de son maître Dirigée par Molière et la aature, cetté actrice immensière ne dut rien laisser à désirer. » (Taschereau)

CHRYSALE.

Tantôt avec loisir on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à censure.

LE NOTAIRE.

PHILAMINE.

Celle que je marie est la cadette.

LE NOTAIRE.

Bon

CHRYSALE, montrant Henriette.

Oui, la voilà, monsieur : Henriette est son nom.

Fert bien. Et le futur?

PHILAMINTE, montrant Trissotin.
L'époux que je lui donne

Est monsieur.

CHRYSALE, montrant Clitandre.
Et celui, moi, qu'en propre personne
Je prétends qu'elle épouse est monsieur.

LE NOTAIRE.

Deux chour?

C'est from pour la coutume.

PHILAMINTE, au notaire.

Où vous arrêtez-vous?

Mettez, mettez, monsieur Trissotin pour mon g ndre.

Pour mon gendre mettez, mettez, monsieur Clitaudre.

LE NOTAIRE.

Mettez-vous done d'accord, et, d'un jugement mûr, Voyez à convenir entre vous du futur.

PHILAMINTE.

Suivez, suivez, monsieur, le choix où je m'arrête

Faites, faites, monsieur, les choses à ma tête.

LE NOTAIRE.

Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux.
PHILAMINTE, a Chrysale.

Quoi done? vous combattrez les choses que je voax!

Je ne saurois souffrir qu'on ne cherche ma fille Que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille.

### PHILAMINTE.

craiment, à votre bien on songe bien ici! Et c'est là, pour un sage, un fort digne souci!

CHRYSALE.

Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitaudre.

(Montrant Trissotin.)

Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi; c'est un point résolu.

CHRYSALE.

Ouais! Vous le prenez là d'un ton bien absolu!

MARTINE.

Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somm-Pour céder le dessus en toute chose aux hommes.

CHRYSALE.

C'est bien dit.

MARTINE.

Mon congé cent fois me fût-il hoc 1, La poule ne doit point chauter devant le coq 2.

CHRYSALE.

Sans doute.

MARTINE.

Et nous voyons que d'un homme en se gauss : Quand sa femme, chez lui, porte le haut-de-chausse.

Il est vrai.

MARTINE.

Si j'avois un mari, je le dis, Je voudrois qu'il se fit le maître du logis; Je ne l'amerois point, s'il faisoit le Joerisse; Et, si je contestois contre lui par caprice,

'Ne fâteil hoc, c'est-a dire me fâteil assuré. Cette expression proverbiale vien, du hoc, peu de cartes qu'on appelle ainsi parce qu'il y a six cartes qui sont hoc, c'est-a-dire assurées a celui qui les joue. (Menage.) — Ce jeu fut apporté par mais, n en France, et il deviet tellement à la mode, qu'il donns en proverbe à la langue. La Fontaine a employé ce proverbe dans a fabre du Loup et du Che—. (Anne Martin.)

Monere rajeunit un vieux proverbe qu'on trouve dans Jean de Moung :

C'est chose qui moult me deplaist, Quand poule parle et cog se taist.

Le sons de ce proverbe est qu'une femme ne dont prendre la parole que lorsque est mars a parlé. (Aime Hartin.)

Si je parlois trop haut, je trouverois fort bon Qu'avec quelques soufflets il rabaissât mon ton.

C'est parler comme il faut.

MARTINE,

Monsieur est raisonnable

De vouloir pour sa fille un mari convenable.

CHRYSALE.

Oui.

MARTINE.

Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est; Lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plait, Lui bailler un savant, qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue; Et, ne voulant savoir le grais i ni le latin, Elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin.

CHRYSALE.

Fort bien.

PHILAMINTE.

Il faut souffrir qu'elle jase à son aise.

MARTINE.

Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise?; Et, pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit, Je ne voudrois jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage; Et je veux, si jamais on engage ma foi, Un mari qui n'ait point d'autre livre que moi, Qui ne sache A ne B, n'en déplaise à madame, Ét ne soit, en un mot, docteur que pour sa femine

PHILAMINTE, à Chrysale.

Est-ce fait? et, sans trouble, ai-je assez écouté Votre digne interprète?

CHRYSALE. Elle a dit vérité.

C'est l'ancienne et regitime prononciation, comme dans echecs, legs. Ce pesgenous montre que, du temps de Melière, le peuple la retenait encore. (F. Génin)

<sup>\*</sup> Chaise n'est point une erreur de Martine. Autrofois, on appelait ainsi ce que nous nommins aujourd'hui chaires ou disait : une chaise de prédicateur, de pigent. (Auger.)

### COULAMINGE.

1 m : pour trancher court toute cette dispute, Il fact qu'absolument mon desir s'exécute.

Montrant Trissotti..)

Renriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je fe veux : ne me répliquez pas; Et, si votre parole à Clitandre est donnée, Officz-lui le parti d'épouser son ainée.

CHRYSALE,

Voila dans cette affaire un accommodement<sup>1</sup>.
(A Il modette et a Chiandre.)

Voyez; y donnez-vous votre consentement?

He! mon père!

CLITANDRE, à Chrysale Hé! monsieur!

BÉLISE.

On pourroit bien lui faire
Des propositions qui pourroient mieux lui plaire;
Mais nous établissons une espèce d'amour
Qui doit être épuré comme l'astre du jour :
La substance qui pense y peut être reçue;
Mais nous en bannissons la substance étendue.

SCÈNE IV. — ARISTE, CHRYSALE, PHILAMINTE, BÉLISE, HENRIETTE, ARMANDE, TRISSOTIN, UN NOTAIRE, CLITANDRE, MARTINE.

#### ARISTE.

J'ai regret de troubler un mystère joyeux, Par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles Dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles : (A Pholam ute.)

L'une, pour vous, me vient de votre procureur;

L'antre, pour vous, me vient de Lyon.

Chryssie est un personnage tout comique et de caractère et de langage; (I stoujours raison, mais il n'a jamais une volonté; il parle d'or, et aures avoir mai la main de sa fille Henriette dans celle de Chiandre, et jure de soutenir sois cheix, il trouve tout simple de donner cette même Henriette à Trissotin, et sa seur Armande à l'amant d'Henriette; il appelle cela un accommodement! Ce derrier trait est celui qui peint le mieux cette foblesse de caractère, de tous les defauts le plus commun, et peut-être le plus daugereux. (La Harpe.)

### PHILAMINTE.

Quel malheur

Digne de nous troubler, pourroit-on nous écrire?

Cette lettre en contient un que vous pouvez lire.

### PHILAMINTE.

a Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre acette lettre, qui vous dirace que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clere de votre rapporteur ne m'a point averti, et vous avez perdu absolument votre procès, que vous deviez gagner.

CHRYSALE, à Philaminte.

Votre procès perdu!

PHILAMINTE, à Chrysale.

Vous vous troublez beaucoup!

Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup.

Faites, faites paroître une ame moins commune

A braver, comme moi, les traits de la fortune.

« Le peu de soin que vous avez vous coûte quarante mille » écus; et c'est à payer cette somme, avec les dépens, que » vous êtes condamnée par arrêt de la cour. »

Condamnée? Ah! ce met est choquant, et n'est fait Que pour les criminels!

Silbir

Il a tort, en effet; Et vous vous êtes là justement récriée. Il devoit avoir mis que vous êtes priée, Par arrêt de la cour, de payer au plus tôt Quarante mille écus, et les dépens qu'il faut.

PHILAMINT ...

Coyons l'autre.

#### CHRYSALL.

Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me duit prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais quo vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour ils out

» fait tous deux banqueroute. »

O ciel! tout à la fois petore amsi tout mon bien!

Ah! quet honteux transport! Fi! tout cela n'est rien . il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste; Et, p. rdant toute chose, à soi-même il se reste. Achevons notre affaire, et quittez votre ennui.

Son bien nous peut suffire et pour nous et pour lai.

Non, madame, cessez de presser cette affaire.

Je vois qu'à cet hymen tout le monde est contraire;

Et mon dessein n'est point de contraindre les gens.

PHILAMINTE.

Cette réflexion vous vient en peu de temps; Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrace.

De tant de résistance à la fin je me lasse. Faime mieux renoncer à tout cet embarras, Et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas.

PHILAMINTE.

Je vois, je vois de vous, non pas pour votre gluire. Ce que jusques ici j'ai refusé de croire.

### TRISSOTIN.

Vous pouvez voir de moi tout ce que vous vouérez, Et je regarde peu comment vous le prendrez : Mais je ne suis pas homme à souffeir l'infamie Des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas; Et je baise les mains à qui ne me veut pas.

SCÈNE V. — ARISTE, CHRYSALE, PHILAMINTE, BÉLISE ARMANDE, HENRIETTE, CLITANDRE, UN NOTAIRE MARTINE.

#### PHILAMINTE.

Qu'il a bien découvert son ame mercenaire! Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire!

le ne me vante point de l'être; mais enfin

Je m'attache, madame, à tout votre destin: Et j'ose vous offrir, avecque ma personne, Ce qu'on sait que de bien la fortune me donne.

PHILAMINTE.

Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreur It je veux couronner vos desirs amoureux. Dui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée..

HENRIETTE.

Non, ma mère : je change à présent de pensée Souffrez que je résiste à votre volonté.

CLITANDRE.

Quoi! vous vous opposez à ma félicité? Et, lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre... HENRIETTE.

Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre; Et je vous ai toujours souhaité pour époux, Lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux. J'ai vu que mon hymen ajustoit vos affaires; . Mais, lorsque nous avons les destins si contraires, Je vous chéris assez, dans cette extrémité, Pour ne vous charger point de notre adversité.

CLITANDRE.

Tout destin, avec vous, me peut être agréable; Tout destin me seroit, sans yous, insupportable. HENRIETTE.

L'amour, dans son transport, parle toujours ainsi Des retours importuns évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie, Que les fâcheux besoins des choses de la vie; Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux De tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux! ARISTE, à Henriette.

N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre Qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? HENRIETTE.

Sans cela vous verriez tout mon cœur y courir; Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir ARISTE.

Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles; Et c'est un stratagème, un surprenant secours,

Que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, Pour détromper ma sœur, et lui faire connoître Ce que son philosophe à l'essai pouvoit être.

ciel en soit loué!

PHILAMINTE.

J'en ai la joie au cœur,

Voilà le châtiment de sa basse avarice, De voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse.

CHRYSALE, à Chtandre.
Je le savois bien, moi, que vous l'épouseriez.

ARMANDE, à Philominte.

Ainsi donc à leurs vœux vous me sacrifiez?

Ge ne sera point vous que je leur sacrifie; Et vous avez l'appui de la philosophie, Pour voir d'un œil content couronner leur ardeur.

BELISE

Qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir souvent on se marie, Qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie.

CHRYSALE, an notaire.

Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit, Et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.

FIN GES FEWMIS SAVANTES

# LE MALADE IMAGINAIRE,

COMÉDIE-BALLET EN TROIS ACTES.

1673.

# NOTICE.

Voltaire a dit du Malade imaginaire : « C'est une de ces farces de Molière dans laquelle on trouve beaucoup de scènes dignes de la haute comédie. » Geoffroy a dit à son tour avec beaucoup de raison, en répondant à Voltaire : « Il faut retourner ce ingement. Le Malade imaginaire n'est point une farce, c'est une excellente comédie de caractère, où l'on trouve, à la vérité, quelques scènes qui se rapprochent de la farce; et même, si la pièce était jouée décemment et sans charge, comme elle doit l'être, il n'y aurait qu'une scène de farce, celle du déguisement de Toinette en médeciu. Dans cette pièce, qu'on voudrait flétrir du nom de farce, on voit combien l'amour déserdonné de la vie est destructeur de toute vertu morale. Argan, voué à la médecine, esclave de M. Purgon, est aussi un époux sot et dupe, un nère injuste, un homme dur, égoïste, colère. Avec quelle énergie et quelle vérité l'auteur trace le tableau des caresses perfides d'une belle-mère qui abuse de la faiblesse d'un imbécile mari pour dépouiller les enfants du premier sit! Quelle décence, quelle raison! quelle fermete dans le caractère d'Angélique! Cette comédie est l'image fidèle de ce qui se passe dans un grand nombre de familles. Enfin l'auteur a osé y attaquer un des préjugés les plus universels et les plus anciens de la société; il a osé v combattre les deux passions qui font le plus de dupes, la crainte de la mort et l'amour de la vie : il a bien pu les persisler, mais, hélas! il était au-dessus de son art de les détruire. Les usages qui ont leur force dans la faiblesse humaine pravent tous les traits du ridicule. Molière, il faut bien l'avouer n'a point corrigé les hommes de la médecine, mais il a corrigé es médecins de leur ignorance et de leur barbarie. Les représentations du Malade imaginaire ne diminuèrent pas le crédit des

médecins de la cour : madame de Maintenon n'en cut pas moins de respect pour la Faculté; le sévère Fagon, digne émule de Purgon, n'en purcea pas moins Louis XIV toutes les semaines les jours de medecine du monarque n'en furent pas moins de jours solemels, des jours d'etiquette; et les écoles de médecine continuèrent langtemps à retentir des arguments des Diafoirus.»

a On sait, dit en ore Geoffroy, que le Malade imaginaire est la dernière pièce de Molière. Cette pièce, qu'on a coutume de donner dans le carnaval, est en elle-même un peu lugubre et rappelle une grande perte. Quand Molière joua le rôle du Malade imaginaire, il était lui-même attaqué d'une maladie très-réelle. Depuis un an, il s'était réconcilié avec sa femme. La réconciliation d'un mari amoureux et jaloux avec une femme vive et coupette s'accorde mal avec le régime du lait. Molière oublia qu'il avait une poitrine, pour se souvenir qu'il avait un cœur; mais il eprouva que le plaisir n'est pas si sain que le bonheur. Pour maiutenir la bonne intelligence avec une femme très-difficile à vivre, il fit des sacrifices qui augmentèrent considérablement sa toux. La mort sembla vouloir venger ses fidèles médecins, plus vivement attaqués dans le Malade imaginaire que dans aucune autre maladie. »

Molière, en composant le Malade imaginaire, avait en l'intention de a délasser le roi de ses nobles travaux, car on était au retour de la première campagne de Hollande, signalée par de nombreux triomphes. » La piece, par des motifs qui ne sont pas connus, ne fut point représentée devant la cour, et elle fut donnée pour la première fois au public le 10 février 1673, le vendredi avant le dimanche gras, « Le jour de la quatrième représentation, le 17 du même mois, Molière, qui remplissait le rôle d'Argan, dit M. Taschereau, se sentit plus malade que de coutume. Baron et tous ceux qui l'entouraient le sollicitèrent en vain de ne pas jouer : « Comment voulez-vous que je fasse? » leur répondit-il ; il y a cinquante pauvres ouvriers qui n'ont » que leur journée pour vivre, que feront-ils si je ne joue pas? » je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant absolument. » Il fut convenu seulement que la représentation aurait lieu à quatre heures précises. Sa fluxion le fit si cruellement souffrir qu'il lui fallut faire de grands efforts intérieurs pour achever son rôle. Dans la cérémonie, au moment où il prononça le mot juro, il lui prit une convulsion qui put être aperçue par quelques spectateurs, et qu'il essaya aussitôt de déguiser par un rire forcé. La représentation ne fut pas interrompue; mais immédiatement après ses porteurs le transportèrent chez lui, rue de Richelieu. Là, sa toux le repeit avec une telle violence, qu'un des vaisseaux de sa poitrine se rompit. » Il mourut suffoqué par le sang.

Le Malade imaginaire appartient, quant au fond, entièrement à Molière: mais les commentateurs ont indiqué, comme ayant lourn au poête le canevas de plusieurs scènes: 1º la pièce italienne, Arlechino medico volante; 2º le Mari malade; 3º Boniface ou le Pédant, pièce italienne, déjà imitée dans le Mariage forcé, qui avait aussi fourni à La Fontaine le conte du Paysan qui a offensé son seigneur. Si l'on en croit le témoignage d'un contemporain, creorges Backer, qui publia à Bruxelles, en 1694, une édition des œuvres de notre auteur, les médecins auraient fait des démarches très-actives auprès de Louis XIV pour empêcher l'impression de la pièce.

# PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

ARGAN, malade imaginaire. Il est vêtu en malade ". De gros bas, des mules, un hant-de-chausse étroit, une camisole rouge avec quelque garen ou dentelle; un mouchoir de cou à vieux passements, négligement attaché; un bonnet de nuit avec la coifie à dentelle '.

BÉLINE, seconde femme d'Argan.

ANGÉLIQUE, fille d'Argan et amante de Cléante 1.
LOUISON, petite-fille d'Argan, et sœur d'Angélique 1.

BÉRALDE, frère d'Argan. En habit de cavalier modeste.

CLÉANTE, amant d'Angelique. Il est vêtu galamment et en amoure x . MONSIEUR DIAFOIRUS, médecin.

THOMAS DIAFOIRUS, son fils, et amant d'Angélique .

MONSIEUR PURGON, medecin d'Argan. Ces trois personnages sont vêtus de noir, et en habit ordinaire de médecin, excepté Thomas Diafoirus, dont l'habit a un long collet uni; ses cheveux sont longs et plats, son manteau passe ses genoux, et il porte une mine tout à fait niaise.

MONSIBUR FLEURANT, apothicaire. Il est aussi vêtu de noir, on de gris brun, avec une courte serviette devant soi, et une seringue à la main

Il est sans chapeau.

MONSIEUR BONNEFOI, notaire.

TOINETTE, servante 6.

# PERSONNAGES DU PROLOGUE.

FLORE. DEUX ZÉPHYRS, dansants.

Acteurs de la troupe de Molière : <sup>1</sup> Molière. — <sup>1</sup> Hademoiselle Molière. — <sup>2</sup> La petite Beauval. — <sup>4</sup> La Grange. — <sup>5</sup> Beauval. — <sup>6</sup> Mademoiselle Beauval.

<sup>\*</sup> Mous empruntous ces indications de costemes à 'édition les Œsucres de Mo

CLIMÈNE.
DAPHNÉ.
TIRGIS, amant de Climène, chef d'une troupe de bergers.
DORILAS, amant de Daphné, chef d'une troupe de bergers.
BERGERS ET BERGÈRES de la suite de Tircis, dansants et chantand.
BERGERS ET BERGÈRES de la suite de Dorilas, chantants et dansanta
PAN.
7AUNES, dansants.

### PERSONNAGES DES INTERMÉDES.

DANS LE PREMIER ACTE.

POLICHINELLE.
UNB VIEILLE.
VIOLONS.
ARCHERS, chantants et dansants.

DANS LE SECOND ACTE.

QUATRE ÉGYPTIENNES, chantantes. ÉGYPTIENS ET ÉGYPTIENNES, chantante et danse.

DANS LE TROISIÈME ACTE.

TAPISSIERS, dansants.

LE PRÉSIDENT de la Faculté de médecine.

DOCTIFURS.

ARGAN, bachelier.

APOTHICAIRES, avec leurs mortiers et leurs pilons
PORTE-SERINGUES.

SHIRURGIENS.

La scène est à Paris

# PROLOGUE.

Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mèlent d'écrire travaillent ou à ses louanges, ou à son divertissement. C'est ce qu'ici l'on a voulu faire; et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince, qui donne entrée à la comédie du Malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux.

Le théâtre représente un lieu enampêtre, et néanmoins fort agréable.

# ÉCLOGUE

EN MUSIQUE ET EN DANSE.

SCÈNE I. - FLORE, DEUX ZÉPHIRS, dansonts,

FLORE.

Quittez, quittez vos troupeaux; Venez, bergers, venez, bergères; Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux : Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères, Et réjouir tous ces hameaux.

Quitlez, quittez vos troupeaux; Venez, bergers, venez, bergeres;

SCÈNE II. FLORE, DEUX ZÉPHYRS, dansents; CLIMÈNE DAPHNÉ, TIRCIS, DORILAS.

CLIMÈNE, a Tireis; ET DAPHNÉ, a Dordas.
Berger, laissons là tes feux:
Voilà Flore qui nous appelle.

TIREIS, à Climene: ET DORILAS, à Daphae.
Mais au moins, dis-moi, cruelle,

TIRCIS.

Si d'un peu d'emitié tu payeras mes vœux.

Si lu seras sensible à mon ardeur fidèle.

CLIMÈNE ET DAPHNÉ.

Voilà Flore qui nous appelle.

TIRCIS ET DORILAS.

Ce n'est qu'un mot, un mot, un seul mot que je veus.

Languicai-je toujours dans ma peine mortelle?

Puis-je espérer qu'un jour tu me rendras heureux?

CLIMÈNE ET DAPHNÉ.

Voilà Flore qui nous appelle.

SCÈNE III. - FLORE; DEUX ZÉPHYRS, dansants; CLIMÈNE, DAPHNE, TIRCIS, DORHAS; BERGERS ET BERGÉRES de la grade Torna et de Dorlas, chantants et dansants.

### PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Toute a troupe des bergers et des bergères va se placer en cadence autour de Flore.

CLIMINE.

Quelle nouvelle parmi nous, Déesse, doit jeter tant de réjouissance?

DATEIN.

Nous brûlons d'apprendre de vous Cette nouvelle d'importance.

DORILAS.

D'ardeur nous en soupirons tous.

CLIMÈNE, DAPHNÉ, TIRUIS, DORILAS.

Nous en mourons d'impatience.

FLORE

La voici; silence, silence!

Ver vœux sont exaucés, LOUIS est de retour, Il remêne en ces lieux les plaisirs et l'amour, Et vous voyez finir vos mortelles alarmes.

Par ses vastes exploits son bras voit tout souncie .

Il quitte les armes, Faute d'ennemis.

CHOEUR.

Ah! quelle douce nouvelle!
Qu'elle est grande! qu'elle est belle!
Que de plaisirs! que de ris! que de jeuz!
Que de succès heureux!
Et que le ciel a bien rempli nos vœux!
Ah! quelle douce nouvelle!
Ou'elle est grande! qu'elle est belle!

### DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Tous les bergers et bergères expriment, par des directes transports de leur joie.

FLORE.

De vos flûtes bocagères
Réveillez les plus beaux sons;
LOUIS offre à vos chansons
La plus belle des matières.
Après cent combats
Où cueille son bras
Une ample victoire,
Formez entre vous
Cent combats plus doux,
Pour chanter sa gloire.

CHOEUR.

Formons, entre nous, Cent combats plus doux, Pour chanter sa gloire.

FLORE.

Mon jeune amant, dans ce bois, Des présents de mon empire Prépare un prix à la voix Qui saura le mieux nous dire Les vertus et les exploits Du plus auguste des rois.

CLIMENE

Si Tircis a l'avantage,

DAPHNÉ.

Si Dorilas est vainqueur, CLIMÈNE.

A le chérir je m'engage.

DAPHNÉ.

Je me donne à son ardeur.

TIRCIS.

O trop chère espérance!

DORILAS.

O mot plein de douceur!

TIRCIS ET DORILAS.

Flus beau sujet, plus belle récompense Penvent-ils animer un cœur?

Les violons jouent un air pour animer les deux bergers au combat, tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied d'un bel arbre qui est au milieu du théâtre, avec deux Zéphyrs, et que le reste, comme spectateurs, va occuper les deux côtés de la scène.

#### TIRCIS.

Quand la neige fondue enfle un torrent fameux, Contre l'effort soudain de ses flots ecumeux

Il n'est rien d'assez solide; Digues, châteaux, villes, et bois, Hommes et troupeaux à la fois, Tout cède au courant qui le guide : Tel, et plus fier et plus rapide, Marche LOUIS dans ses exploits.

# TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis dansent autour de lui, sur une ritournelle, pour exprimer leurs applaudissements.

#### DORILAS.

Le foudre menagant qui perce avec fureur L'affreuse obscurité de la nue enfiammée, Fait, d'épouvante et d'horreur, Trembler le plus ferme cœur; Mais, à la tête d'une armée, LOUIS jette plus de terreur.

# QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Dorilas font de même que

#### TIRCIS.

Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés,

Par un brillant amas de belles vérités Nous voyons la gloire effacée; Et tous ces fameux demi-dieux, Que vante l'histoire passée. Ne sont point à notre pensée Ce que LOUIS est à nos yeux.

# CINQUIEME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis font encore la même chose.

#### DORILAS.

LOUIS fait à nes temps, par ses faits inouis,
Creire tous les beaux faits que nous chante l'histoire
Des siècles évanouis;
Mais nos neveux, dans leur gloire,
N'auront rien qui fasse croire
Tous les beaux faits de LOUIS.

### SIXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Dorilas sont encore de mêmo.

# SEPTIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les bergers et bergères du côté de Tircis et de celui de Dorilas se mêlent et dansent ensemble.

SCÈNE IV. — FLORE, PAN; DEUX ZÉPHYRS, dansants; CLIMÈNE, DAPHNÉ; TIRCIS, DORILAS; FAUNES, dansants: PERGERS ET BERGÉRES, chaptants et dansants.

### PAN.

Laissez, laissez, hergers, ce dessein témernire;
Hé! que voulez-vous faire?
Chanter sur vos chalumeaux
Ce qu'Apollon sur sa lyre,
Avec ses chants les plus beaux,
N'entreprendroit pas de dire;
iest donner trop d'essor au feu qui vous inspire;
iest donner vers les cieux sur des ailes de cire,
Pour tomber dans le fond des eaux.

panter de LOUIS l'intrépide courage.

Il n'est point d'assez docte voix,

Point de mots assez grands pour en tracer l'image;

Le silence est le langage Qui doit louer ses exploits.

Consacrez d'autres soins à sa pleine victoire.

Vos louanges n'ont rien qui flatte ses desirs :

Laissez, laissez là sa gloire, Ne songez qu'à ses plaisirs.

CHOLUR.

Laissons, laissons là sa gloire, Ne songeons qu'à ses plaisirs.

FLORE, à Tircis et a Dorilas.

Bien que, pour étaler ses vertus immorteiles, La force manque à vos esprits,

Ne laissez pas tous deux de recevoir le prix.

Dans les choses grandes et belles,

Il suffit d'avoir entrepris 1.

### HUITIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les deux Zéphyrs dansent avec deux couronnes de tieurs à le main, qu'ils vieunent donner ensuite aux deux bergers.

CLIMENE ET DAPHNÉ, donnant la main à leurs amonts.

Dans les choses grandes et belles, Il suffit d'avoir entrepris.

TIRCIS ET DORILAS.

Ah! que d'un doux succès notre audace est suivie!

Ce qu'on fait pour LOUIS, on ne le perd jamais.

Au soin de ses plaisirs donnons-nous désormais.

FLORE ET PAN.

Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie!

CHOUGH.

Joignons tous dans ces bois Nos flûtes et nos voix :

'C'est la traduction de l'adage latin tiré de Tibulle: In magnis et voluisses autest. La Fontaine a dit de même, en terminant seu Discours à M. le Douglais.

Et. no. cagreer je n'emporte le prix,

Secrat du mons l'honneut de l'avoir entrapris. (Augur)

Ce jour nous y convie; Et faisons aux échos redire mille fois : LOUIS est le plus grand des rois; Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie!

# NEUVIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Faunes, bergers et bergères, tous se mêlent, et il se fait entre eux des jeux de danse; après quoi ils se vont préparer pour le comédie.

# AUTRE PROLOGUE.

SCÈNE I. - UNE BERGERE, chantonte.

Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, Vains et peu sages médecins; Vous ne pouvez guérir, par vos grands mots latins La douleur qui me désespère: Votre plus haut savoir n'est que pure chimère.

Hélas! hélas! je n'ose découvrir

Mon amoureux martyre

Au berger pour qui je soupire,
Et qui seul peut me secourir.

Ne prétendez pas le finir,
Ignorants médecins; vous ne sauriez le faire:
Votre plus haut savoir n'est que pure chimère.
Ces remèdes peu svirs, dont le simple vulgaire
Croît que vous connoissez l'admirable vertu,
Pour les maux que je sens n'ont rien de salutaire;
Et tout votre caquet ne peut être reçu

Oue d'un malade imaginaire.

Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, Vains et peu sages médecins, etc

Le théâtre change et représente une chambre.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - ARGAN, assis, une table devant lui, comptant avec des jetons les parties de son apothicaire.

Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt; trois et deux font cinq. « Plus, du vingt-quatrième, un petit » clystère insinuatif, préparatif et rémollient, pour amollir. » humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. » Ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. « Les entrailles de monsieur, trente sols. » Oui; mais, monsieur Fleurant, ce n'est pas tout que d'être civil; il faut être aussi raisonnable. et ne pas écorcher les malades. Trente sols un lavement! Je suis votre serviteur, je vous l'ai déja dit; vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à vingt sols; et vingt sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire dix sols; les voilà, dix sols. « Plus, dudit jour, un bon clystère détersif, com-» posé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosat, et au-" tres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettover » le bas-ventre de monsieur, trente sols. » Avec votre permission, dix sols. « Plus, dudit jour, le soir, un julep hépa-• tique, soporatif et somnifère, composé pour faire dormir » monsieur, trente-cinq sols. » Je ne me plains pas de celui-là; car il me fit bien dormir. Dix, quinze, seize, et dixsept sols six deniers. "Plus, du vingt-cinquième, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casse » récente avec séné levantin, et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur, quatre livres. » Ah! monsieur Fleurant, c'est se moquer : il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre quatre francs. Mettez, mettez trois livres, s'il vous plaît. Vingt et trente sols. « Plus, dudit jour, une potion anodine et astringente, pour faire reposer monsieur, trente sols. » Bon, dix et quinze sols. · Plus, du vingt-sixième, un clystère carminatif, pour chas

» ser les vents de monsieur, trente sols. » Dix sols, monsieur Fleurant. « Plus, le clystère de monsieur, réitéré le " soir, comme dessus, trente sols. " Monsieur Fleurant, dix sols, « Plus, du vingt-septième, une bonne médecine, com-» posée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises » humeurs de monsieur, trois livres. » Bon, vingt et trente sols: je suis bien aise que vous sovez raisonnable. " Plus, » du vingt-huitième, une prise de petit lait clarifié et duc-» coré, pour adoucir, lénisser, tempérer et rafraichir le sang \* de monsieur, vingt sols. \* Bon, dix sols. « Plus, une po-" tion cordiale et préservative, composée avec douze grains » de bézoar, siron de limon et grenades, et autres, suivant " l'ordonnance, cinq livres. " Ah! monsieur Fleurant, tout doux, s'il vous plait; si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade : contentez-vous de quatre francs, vingt et quarante sols. Trois et deux font eing et eing font dix, et dix font vingt. Soixante et trois livres quatre sols six deniers. Si bien donc que, de ce mois, j'ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit médecines; et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et douze lavements; et l'autre mois. il v avoit douze médecines et vingt lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à monsieur Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôle tout ceci. (Voyant que personne ne vient, et qu'il n'y a aucun de ses gens dans sa chambre.) Il n'y a personne. J'ai beau dire : on me laisse toujours seul; il n'y a pas moven de les arrêter ici. (Apres avoir sonné une sonnette qui est sur la table.) Ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d'affaire. Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds... Toinette, Drelin, drelin, drelin, Tout comme si je ne sonnois point. Chienne! coquine! Drelin, drelin, drelin, l'enrage. (Il ne sonne p us, mais il crie.) Drelin, drelin, drelin. Carogne, à tous les diables! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drelin, drelin, drelin, Voilà qui est pitovable! Drelin, drelin, drelin! Ah! mon Dien! Ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin 1

<sup>&#</sup>x27;a Ahl que j'en veux aux medecins! Quelle forfanterie que leur art! On me contoit hier cette comedie du Malade imaginaire que je u'ai point vue. Il étoit donc dans l'obessance exacte de ces messieurs; il comptoit tout : c'étoient 16 gouttes d'en élixir dans 13 cuillerées d'eau; s'il y en cût cu 14, tout étoit perdu.

# SCÈNE II. - ARGAN, TOINETTE.

TOINETTE , en entrant.

On y va.

ARGAN.

Ah! chienne! ah! carogne!

TOINETTE, faisant semblant de s'être cogné la tête.

Diantre soit fait de votre impatience! Vous pressez si forz les personnes, que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.

ARGAN, en colere.

Ah! traîtresse!...

TOINETTE, interrempant Argan.

Ah!

ARGAN.

Il y a...

TOINET IT.

Ah!

ARGAM.

Il y a une heure...

TOINITH.

Ah!

ARGAM.

Tu m'as laissé...

TOINETTE.

Ah!

ARGAN.

Tais-toi donc, coquine, que je te querelle.

TOINETTE.

Camon, ma foi, j'en suis d'avis, après ce que je me suiz fait.

ARGAN.

Tu m'as fait égosiller, carogne.

TOINETTE.

Et vous m'avez fait, vous, casser la tête : l'un vaut biez fautre. Quitte à quitte, si vous voulez.

Il prend une pilule, on lui a dit de se promener dans sa chambre; mais il est er peine, et demeure tout court, parcequ'il a oublie si c'est en long ou en large; sela me fit fort rire, et l'on applique cette folie à tout moment. >

Lettres de Mar de Sevigné, Paris, Blaise, 1820, in-8°, t. IV. p. 460.

ARGAN.

Quoi! coquine ...

TOINETTE.

Si vous querellez, je pleurerai.

ARGAN.

Me laisser, traîtresse...

TOINETTE, intercompant encore Argan.

Ah!

ARGAN.

Chienne, tu veux...

TOINETTE.

Ah!

ARGAN.

Quoi! il faudra encore que je n'aie pas le plaisir de la quereller?

TOINETTE.

Querellez tout votre soûl : je le veux bien.

ARGAN.

Tu m'en empéches, chienne, en m'interrompant à tous coups.

TOINETTE.

Si vous avez le plaisir de queretler, il faut bien que, de mon côté, j'aie le plaisir de pleurer : chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah!

ARGAN.

Allons; il faut en passer par là. Ote-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. (Après s'être levé.) Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré?

TOINETTE.

Votre lavement?

ARGAN.

Oni. Ai-je bien fait de la bile?

TOINETTE.

Ma foi! je ne me mèle point de ces affaires-là; c'est à monsizur Fleurant à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit.

ARGAN.

Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt, pour l'autre que je dois tantôt prendre.

TOINETTE.

Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Purgon s'égaient bien sur votre corps; ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrois bien leur demander quel mal vous avez, pour faire tant de remèdes

#### RGAN.

Taisez-vous, ignorante; ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique : j'ai à lui dire quelque chose.

### TOINETTE.

La voici qui vient d'elle-même, eile a deviné votre pensée.

SCÈNE III. - ARGAN, ANGÉLIQUE, TOINETTE.

### ARGAN

Approchez, Angélique : vous venez à propos; je voulois vous parler.

ANGÉLIQUE.

Me voilà prête à vous ouir.

ARGAN.

Attendez. (A Toinette.) Donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure.

#### TOINETTE.

Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Fleurant nous donns des affaires.

SCÈNE IV. - ANGÉLIQUE, TOINETTE.

ANGÜLIQUE.

Toinette:

TOINETTE.

Quoi?

ANGÉLIQUE.

Regarde-moi un peu.

TOINETTE.

Hé bien! je vous regarde.

ANGÉLIQUE.

Toinette!

TOINETTE.

fle bien! quoi, Toinette?

ANGÉLIQUE.

Ne devines-tu point de quoi je veux parler!

TOINITTE

Je m'en doute assez : de notre jeune amant ; car c'est sur

ui depuis six jours que roulent tous nos entretiens; et vous n'êtes point bien, si vous n'en parlez à toute heure.

ANGILIQUE.

Puisque tu connois cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te ieter sur oe discours?

TOINETTE.

Vous ne m'en donnez pas le temps ; et vous avez des soins la-dessus qu'il est difficile de prévenir.

ANGULIOUE.

Je l'avoue que je ne saurois me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments le s'ouvrir à toi. Mais, dis-moi, condamnes-tu. Toinette, les sentiments que j'ai pour lui?

TOINETTE.

Je n'ai garde.

ANGÉLIQUE.

Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressione?

le ne dis pas cela.

ANGÉLIQUE.

Et voudrois-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi?

TOINETTE.

A Dieu ne plaise!

ANGÚLIQUE.

Dis-moi un peu : ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin, dans l'aventure inopinée de notre connoissance?

TOINETTE.

Oni

ANGÉLIQUE.

No trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connoître, est tout à fait d'un hou to nomme?

TOINETTE.

Our.

ANGÉLIQUE.

que l'on ne peut pas en user plus généreusement?

ANGI LIQUE.

El qu'il fit tout cela-de la meilleure grace du monde?

Oh! oui.

ANGÉLIQUE.

Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne?

TOINETTE.

Assurément.

ANGÉLIQUE.

Qu'il a l'air le meilleur du monde?

TOINETTE.

Sans doute

ANGÉLIQUE.

Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble?

POINETTE.

Cela est sûr.

ANGÉLIQUE.

Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit?

TOINETTE

Il est vrai.

ANGÉLIQUE.

Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouche tout commerce aux doux empressements de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire?

TOINETTE.

Vous avez raison.

ANGÉLIQUE.

Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit?

TOINETTE.

Hé! he! ces choses-là parfois sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité; et l'ai vu de grands comédiens là-dessus.

ANGÉLIQUE.

Ah! Toinette, que dis-tu là? Hélas! de la façon qu'il prole, seroit-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai?

TOINETTE.

En tout cas, vous en serez bientôt éclaircie; et la résolu-

tion où il vous écrivit hier qu'il étoit de vous faire demander en mariage, est une prompte voie à vous faire connoître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve.

ANGÉLIQUE.

Ah! Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme.

TOINETTE.

Voilà votre père qui revient.

# SCÈNE V. - ARGAN, ANGÉLIQUE, TOINETTE.

### ARGAN.

Oh çà, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, où peutêtre ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage! Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah! nature, nature! A ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier.

### ANGÉLIQUE.

Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner.

#### ARGAN.

Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante : la chose est donc conclue, et je vous ai promise.

# ANGÉLIQUE.

C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.

#### ARGAN.

Ma femme, votre belle-mère, avoit envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi, et de tout temps elle a été aheurtée à cela.

TOINETTE, à part.

La bonne bête a ses raisons.

### ARGAN.

Elle ne vouluit point consentir à ce mariage; mais je l'ai importé, et ma parole est donnée.

# ANGÉLIQUE.

Ah! mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés!

TOINETTE, à Argan.

En verité, je vous sais bon gré de cela; et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie.

ARGAN.

Je n'ai point encore vu la personne; mais on m'a dit que j'en serois content, et toi aussi.

ANGÉLIQUE.

Assurément, mon père.

ARGAN.

Comment! l'as-tu vu?

ANGÉLIQUE.

Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connoître il y a six jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre.

ARGAN.

Ils ne m'ont pas dit cela; mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait.

ANGÉLIOUE.

Oui, mon père

ARGAN.

De belle taille.

ANGÉLIQUE.

Sans doute.

ARGAN.

Agréable de sa personne.

MGÉLIQUE.

Assurément.

ARGAN.

De bonne physionomie.

\_ . .

ANGÉLIQUE.

Très bonne.

ARGAN.

Sage et bien né.

ANGÉLIQUE.

Tout à fait.

ARGAN.

Fort honnête.

HI.

ANGELIQUE.

Le plus honnête du monde.

ARGAN.

Qui parle bien latin et grec.

ANGÉLIQUE.

C'est ce que je ne sais pas.

ARGAN.

...t qui sera reçu médecin dans trois jours.

ANGILIQUE.

Lui, mon père?

ARGAN.

Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit?

ANGI LIQUE.

Non, vraiment. Qui vous l'a dit, à vous?

Monsieur Purgon.

ANGÉLIQUE.

Est-ce que monsieur Purgon le connoît?

ARGAN.

La belle demande! Il faut bien qu'il le connoisse, puisque a'est son neveu.

ANGÉLIQUE.

Cléante, neveu de monsieur Purgon?

ARGAN.

Quel Cléante? Nous parlons de ceiui pour qui l'on t'a demandée en mariage.

ANGÉLIQUE.

Telloui.

ARGAN.

Hé bien! c'est le noven de monsieur Purgon, qui est le mis de son beau-frère le médecin, monsieur Diafoirus; et coms s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante; et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, monsieur Purgon, monsieur Fleurant, et moi; et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébaubie!

ANGILIQUE.

C'est, mon père, que je connois que vous avez parle d'une personne, et que j'ai entendu une autre.

TOINETTE

Quoi! monsieur, vous auriez fait ce dessein burlesque?

Et, avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin?

ARGAN.

Oui. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es?

Mon Dieu! tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plait, pour un tel mariage?

ARGAN.

Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances.

TOINETTE.

Hé bien! voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience : est-ce que vous ètes malade?

ARGAN.

Comment, coquine! si je suis malade! Si je suis malade, impudente!

TOINETTE.

Hé bien! oui, monsieur, vous êtes malade; n'ayons point de querclle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne pensez : voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle; et, n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.

ARGAN.

C'est pour moi que je lui donne ce médecin; et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.

TOINETTE.

Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en amie je vous donne un conseil?

ARGAN.

Quel est-il, ce conseil?

TOINETTE.

De ne point songer à ce mariage-là.

ARGAN.

Et la raison?

TOINETTE.

La raison, c'est que votre fille n'y consentira point ..

ARGAN.

Elle n'y consentira point?

TOINETTE.

Non.

ARGAN.

Ma fille!

TOINETTE.

Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde.

ARGAN.

J'en ai affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier; et, de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfants, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage; et monsieur Purgon est un homme qui a huit mille bonnes livres de rente.

TOINETTE.

Il faut qu'il ait tué bien des gens, pour s'être fait si riche.

Huit mille livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père.

TOINETTE.

Monsieur, tout cela est bel et bon; mais j'en reviens toujours là : je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari; et elle n'est point faite pour être madame Diafoirus.

ARGAN.

Et je veux, moi, que cela soit

TOINETTE.

Hé, fi! ne dites pas cela.

ARGAN.

Comment! que je ne dise pas cela?

TOINETTE.

Hé, non.

Tout ce jeu de théâtre est emprunté au Tartuffe, acte II, scène il. Bret.

ARGAN-

Et pourquoi ne le dirai-je pas?

TOINETTE.

On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.

ARGAN.

On dira ce qu'on voudra; mais je vous dis que je veu qu'elle exécute la parole que j'ai donnée.

TOINETTE.

Non; je suis sûre qu'elle ne le fera pas.

ARGAN.

Je l'y forcerai bien.

TOINETTE.

Elle ne le fera pas, vous dis-je.

ARGAN.

Elle le sera, ou je la mettrai dans un couvent.

TOINETTE.

Vous?

ARGAN.

Moi.

TOINETTE.

Bon!

ARGAM.

Comment, bon?

TOINETTE.

Vous ne la mettrez point dans un couvent.

ARGAN.

Je ne la mettrai point dans un couvent?

TOINETTE.

Non.

ARGAN.

Non?

TOINETTE.

Non.

ARGAN.

Ouais! Voici qui est plaisant! Je ne mettra: pas ma fillo dans un couvent, si je veux?

TOINETTE.

Non, vous dis-je.

ARGAN.

Qui m'en empêchera?

TOINETTE.

Vous-même.

ARGAN.

Moi?

TOINETTE

Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là.

ARGAN.

Je l'aurai.

TOINETTE.

Vous vous moquez.

ARGAN.

Je ne me moque point.

TOINETTE.

La tendresse paternelle vous prendra

ARGAN.

Elle ne me prendra point

TOINETTE.

Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un Mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher.

ARGAN.

Tout cela ne fera rien.

TOINETTE.

Oui, oui.

ARGAN.

le vous dis que je n'en démondrai point.

TOINTITE.

Bagatelles.

ARGAN.

Il ne faut point dire, Bagatelles.

TOINETTE.

Mon Dieu! je vous connois, vous êtes bon naturellement.

ARGAN, avec emportement.

Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux !.
TOINETTE.

Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous étemalade.

¹Ce dial que est presque sopié mot a mot de la scene vi du premier acte des

ARGAN.

Jo lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.

TOINETTE.

Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien.

ARGAN.

Où est-ce donc que nous sommes? et quelle audace est-c. là, à une coquine de servante, de parler de la sorte devant sen maître?

TOINETTE.

Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser.

ARGAN, courant agres Tornette.

Ah! insolente, il faut que je t'assomme.

TOINETTE, évitant Argan, et mettant la chaise entre elle et lui.

Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer.

ARGAN, courant apres Toinette autour de la chaise avec son bâton.

Viens, viens, que je t'apprenne à parler.

TOIM TTE, se sauvant du coté ou n'est point Argu.

Je m'intéresse, comme je dois, à ne vous point lesser faire de folie.

ARGAN, de même.

Chienne!

TOINEITI, de même.

Non, je ne consentirai jamais à ce mariage.

ARGAN, de même.

Pendarde!

TOINETIL, de même.

Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoires.

Carogne!

TOINETTE, de même.

Et elle m'obéira plutôt qu'à vous.

ARGAN, s'arrêtant.

Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-la?

Hé! mon père, ne vous faites point malade.

ARGAN, à Angelique.

Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malé-liction

TOINETTE, en s'en andas

Et moi, je la déshériterai, si elle vous obéit.

ARGAN, se jetant dans sa chat e

Ah! ah! je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir 1.

SCÈNE VI. - BÉLINE, ARGAN.

ARGAN.

Ah! ma femme, approchez.

BÉLINE.

Qu'avez-vous, mon pauvre mari?

ARGAN.

Venez-vous-en ici à mon secours.

BÉLINE.

Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit tile?

Ma mie!

BULINE.

Mon ami!

ARGAN.

On vient de me mettre en colère.

BÉLINE.

Hélas! pauvre petit mari! Comment donc, mon ami?

ARGAN.

Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.

BÉLINE.

Ne vous passionnez donc point.

RGAN.

Elle m'a fait enrager, ma mie.

BÉLINE.

Doucement, mon fils.

ARGAN.

Elle a contrecarre, une heure durant, les choses que je veux faire.

BÉLINE.

Là, là, tout doux!

Cette scène rappelle la scène seconde de l'acte II du Tartuffe. Toinette parle comme Dorine, Argan parle comme Organ : c'est le même dialogue et la même situation, modifiés par de nouveaux caractères (Bret.)

ARGAM.

Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.

BÉLINE.

C'est une impertinente.

ARGAN.

Yous savez, mon cœur, ce qui en est.

BÉLINE.

Oui, mon cœur; elle a tort.

ARGAN.

M'amour, cette coquine-là me fera mourir.

BÉLINE.

Hé là, hé là!

ARGAN.

Elle est cause de toute la bile que je fais.

BÉLINE.

Ne vous fâchez point tant.

ARGAN.

Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser.

BÚLINE.

Mon Dieu! mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités, à cause des bonnés. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente, et surtout fidèle; et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Holà! Toinette!

SCÈNE VII. - ARGAN, BÉLINE, TOINETTE.

TOINETTE.

Madame.

BÉLINE.

Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? TOINETTE, d'un ton doucereux.

Moi, madame? Hélas! je ne sais pas ce que vous me voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en tontes choses.

ARGAN.

Ah! la traitresse!

TOINETTE.

Il nous a dit qu'il vouloit donner sa fille en mariage au

fils de monsieur Diafoirus : je lui ai répondu que je trouvois le parti avantageux pour elle, mais que je croyois qu'il fe poit mieux de la mettre dans un couvent.

## BÉLINE.

It n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison.

Ah! m'amour, vous la croyez? C'est une scélérate; elle m'a dit cent insolences.

## BÉLINE.

Hé bien! je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Ecoutez, Toinette: si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Çà, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles: il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles!.

## ARGAN.

Ah! ma mie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi!

BÉLINE, accommodant les oreillers qu'elle met autour d'Argan.

Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer, et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos, et cet autre-là pour soutenir votre tête.

TOINETTE, lui mettant rudement un oreiller sur la tête

Et celui-ci pour vous garder du serein.

ARGAN, se levant en colère, et jelant ses oreillers à Toinette, qui s'enfait.

Ah! coquine, tu veux m'étouffer!

# SCÈNE VIII. - ARGAN, BÉLINE.

# BÉLINE.

Hé là, hé là! Qu'est-ce que c'est donc?

<sup>&#</sup>x27;Ce passage est imité d'Horace. Il y a dix-huit cents ans que ce grand poète appeilloit à ceux qui veulent attraper des successions de tenir une conduite à ceu près semblable à celle de Béline:

 <sup>◆</sup> Obsequio grassare : mone, si increbuit aura,
 ➤ Cautus uti velet carum caput, ➤ etc.

c Obsédez par vos complaisances. Au plus léger souffle du vent, dites : Couvres

buen cette tête qui nous est si chere! > (Horace, Sature v, livre II.

(Aimé Martin.)

ARGAN, se jetant dans sa chaise.

Ah, ah, ah! je n'en puis plus.

BILINE.

Pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru faire bien.

ARGAN.

Vous ne connoissez pas, m'amour, la malice de la perdarde Ah! elle m'a mis tout hors de moi; et il faudra plus de huit médecines et de douze lavements pour réparer tout

BI LINE.

Là, là, mon petit ami, apaisez-vous un peu.

ARGAN.

Ma mie, vous êtes toute ma consolation.

Pauvre petit fils!

BÉLINE.

Pour tâcher de reconnoître l'amour que vous me portez je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament.

BÍLINE.

Ah! mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie : pue saurois souffrir cette pensée; et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur.

ARGAN

Je vous avois dit de parler pour cela à votre notaire

BÉLINE.

Le voilà la dedans, que j'ai amené avec moi

ARGAN.

Faites-le donc entrer, m'amour.

BÉLINE.

llélas! mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela

SCÈNE IX. - MONSIEUR DE BONNEFOI, BÉLINE, ARGAN.

ARGAN.

Approchez, monsieur de Bonnesoi, approchez. Prenez en siège, s'il vous plait. Ma semme m'a dit, monsieur, que cous étiez sort honnéte homme, et tout à fait de ses amis le l'ai chargée de vous parler pour un testament que par sux sans sans faire.

## BÉLINE.

Hélas! je ne suis point capable de parler de ces choses-là.

MONSIEUR DE BONNEFOI.

Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions, et le dessein où vous êtes pour elle; et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament.

### ARGAN.

Mais pourquoi?

## MONSIEUR DE BONNEFOI.

La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourroit faire : mais, à Paris en leus les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut; et la disposition scroit nulle. Tout l'avantage qu'homme et femme conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs; encore faut-il qu'il n'y ait enfants, soit des deux conjoints, ou de l'un d'eux, lors de décès du premier mourant 1.

## ARGAN.

Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, et qui prend de lui tant de soin! J'aurois envie de consulter mon avocat, pour voir comment je pourrois faire.

# MONSIEUR DE BONNEFOI.

Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sivères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi : ce sont gens de difficultés, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter, qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi, et rendre juste ce qui n'est pas permis; qui savent aplanir les difficultés d'une affaire, et trouver des moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses; autrement nous ne fe rions rien, et je ne donnerois pas un sol de notre métier

#### ARGAN.

Ma femme m'avoit bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnéte homme. Comment puis-je faire,

t M. de Bonnefoi rapporte ici presque textuellement, les articles 280 et caracienne Coutume de Paris.

s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes

### MONSIEUR DE BONNEFOI.

Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez, en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous
pouvez; et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez en
core contracter un grand nombre d'obligations non suspectes
au profit de divers créanciers qui préteront leur nom à votre
femme, et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire
plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie,
mettre entre ses mains de l'argent comptant, ou des billets
que vous pourrez avoir payables au porteur.

#### BÉLINE.

Mon Dieu! il ne faut point vous tourmenter de tont cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde.

ARGAN.

Ma mie!

BULINE.

Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour tour perdre...

ARGAN.

Ma chère femme!

BÉLINE.

La vie ne me sera plus de rien.

ARGAN.

M'amour!

BÉLINE.

Et je suivrai vos pas, pour vous faire connoître la tendresse que j'ai pour vous.

ARGAN.

Ma mie, vous me fendez le cœur! Consolez-vous, je vous en prie.

MONSIEUR DE BONNEFOI, à Béline.

Ces larmes sont hors de saison; et les choses n'en sont point encore là.

BLLINE.

Ah! monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement

#### ARGAN

Tout le regret que j'aurai, si je meurs, ma mie, c'est de n'aveir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avoit dit qu'il m'en feroit faire un.

MONSIEUR DE BONNLFOI.

Cela pourra venir encore.

RGAN.

Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit; mais, par précaution, je veux vous mettre entre les mains vingt mille francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcève, et deux billets payables au porteur, qui me sont dus, l'ux par monsieur Damon, et l'autre par monsieur Gérante.

BÉLINE.

Non, non, je ne veux point de tout cela. Ah!... Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve?

ARGAN.

Vingt mille francs, m'amour.

BÉLINE.

Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah!... De combien sont les deux billets?

ARGAN.

lls sont, ma mie, l'un de quatre mille francs, et l'autre de six.

BÉLINE.

Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous.

MONSIEUR DE BONNEFOI, à Argan.

Voulez-vous que nous procedions au testament?

ARGAN.

Oui, monsieur; mais nous serons mieux dans non petit cabinet. Mamour, conduisez-moi, je vous prie.

BÉLINE.

Allons, mon pauvre petit fils.

SCÈNE K. - ANGELIQUE, TOINETTE

TOINETTE.

Votre telle-mère ne s'embret point : et c'est sans doute

quelque conspiration contre vos intérêts, où elle pousse votre père.

# ANGI LIQUE.

Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne lispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les desseins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis.

## TOINETTE.

Moi, vous abaudonner! J'aimerois mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente, et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle; et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-mor faire; j'emploierai toute chose pour vous servir; mais, pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous, et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère.

## ANGÉLIQUE.

Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu.

#### TOINETTE.

de n'ai personne à employer à cet office, que le vieux usurier Polichiaelle, mon amant; et il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur, que je veux bien dépenser pour voas. Pour aujourd'hui, il est trop tard; mais demain, de grand matin, je l'envoierai querir, et il sera ravi de...

SELNE XI. - BÉLINE, dans la maison; ANGÉLIQUE, TOINETTE.

#### BÉLINE.

Toinette!

TOINETTE, à Angélique.

Voila qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi

'Dans un parallète foit ingemeux entre le Malade una maire et le Tactuffe d'. Petitot a indiqué, pour la première lois, plus eus recroets entre la situation. I argan et ceile d'Orgon. Ces deux personnages sont égarés par ieur la blesse et l'air credulite; tous deux ont une fille qui doit être sacrinée; tous deux sont ce, tiedits par une suivante qui exerce un grand empire dans la maison; colia cuts deux sont mariés en secondes noces, et ont un frere homète homme qui empire direis movens pour les ramener à la raison. La situation est donc absolute deux intères deux sont donner de la moiveanté, il a silli a l'auteur de changer pass us des presentages, le pendre d'autres redeures, et de care d'autre arrectif et est ce qu'il a la tid une rannée es sheure rec, pre esse l'accident de company.

Anne . acau s

# PREMIER INTERMEDE

Le thiste et ange, et représente une ville.

Calabraelle, dans la nuil, vient pour donner une sérénade à sa multiesse. Il est interrompa d'abord par des violons contre le pass il se met en colère, et ensuite par le guet, composé de musiciens et de danseurs.

# POLICHINELLE, seul.

() amour, amour, amour! Pauvre Polichinelle, quelle diable de fantaisie t'es-tu allé metire dans la cervelle? A quoi l'amuses-tu, misérable insensé que tu es? Tu quitte le soin de ton négoce, et tu laisses aller tes affaires a Labordon; tu ne manges plus, tu ne bois presque plus, tu peros le repos de la nuit; et tout cela, pour qui? Pour une dra sonne, franche dragonne; une diablesse qui te rembarre. et se moque de tout ce que tu peux lui dire. Mais il n'y a court à coisonner la-dessus. Tu le veux, amour : il faut être foir comme beaucoup d'autres. Cela n'est pas le mieux du monde à un homme de mon âge; mais qu'y faire? On n'est p.s.-a, equand on veut; et les vieilles cervelles se démontent comme les jeunes. Je viens voir si je ne pourrai point adouen qua ligresse par une sérénade. Il n'y a rien parfois qui soit .: baschant qu'un amant qui vient chanter ses doléances aux junts et aux verrous de la porte de sa maîtresse. (Apres avoir r ... tatal Voici de quoi accompagner ma voix. O nuit! A there unt! porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible.

> Notice e si v'amo e v'adore \*. Colo unu si per mio ristoro;

The process as the et vons adolo-

Mase voi dite di nò, Bella ingrata, to morres.

> Frå la sperausa S' afûte it enore, In loutanatea Consuma l' bore, Shidore inganna Che mi fizora Brose l' affinno. Ant! troppondure:

20st per troppo amar languisco e mila a

Notice di v'amo e v'alors. Corco un si per mio resta. Mo se vor dite di nà. Bella marata, io morico.

Se non dormite,
Almen pensate
Alle ferite
Ch'ale are rei fate
Deb! limen : geta
Per ma co forto,
So m'uce lete,
D' bayer i terite;

D'haver i terio : Vestra : .213 mi seemani il mae

> Mais si vous me répondez Non, Belle ingrate, je mourrai.

> > Dans l'esperance
> > Le cœur s'allier,
> > Dans l'eronnes ent
> > Il cousume ses le reg
> > L'erreur si douce
> > Qui me personnes
> > Que ma penne y climi,
> > Hélas! dure trop

Amer, por r trop aimer, je lang i s c. je me-

Anit et jour je vonsaime et vous rione Jecherche un Our jui me rest ore; Mais si vous me refusez, Belle ingrate, je mourrai.

Si vous ne dormez pas,
An moins pensez
Fux lidesares
Que vous lutes à mar consis.

Pour ma cars lata

Si vons me tuez,

Votre pitie adoudira mor was this

Notte e ai v amo e v'adoro. Gerco un si per mio ristoro; Ma se voi dite di nò. Bella ingrata, io morirò <sup>1</sup>.

SCÈNE II. — POLICHINELLE; UNE VIEILLE, se présentant la fenètre, ce repordant à Polichmelle pour se moquer de 1822.

LA VIEILLE chante.

Zerbinetti, chi egni hon con finit sguardi,
Mentiti desiri,
Fallaci sospiri,
Accenti borgnardi,
Di fede vi prez ate,
Ah! che noo m'ingannate.
Che gia so per prova.
Ch' in voi non si trova
Costanza në defe.

Gh! quanto è pazza colei che vi cred -

Quei sguardi languidi
Non m' innamorano.
Quei sospir fervidi
Più non m' infiammano
Vel giuro a te.
Zerbino misero,
Del vostro piangers
Il mio cuor libero
Vuol sempre ridere;
Credete a me
Che già so per prova,
Ch' in voi non si trova
Costanza ne fede.

Ch! quanto è pazza colei che vi crede" .

Nuit et jour je vous aime et vous adore, Je cherche un trui qui me restaure Mais si vous me refusez, Belle ingrate, je mourrar.

(L. B.)

Les couplets italiens de cette scene du premier intermède, et ceux de la coconde, ne se trouvent point dans le ballet du Malade imajinaire imprimé par Christophe Ballard en 1673.

I: paraît que Mohere les a ajoutés après la première representation de coste piece.

Galants qui, à chaque moment, par des regards trompousses

Des desurs menteurs,

De faux soupu

Des accents perfides.

SCÈNE III. - POLICHINELLE, VIOLONS, derrière le théatre.

LES VIOLONS commencent un air.

POLICHINELLE.

Quelle impertinen'e harmonie vient interrompre ici ma voix!

LES VIOLONS continuant à jouez.

POLICHINELLE.

Paix là! taisez-vous, violons. Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable.

LES VIOLONS, de même.

POLICHINELLE.

Taisez-vous, vous dis-je; c'est moi qui veux chantes.

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Paix done!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Onais!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Ahil

Ab! yous ne me trompez pas! Je sais par expérience Qu'on ne trouve point en vous un constance ni de fidélité.

Oh! combien est folle celle qui vous crote!

Ces regards languissants Ne m'inspirent point d'amour. Ces soupirs ardents Ne m'endamment point, Je vous le jure sur ma foi. Malheureux galant ! Mon coeur, insensible A votre plainte, Veut tonjours rire: Crovez-m'en: Je sais par expérience Qu'on ne trouve en vous Ni constance ni fidelité.

9h' combien est folle celle qui vous croit. (L. D.)

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Est-ce pour rire?

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Ah! que de bruit!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Le diable vous emporte!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

J'enrage!

LES VIOLONS.

POLICIHNULLE.

Vous ne vous tairez pas? Ah! Dieu soit loué'

LES VICLONS.

POLICHINELLE.

Encore?

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

Peste des violons!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE.

La sotte musique que voilà!

LES VIOLONS.

POLICHINELLE, chantant pour se moquer des violens

La, la, la, la, la, la.

LES VIOLONS.

POLICHINELLE, de même.

La, la, la, la, la.

LES VIOLONS.

POLICHINELLE, de même.

La, la, la, la, la, la.

LES VIOLONS.

POLICHINELLE, de mema.

La, la, la, la, la, la.

LES MOLONS.

PULLITANTALE, de même.

La, la, la, la, la, la.

LIS MOLONS.

POLICIONILLI.

Par ma foi, ceia me divertit. Poursuivez, messieurs les ziolous; vous me ferez plaisir, Neutendant plus neu.) Allons donc, continuez, je vous en prie.

SCLNE IV. - POLICHENELLE, sen.

Voilà le moyen de les faire taire. La musique est accoutumée à ne point faire ce qu'on veut 1. Oh sus , à nous. Avant que de chanter, il faut que je prélude un peu , et jone qu'elque pièce, afin de mieux prendre mon fon. (It prend son latt , dont il latt sent leut de joner, en imitant avec les ievres et la langue te un de cet instrement [Pian, plan, plan, plan, plin, plin, plan, Voilà un temps fàcheux pour mettre un luth d'accord. Plin, plin, plin, Plin, tau , plan, Plin, plan. Les cordes ne tiennent point par ce temps-le., Plin, plin, J'entends du bruit. Mettons mon luth contre la porte.

SCÈNE V. — POLICHINELLE; ARCHERS, passent dans la rue, et accourant au bruit qu'ils entendent.

UN ABCHIR, chantant.

Qui va là? qui va là?

POLICHINILLE, bas.

Qui diable est-ce là? Est-ce que c'est la mode de parler en musique?

L'ARGIUR.

Qui va là? qui va là? qui va là?

POLICHINELLE, épouvanté.

Moi, moi, moi.

L'ARCHIR

Qui va là? qui va là? vous dis-je.

POLICHINELLE.

Moi, moi, vous dis-je.

c Ombolius hoe vidrem est cantombus, inter assicos

> Ut bon plam inducant animum cantare rogati;

> Injussi nunguam desistant. >

(Morace)

L'ARCMER.

Et qui toi? et qui toi?

POLICHINELLE.

Moi, moi, moi, moi, moi, moi.

L'ARCHER.

Dis ton nom, dis ton nom, sans davantage attendre.

POLICHINELLE, feignant d'être bien bardi.

Mon nom est Va te faire pendre.

L'ARCHER.

Ici, camarades, ici. Saisissons l'insolent qui nous répond ainsi.

## PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Tout le guet vient, qui cherche Polichinelle dans la nuit.

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Qui va là?

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Qui sont les coquins que j'entends?

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Bub?

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Holà! mes laquais, mes gens!

VIOLONS ET DANSEURS

POLICHINELLE.

Par la mort!

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Par le sang!

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

J'en jetterai par terro

VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE.

Champagne, Poitevin, Picard, Basque, Breton;

VIOLONS ET DANSEURS

POLICHINELLY

Donnez-moi mon mousquetonom

#### VIOLONS ET DANSEURS.

POLICHINELLE, faisant semblant de terer un coup de pistolet.
Poue.

(lis tombent tous, et s'enfuient.)

# SCÈNE VI. - POLICHINELLE, seul.

Ah, ah, ah, ah! comme je leur ai donné l'épouvante! Voilà de sottes gens, d'avoir peur de moi, qui ai peur des autres. Ma foi, il n'est que de jouer d'adresse en ce monde. Si je n'avois tranché du grand seigneur et n'avois fait le brave, ils n'auroient pas manqué de me happer. Ah, ah, ah!

(Les archers se rapprochent, et, ayant entendu ce qu'il disoit, ils le saisissent au collet.)

# SCÈNE VII. - POLICHINELLE; ARCHERS, chantants.

LES ARCHERS, saisissant Polichinelle.

Nous le tenons. A nous, camarades, à nous! Dépêchez : de la lumière.

(Tout le guet vient avec des lanternes.)

# SCÈNE VIII. - POLICHINELLE; ARCHERS, chantants et deneants.

#### ARCHERS.

Ah! traitre; ah! fripon! c'est donc vous? Faqu.n, maraud, pendard, impulent, teméraire, Insolent, effronté, coquin, filou, voleur, Vous osez nous faire peur!

#### POLICHINELLE.

Messieurs, c'est que j'étois ivre.

#### ARCHERS.

Non, non, non, point de raison; Il faut vous apprendre à vivre. En prison, vite en prison.

#### POLICE! ELLE.

Messieurs, je ne suis point voleur.

ARCHERS.

En prison.

## POLICHINELLE.

Je suis un bourgeois de la ville.

ARCHERS.

En prison.

POLICHINITLE

Qu'ai-je fait?

ARCHERS.

En prison, vite, en prison.

POLICHINELLE.

Messieurs, laissez-moi aller.

ARCHERS.

Non.

2211011231101

Je vous prie!

ARCHERS.

Non.

POLICHINELLE.

Hé!

ARCHERS.

Non.

POLICHINELLE

De grace!

ARCHERS.

Non, non.

POLICHISM

Messieurs!

ARCHERS.

Non, non, non.

POLICHIPEDET

S'il vous plaît.

1 T. . YTA:

Non, non.

POLICHINIELS.

Par charité!

ARCHERS.

Non, non.

PCL SHINELES

Au nom du ciel!

Non, non.

ARCHERS

Mon, non.

POLICHINEIL.

Miséricorde!

ARCHERS.

Non, non, con, point de respectivous appropries a vivra. En prison, vite en prison.

#### POLICHINELLE.

Mé! n'est-il rien, messicars, qui soit capable d'attendrir

#### ARCHERS.

Il est alse lo no sit at her;

Et rous a come a humains, plus qu' non souront croire. Deun gen us sendement six plate a plus a corre

Nous alons v us licher.

#### POLUMINILIE.

Hélas! messieurs, je vous assure que je n'ai pas un sol our moi.

## ARCHITES.

An lefant de s x ; stoles, Cu is secz done, s us lay n,

D'avoir trente croquiguoles,

Ou douze coups de bâton.

#### POLIMINULE.

Si c'est une nécessite, et qu'il faille en pesser par là, je choisis les croquignoles.

#### ARCHERS.

Allons, préparez-vous, Et comptez blen les coms.

## DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les archers danseurs lui donnent des croquignoles en cadence.

POLICHINELLE, pendant qu'on lui donne des croquignoles.

Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit, neuf et dix, onze et douze, et treize, et quaterze et quinze.

### ARCHERS.

Ah! ah! vous en voulez passer! Allons, c'est a recomme met.

#### POLICHINELLE

Ah! messieurs, ma pauvre tête n'en peut plus, et vors venez de me la readre comme une pomme cuite. J'aim-mieux encore les coups de bâton que de recommencer.

#### ARCHERS.

Soit, pous que le béton est pour vous plus charmant, Vous aurez contentement.

# TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Les archers dan : Ini donnent des coups de hidon su ca

POLICHINELLE, comptant les coups de bâton.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, ah, ah! je n'y saurois plus résister. Tenez, messieurs, voilà six pistoies que je vous donne.

#### ARCHERS.

Ah! l'hounête homme! Ah! l'ame noble et belle! Adieu, seigneur; adieu, seigneur Polichine'le.

POLICHINELLE.

lessieurs, je vous donne le bonsoir.

ARCHERS.

Adieu, seigneur; adieu, seigneur Polichinelle.

POLICHINELLE.

Votre serviteur.

ARCHERS.

Adieu, seigneur; adieu, seigneur Polichinelia.

POLICHINELLE.

Très humble valet.

ABCHERS.

Adieu, seigneur; adieu, seigneur Polichinelle.

POLICHINELLE.

Jusqu'au revoir 1.

# QUATRIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Ils dansent tous, en réjouissance de l'argent qu'ils ont reçu.

¹ Dans Boniface ou le Pédant, une demi-douzaine de voleurs rencontront Mamphurus, et lui laissent le choix ou le venir en prison, ou de donner les écus qui restent dans sa giheciere, ou de recevoir dix férules avec une courroie, pour faire pénitence de ses fautes. Le pédant essaie un peu de chaque chose, éd apres avoir été bien étrillé, il finit par donner sa bourse. Cette petite scene a fourni à La Fontaine le sujet d'un conte charmant, et à Moliere le sujet de son meilleur intermede. (Voyez Bonifacs ou le Pédant, de Bruno Nolano, acte V.

FIN DU PREMIER AUTE.

# ACTE SECOND.

(Le théâtre représente la cnambre d'Argan.)

# SCÈNE I. - CLÉANTE, TOINETTE.

TOINETTE, ne reconnoissant pas Cléante.

Que demandez-vous, monsieur?

CLÉANTE.

Ce que je demande?

TOINETTE.

Ah! ah! c'est vous! Quelle surprise! Que venez-vous faire

# CLÉANTE.

Savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur, et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti.

#### TOINETTE

Oui; mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique : il faut des mystères, et l'on vous a dit l'étroite garde où elle est retenue; qu'on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne; et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante, qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie, qui donna lieu à la naissance de votre passion; et nous nous sommes bien gardées de parler de cette aventure.

## CLÉANTE.

Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante, et sous l'apparence de son amant; mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place.

#### TOINETTE.

Voici son père. Retirez-vous un peu, et me laissez lui dire que vous êtes là.

# SCÈNE II. - ARGAN, TOINETTE.

ARGAN, se croyant seul, et sans voir Toinette

Mousieur Purgon m'a dit de me promener le matin, dans

ma chombre, home all es et donc venues, mais j'ai se à lui donc le rei d'est en le zon en trope.

Toller . II.

Mersieur, will un...

Mar Al.

Path has, pendatie' to to me additional retail be concerned of to the sanges passional to both point pather sich and a december.

1011 711.

Je voulois vous dire, monsieur...

ARTIAL.

Parle bas, te dis-je.

TOING LIE.

Monsieur ...

AR AM

Hé?

T THE TAX HER.

Je vous dis que...

ent un teganera

41 .48

Qu'est-ce que tu dis?

THISTIE, . ..

Je dis que volle un haman qui vent parler à vens.

MIGSS.

Qu'il vienne.

FLOUIST A GALL A MINERAL

S LNE HL - ARGAN. GLEANTE, TOINETTE.

CLÉANTE.

Monsieur ...

THIND ....

No part z pas si faut, de pen d'In mier le cerveau de monsieur.

OLUNIA.

Monstrate, je suis cari de sons trouver debout, et do voir que vous vous portez mieux.

folhitvit, f tit secies.

Corner of qu'il se parte mi mat cela cet faux. Monsieur se perte toujours c.:l. CL'ANTE.

Fallow dive greenments our chait misus, et jokal trouve En vis-

TOTAL 735.

Que so it reas alto aver sole lon sis . Me sient i's let moons, et re sont i's injecture is qui vous out lit griff () moux. Il no sest jour s si mol parte.

Al Air.

Elle a raison.

THINITIE.

If we are deal, resembled that remains his outres, make of a company of a quantum soft for couldn't

Celeval Aver

13 (101)

More the sense of the view to put the more than the transfer of the transfer o

Arman.

Perform Age Appendent figure.

2011-1715

at I.I.

Non. Faites-la venir.

TOINETTE.

It is a ball of the name if faut, sile as sout en part older.

IF IN.

ISLE or full

TOINETTE.

Mans in a for quescus diameter, et il me font to a communic a folkton your ebes, or your to a communication of the communication of the

Property of the second of the

SCÈNE IV. - ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE.

## ARGAN.

Venez, ma fille. Votre maître de musique est alié aux champs; et voilà une personne qu'il envoie à sa place pour vous montrer.

ANGÉLIQUE, reconnoissant Cléante.

Ah ciel!

ARGAN.

Qu'est-ce? D'où vient cette surprise?

C'est...

ARGAN.

Quoi! qui vous émeut de la sorte?

ANGÉLIQUE.

C'est, mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici.

ARGAN.

Comment?

ANGÉLIQUE.

J'ai songé cette nuit que j'étois dans le plus grand embarras du monde, et qu'une personne, faite tout comme monsieur, s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours, et qui m'est venue tirer de la peine où j'étois; et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit.

CLÉANTE.

Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant; et mon bonheur seroit grand sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer, et il n'y a rien que je ne fisse pour...

SCÈNE V. - ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE.

# TOINETTE, à Argan.

Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant; et je me dédis de tout ce que je disois hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils, qui viennent vou rendre visite. Que vous serez bien engendré!! Vous allez

¹ Étre engerdré, pour avoir un gendre. Molière s'est ésjà servi du mot engendr dans l'Étourdi, acte II, scène vs.

voir le garçon le mieux fait du monde, et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots, qui m'ont ravie; et votre fille va être charmée de lui.

ARGAN, à Cléante, qui feint de vouloir s'en aller.

Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille; et voilà qu'on lui amène son prétendu mari, qu'elle n'a point encore vu.

CLÉANTE.

C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable.

ARGAN.

C'est le fils d'un habile médecin; et le mariage se fera dans quatre jours.

CLÉANTE.

Fort bien.

ARGAN.

Mandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce.

CLÉANTE.

Je n'y manquerai pas.

ARGAN.

Je vous y prie aussi.

CLÉANTE.

Vous me faites beaucoup d'honneur.

TOINETTE.

Allons, qu'on se range : les voici.

SCÈNE VI. — MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIA-FOIRUS, ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE, LAQUAIS.

ARGAN, mettant la main à son bonnet, sans l'ôter.

Monsieur Purgon, monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier : vous savez les conséquences.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours ux malades, et non pour leur porter de l'incommodite.

(Argan et monsieur Diafoirus parlent en même tempo.)

ARGAN.

Je reçois, monsieur,

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Nous venous ici, monsieur,

ARGAN.

Avec beaucoup de joic,

MONSIFUR DIAFORES.

Mon fils Thomas, et moi,

ARGAN

L'honneur que vous me faites,

MONSIEUR DIAFORUS.

Vous témeigner, monsieur,

ARGAN.

Et j'aurois souhaité...

MONSHAR DIAFORES

Le ravissement où nous sommes...

ARGAN.

De pouvoir aller chez vous...

MONSIEUR DIAFORES

De la grace que vous nous faites ..

ARGIN.

Pour vous en assurer.

MONSIEUR DIAFOIRUS

De vouloir bien nous recevoir...

ARGAN.

Mais veus savez, monsieur,

MONSTELR DIAFORUZ.

Dans l'honneur, monsieur,

ARGAY.

Ce que c'est qu'un pauvre malade;

MONSIEUR DIAFORUS

De votre alliance;

ARGAN.

Qui ne peut faire autre chose...

MONSIEUR DIAPOIRUE.

Et vous assurer...

ARGAN.

Que de vous dire ici...

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Que, dans les choses qui dépendront de notre mê...

ARGAX.

Qu'il cherchera toutes les occasions

# ACTE II, SCENE VL

MONSIEUR DIAFOIRUS.

De même qu'en toute autre,

ABGAN.

De vous faire connoitre, monsieur,

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Nous serons toujours prêts, monsieur,

ARGAN.

Ou'il est tout à votre service.

MONSIEUR DIAFOTRUS

A vous témoigner notre zèle. [A son .ls.] Allons, Thomas, svancez. Faites vos compliments.

THOMAS DIAFOIRIS, à mons, ur Di feirus 4.

N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer?

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Oui.

THOMAS DIAFOIRUS, à Argan.

Monsieur, je viens saluer, reconnoître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendié; mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité; mais vous m'avez accepté par grace². Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps; mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté; et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens aujour-d'hui vous rendre, par avance, les très humbles et très respectueux hommages.

TOINETTE.

Vivent les colléges d'où l'on sort si habile homme!

THOMAS DIAFOIRUS, à monsieur Diafoirus.
Cela a-t-il bien été, mon père?

¹ Ici l'edition originale place cette indication : « Thomas Diafoirus est un grand benèt, nouvellement sorti des écoles, qui fait toutes choses de mauvaiac grace et à centre-temps. »

Thomas Diaforus contrait ses auteurs, et il les met à contribution. Ce début le son compliment à Arcan semble imité d'un passage du di cours de Ciceron, Ad Quirités, post relditum: « A parentibus, id quod ne esse erat, parvus sura processus : a velis natus sem consular's. Li mihi frairem incognitum, qualis futures esses de depunt : vos specielem et perchebit metale orgalism reddikistis. 2

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Optime.

ARGAN, à Angélique.

Allons, saluez monsieur.

THOMAS DIAFOIRUS, à monsieur Diatoirus.

Baiserai-je<sup>1</sup>?

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Oui, oui.

THOMAS DIAFOIRUS, à Angélique.

Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on ..

ARGAN, a Thomas Diafoirus.

Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez.

Où donc est-elle?

ARGAN.

Elle va venir.

THOMAS DIAFOIRUS.

Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue?

Faites toujours le compliment de mademoiselle.

THOMAS DIAFOIRUS.

Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendoit un son harmonieux, lorsqu'elle venoit à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés 2; et, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommee héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dores-en-avant tœurnera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce œur

Les auteurs de l'Histoire du Ticâtre françois ont trouvé, dans les registres de Molère, les titres de différentes farces a tribuées a Molère. Le grand Benés de fils poue en 1664, leur parait être le modele d'après lequel it a fait son rôle de The mas Dianoirus. En ellet, le bais rai-je? et que quesautres traits de ce geure, out bien l'air d'avoir appartieur au grand Benet de fils.

L'abbe d'Auingnac, dans une dissertation contre Cornelle, où l'on retrouve le ton et le style de Thomas Diafoires, debute ams : « Cornelle avoit condamné et muse dramatique au succue; mais, a l'exemple de la statue de Memnou, qui esse oracles sitàl que le soled la touchort de ses ravon. Il a repris la voix à l. « l'or d'un grand ministre » Il est probable que mobere a voulu se maten. Lus ce pessage du style de l'abbé. (Aimé Martin.)

qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant, et très fidèle serviteur et mari.

#### TOINETTE.

Voilà ce que c'est que d'étudier! on apprend à dire de belles choses.

## ARGAN, à Cléante.

Hé! que dites-vous de cela?

## CLÉANTE.

Que monsieur fait merveilles, et que, s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades.

### TOINELLE.

Assurément. Ce sera quelque chose d'admirable, s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours.

#### ARGAN.

Allons, vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde. (Des laquais donneut des seass.) Mettez-vous là, ma fille. (A monsieur Diaforus.) Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils; et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela.

## MONSIEUR DIAFOIRUS.

Monsieur, ce n'est pas parceque je suis son père; mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garcon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais en l'imagination bien vive, ni co feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns; mais c'est par la que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il étoit petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et eveillé. On le voyoit toujours doux, paisible et facilurne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à lous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lei apprendre à lire; et il avoit neuf ans, qu'il ne connoissoit pas encore ses lettres. Bon. disois-je en moi-même : les arbres tardifs sont ceux qui porte at les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisement que sur le sable; mais les choses y sont conservées bien plus longtemps; et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagluation est la marque d'un bon jugement à venir, Lorsone ie l'envoyei au college, il trouva de la peine; mais il se roidissoit contre les difficultés; et ses régents se louoient teujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin. à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences; et je puis dire, sans vanite, que, depuis deux ans cu'il est sur les banes, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'v est rendu redoutable; et il ne s'v passe point d'acte aù il n'aille argumenter à outrance pour la prop sition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne demord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais, sur toute chose, ce qui me plait en lui, of ea quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglement aux opinions de nos anciens, et que jumais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang, et autres opinions de même farine.

THOMAS DIAPOIRUS, tirant de sa poche une grande thèse roulée, qu'il présente à Angélique.

l'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse, qu'avec la permission solvant Accom) de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle, comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit.

# ANGILIQUE.

Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile, et je ne me connois pas à ces choses-là.

# TOINETTE, prenant la thèse.

Honnez, donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image : cela servira à parer notre chambre.

# THOMAS DIAFOIRUS, saluant encore Argan.

Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir, l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme, sur quoi je dois ressonner!.

#### TOINETTE.

Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leurs maitresses; mais donner une dissection est quelque chose de plus galant.

l'Corte plasanterie est évidenment imitée des *Platieurs* de Romae, co Dandin tempose à Isabelle de lui faire passer une heure ou l'enz a von denuzz es qu'estica. (Bret.)

## MONSHUR DISTORES.

Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que, selon les régles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter; qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique, et qu'il est du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréez des enfants bien conditionnés

#### RGAN.

N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la ur, et d'y ménager pour lui une charge de médecin?

## MONSILL R DIMORITS.

A vous en parler franchement, notre metier auprès des reands ne m'a jamais paru apréable: et j'ai toujours trouvé pr'il valoit mieux peur nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à repondre de vos actions a persanne; et, pourvu que l'on suive le commit des règles le l'art, on ne se met point en princ de tou, ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que, quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecias les guérissent.

## TOINLITE.

the est plaisant! et ils sont bien impertinents de vouloir quille sits autres messieurs, vous les guerissiez! Vous n'étes pout auprès d'eux pour cela; vous n'y étes que pour receve : vos pensions et leur ordonner des remèdes; c'est à eux à guérir s'ils peuvent.

## MONSILUR DIACORUS.

Cela est vrai. On n'est oblige qu'a traiter les gens dans les formes.

# ARGAN, a Cléante.

Mansieur, faites un peu chanter ma fille devant la com-

# CLÉANTE.

I Mendois vos ordres, monsieur; et il m'est venu en pensée, jour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle time scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. (A Al-2-10-2-2) lui donnant un papiere. Tenez, voilà votre partie.

### ANGÉLIQUE.

Moi?

#### CLUANTE, bus, à Angélique.

Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous

faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons rhanter. (Haut.) Je n'ai pas une voix à chanter: mais ici il suffit que je me fasse entendre; et l'on aura la bonté de m excuser, par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle.

ARGAN.

Les vers en sont-ils beaux?

CLÉANTE

C'est proprement ici un petit opéra impromptu; et vous p'allez entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de vers libres, tels que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmec, et parlent sur-le-champ.

ARGAN.

Fort bien. Écoutons.

CLEANTE.

Voici le sujet de la scène. Un berger étoit attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisoit que de commencer. lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne, et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitoit une bergère. D'abord il prend les inférêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage; et, après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère, et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux veux qu'il eût jamais vus, versoit des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas! dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable! Et quel inhumain, quel barbare ne seroit touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes gu'il trouve si belles; et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnee, que ie berger n'y peut résister; et chaque mot, chaque regard. est un trait plein de flamme dont son cœur se sent péactré. Est-il, discit-il, quelque chose qui puisse mérile, les aimables paroles d'un tel remerciment? El que ne vouviront on pas faire, à quels services, à quels dangers ne sero t-on pas ravi de courir, pour s'attirer un seul moment des touchantes

<sup>&</sup>quot;M have a successivement reproduct come set along dans l'Etogradi, l'Essie de de la se l'America de la Secrética d'Alexande.

douceurs d'une ame si reconnoissante? Tout le spectacle passe sans qu'il y donne aucune attention; mais il se plaint qu'il est trop court, parcequ'en finissant il le sépare de son adorable bergère; et, de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si thère idee; mais la grande contrainte où l'on tient sa bergère lui en ôte tous les movens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre; et il en obtient d'elle la permission, par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir Mais, dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre, et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cour de ce triste berger! Le voilà accablé d'une mortelle douleur; il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre; et son amour, au désespoir. Lai fait trouver moven de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments, et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint : il v voit venu l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour; il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée; et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore; et son respect et la présence de son père l'empèchent de lui rien dire que des veux. Mais enfin il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi :

(II chante.)

Belle Philis, c'est trop, c'est trop souffrir; Rompons ce dur silence, et m'ouvrez vos pensées.

Apprenez-moi ma destinée : Faut-il vivre? Faut-il mourir?

ANGÉLIQUE, en chantant.

Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, Aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez : Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je scupire : C'est vous en dire assez.

ARGAN.

Ouais! je ne croyois pas que ma fille fût si hab : : ; ; ; de chanter ainsî à livre ouvert, sans hésiter.

CLÉANTE.

Hélas! belle Philis,

Se pourroit-il que l'amoureux Tircis

Eût assez de bonheur

Pour avoir quelque place dans votre cœur?

ANGÉLIQUE.

Je ne m'en défends point dans cette peine extrême Oui, Tircis, je vous aime.

CL! ANTE. .

O parole pleine d'appas! Ai-je bien entendu? Hélas!

Redites-la, Philis; que je n'en doute pas.

ANGI LIQUI..

Oui, Tircis, je vous aime.

HIANTE.

De grace, encor, Philis!

ANGÉLIQUE.

Je vous aime.

CLÉANTE.

Recommences cent fois; ne yous en lass. ( voi

ANGITICEL.

Je vous aime, je vous aime; Oui, Tircis, je vous aime.

CLIANTE.

Dieux, rois, qui sous vos pieds regardez tont le mezda. Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien?

Mais, Philis, une pensée

Vient troubler ce doux transport.

Un rival, un rival...

ANGÚLIQUE

Ah! je le hais plus que la mort; Et sa présence, ainsi qu'à vous. M'est un cruel supplice.

HAANTE.

Mais un père à ses vous vous veut assujette.

ANGULIOUL.

Platot, plutôt mourir.

Que de jamais y consentir;

Plutôt, plutôt mourir, plutôt mourir!

11.615

Et que dit le père à tout cela?

(1:1)11.

Il ne dit rien.

ANGAN

Voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire!

CLIANTE, voulant continuer à chanter

Ah! mon amour...

ARGAN.

Non, non; en veilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tireis est imperfinent, et la bergère Philis une impudente de parler de la sorte devant son père. (A Augeique. Montrez-moi ce papier. Ah! ah! où sont donc les paroles que vou, avez dites? Il n'y a là que la musique écrite.

CLIANTE.

Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouve, depuis peu, l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes?

APGAN.

Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur; jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passes de votre impertinent d'opéra.

CLÚANTE.

Far ern your divertir.

ARGAN.

Les sottises ne divertissent point. Ah! voici ma femme.

SCÈNE VII. — BÉLINE, ARGAN, ANGÉLIQUE, MONSIEUL DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

ARGAN.

M'amour, voilà le fils de monsieur Diafoirus.

THOMAS DIAFORUS.

Madame, c'est'avec justice que le ciel vous a concédé le nonz de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage... BÉLINE.

Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos, pour avoir l'honneur de vous voir.

THOMAS DIAFORUS.

Puisque l'on voit sur votre visage... puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Thomas, réservez cela pour une autre fois.

ARGAN.

Je voudrois, ma mie. que vous eussiez été ici tantôt.

TOINETTE.

Ah! madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de Memnon, et à la fleur nommée héliotrope.

ARGAN.

Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur, et lui donnez votre foi, comme à votre mari.

ANGÉLIQUE.

Mon père!

ARGAN

flé bien! man père! Qu'est-ce que cela veut dire?

ANGÉLIQUE.

De grace, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connoître, et de voir naître en nous, l'un pour l'autre, cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite.

THOMAS DIAFOIRUS.

Quant à moi, mademoiselle, elle est déja toute née en moi; et je n'ai pas besoin d'attendre davantage.

ANGÜLIQUE.

Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi; et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore assez fait d'impression dans mon ame.

ARGAN.

Oh! bien, bien; cela aura tout le loisir de se faire quand vous screz mariés ensemble.

ANGÉLIOUE.

Hé! mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force; et si monsieur est honnète homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui seroit à lui par

### THOMAS DIAFORUS.

Nego consequentiam, mademoiselle; et je puis être honnête homme, et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père.

# ANGÉLIQUE.

C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un, que de lui faire violence.

#### THOMAS DIAFORUS.

Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume étoit d'enlever par force, de la maison des pères, les filles qu'on menoit marier, afin qu'il ne semblàt pas que ce fût de leur consentement qu'elles convoloient dans les bras d'un homme.

# ANGÉLIQUE.

Les anciens, monsieur, sont les anciens; et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle; et, quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller, sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience; si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux.

# THOMAS DIAFOIRUS.

Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement.

# ANGÉLIQUE.

Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime.

# THOMAS DIAFOIRUS.

Distinguo, mademoiselle. Dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo; mais dans ce qui la regarde, nego.

# TOINETTE, a Angélique.

Vous avez beau raisonner. Monsieur est frais émoulu du collége; et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister, et refuser la gloire d'être attachée au corps de la Faculté?

### BÉLINE.

Elle a peut-être quelque inclination en tête.

# ANGÉLIQUE.

Si j'en avois, madame, elle seroit telle que la ratson et l'honnêteté pourroient me la permettre.

ARGIN.

Quais! je joue ici un plaisant personnage!

BILINE.

Si j'étois que de vous, mon tils, je ne la forcerois point à se marier; et je sais bien ce que je ferois.

ANGÉLIQUE.

Je sais, madame, ce que vous voulez dire, et les bontes que vous avez peur moi; mais peut-être que vos conseils na seront pas assez heureux pour être exécutés.

BÉLINE.

C'est que les filles bien sages et bien honnètes, comme vous, se insiquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leurs pères. Cela étoit bon autrefois.

ANGULIQUE

Le devoir d'une fille a des barnes, madame; et la raison et les lois nu l'étandent point à toutes sortes de choses.

BÉLINE.

C'est-a-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage; mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie.

ANGLE QUE.

Si mon père ne veut pas une donner un mari qui me plaise, je le conjurerai, au moins, de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer.

M.GAN.

Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci.

ANG! LIQUE.

Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui prétends en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelque précaution. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents, et se mettre en ctat de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt; qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de reux qu'elles épousent, et courent sans scrupules de marien mari, pour s'appreprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, à la vérité, a'y cherchent pas tant de taçons, et regardent peu la personne.

#### BÉLINE.

Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je veudrois bien savoir ce que vous voulez dire par là.

# ANGÉLIQUE.

Moi. madame? Que voudrois-je dire que ce que je dis?

### BÉLINE.

Vous êtes si sotte, ma mie, qu'on ne sauroit plus vous

# ANGILIQUE.

Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence; mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage.

# BÉLINE.

Il n'est rien d'égal à votre insolence.

### ANGÜLIOUE.

Non, madame, vous avez beau dire-

### DÉLINE.

Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption, qui fait hausser les épaules à tout le monde.

### ANGÉLIQUE.

Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous; et, pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue.

# SCÈNE VIII. — ARGAN, BÉLINE, MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

# ARGAN, à Angélique, qui sort.

Écoute. Il n'y a point de milieu à cela : choisis d'épouser dans quatre jours ou monsieur, ou un couvent. (A Béline.) Ne vous mettez pas en peine : je la rangerai bien.

#### BÉLUNE.

Je suis fâchée de vous quitter, mon fils; mais j'ai une affaire en ville, dont je ne puis me dispenser. Je reviendrei bientôt.

#### ARGAN.

Aliez, m'amour; et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez.

#### BILLING.

Acieu, mon petit ami

ARGAN.

Adieu, ma mie

SCÈNE IX. — ARGAN, MONSIEUR DIAFOIRUS, THOMAS DIAFOIRUS, TOINETTE.

ARGAN.

Voilà une femme qui m'aime... cela n'est pas croyable.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Nous allons, monsieur, prendre congé de vous.

ARGAN.

Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis.

MONSIEUR DIAFOIRUS, tâtant le pouls d'Argan.

Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur, pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Ouid dicis?

THOMAS DIAFOIRUS.

Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Bon.

THOMAS DIAFOIRUS.

Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur.

4100

TEOMAS DIAFOIRUS.

Fort bien.
Repoussant.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Bene.

THOMAS DIAFOIRUS.

Et même un peu caprisant.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Optime.

THOMAS DIAFORUS.

Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme eplénique, c'est-à-dire la rate.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Fort bien.

ARGAN.

Non: monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est

#### MONSIFUR DIAFOIRUS.

Eh oui : qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'etroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du vas breve, du pytore, et souvent des méats cholidoques. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti.

ARGAN.

Non; rien que du bouilli.

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Eh oui : rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pouvez être entre de meilleures mains.

ARGAN.

Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sei dans un œuf?

MONSIEUR DIAFOIRUS.

Six, huil, dix, par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par les nombres impairs.

ARGAN.

Jusqu'au revoir, monsieur.

SCÈNE X. - BÉLINE, ARGAN.

BÉLINE.

Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avi d'une chose, à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vue.

ARGAN.

Un jeune homme avec ma fille!

BÚLINE.

Oui Votre petite fille Louison étoit avec euz, qui pourra rous en dire des nouvelles.

ARGAN.

Envoyez-la ici, m'amour, envoyez-la ici. Ah! l'effrontes (Soute de m'etonne plus de sa résistance.

SCÈNE XI. - ARGAN, LOUISON.

LOUISON.

Qu'est-c eux vous voulez, mon papa? ma belle etat estrar estrar al dit que vous me demandez.

ARGAM.

Oui, Vencz çà, Avancez là, Tournez-vous, Levez les yeux, Regardez-moi, Hé?

LOUISON.

Quoi, mon papa?

ARGAN.

Là.

LOUISON.

Quoi?

ARGAN.

N'avez-vous rien à me dire?

LOUISON.

le vous dirai, si vous voulez, pour vous désenuiver, le sonte de Peau d'Anc, ou bien la fable du Corbeau et du Renard, qu'on m'a apprise depuis peu 1.

ARGAN.

Ce n'est pas là ce que je demande.

LOUISON.

Quoi done?

RGAN.

Ah! rusée, vous savez bien ce que je veus dire!

LOUISON.

Pardennez-moi, mon papa.

ARGAN.

Est-ce là comme vous m'obéissez?

LOUISON.

Quoi?

ARGAN.

Le vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez?

LOUISON.

Oui, mon papa.

ARGAN.

L'avez-vous fait?

LOUISON.

Oni, mon papa. Je vous suis venue dire tout es que l'ai vu.

reselt de publia le conte de Peau d'Ane qu'en 1694. Il le recueillit de la Sancie des nomices et des petits enfants, comme le constate ce passage de existen 1673], et comme en peut le voir dans le Recueil des prices carcier et no uséles, nont en proce qu'en vers. La Haye, 4694, tome II, p. 21, esc.

ARGAN.

Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui?

LOUISON.

Non mon papa.

ARGAN.

Non?

LOUISON.

Non, mon papa.

ARGAN.

Assurément?

LOUISON.

Essurément.

ABGANa

Oh ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, mei. LOUISON, vovant une poignée de verges qu'Argan a été prendres

Ah! mon papa!

ARGAN.

Ah! ah! petite masque, vous ne me dites pas que vous svez vu un homme dans la chambre de votre sœur!

LOUISON, pleurant.

Mon papa!

ARGAN, prenant Louison par le liras

Voici qui vous apprendra à mentir.

LOUISON, se jetant a genoux.

Ah! mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma sour m'avoit dit de ne pas vous le dire; mais je m'en vais vous dire tout.

ARGAN.

Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir

LOUISON.

Pardon, mon papa.

ARGAN.

Non, non.

LOUISON.

Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet.

ARGAN.

Vous l'aurez.

LOUISON.

Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'aie pas!

III.

ARGAN, voulant la fouetter.

Allons, allons.

LOUISON.

Ah! mon papa, vous m'avez blessée. Attradez : je suis morte.

(Blie corti na t la mora.

.2GAN.

Hola! Qu'est-ce là? Louison, Louison! Ah! mon Dieu! Leuison! Ah! ma fille! Ah! malheureux! ma pauvre fille est morte! Qu'ai-je fall, miserable! Ah! chieanes de verges! La peste soit des verges! Ah! ma pauvre fille, ma pauvre petite Louison!

Lattisax.

Li, la. mon papa, ne plenrez point tant je ne suis pas morte tout à fait.

ARGANI

Voyez-vous la petite rusce? Oh! çà, çà, je vous paulonne pour cette fois-ci, pourvu que vous me disiez hio: tont.

LOUISON.

Oh! oui, mon papa.

ARGIN.

Prenez-y bien garde, au moins; car voilà un jett abigt qui sait tout, et qui me dira si vous mentez.

LOUISON.

Mais, mon papa, ne dites pas à ma sœur que la rous l'ai dit.

ARGAN.

Non, non.

LOUISON, apres avoir (come si personne n'ecout

C'est, mon papa, qu'il est vone un homme .... le chambre de ma sœur, comme i'y étois.

AMELIN

Horien?

Shill bear

is hi ai demandé se qu'i sumandad, et il su's det qu'i Étans su maitre à charles

4 15, 6,

Home! hom! voila l'affaire. A Lo . 24 Ho . 39

Locality Dr.

Ha sour est venue apres.

ARGAN.

Hé bien?

LOUISON.

Elle iui a dit : Sortez, sortez, sortez. Mon Dieu, sortez; vous me mettez au désespoir.

ARGAN.

Hé bien?

LOUISON.

Et lai, il ne vouloit pas sortir.

ARGAN.

Qu'est-ce qu'il lui disoit?

LOUISON.

Il lui disoit je ne sais combien de choses.

ARGAN.

Et quoi encore?

LOUISON.

Il lui disoit tout-ci, tout-ça, qu'il l'aimoit bien. et qu'elle étoit la plus belle du monde.

ARGANA

Et puis après?

LOUISON.

Et puis après, il se mettoit à genoux devant elle.

ARGAN.

Et puis après?

LOUISON.

Et puis après, il lui baisoit les mains.

ARGAN.

Et puis après?

LOUISON.

Et puis après, ma belle-maman est venue à la perm, et il s'est enfui.

ARGAN.

Il n'y a point autre chose?

LOUISON.

Non, mon papa.

APGAN.

Voilà mon petit doigt pour ant qui gronde qui igne chose. Metant sa dogra sen oraclet Attendez. Hé! Ah, uh! On! Oh, oh! Voila mon petit doigt que me dit quelque chose que sous avez vu, et que sous ne m'avez pas dit.

LOUISON.

Ah! mon papa, votre petit doigt est un menteur.

ARGAN.

Prenez garde.

LOUISON.

Non, mon papa; ne le croyez pas : il ment, je rou-

ARGAN.

Oh bien, bien, nous verrons cela. Allez-vous-en, et pronez bien garde à tout : allez. (Seul.) Ah! il n'y a plus d'en fauts! Ah! que d'affaires! Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus.

(Il se laisse tomber dans une chaise.)

# SCÈNE XII. - BÉRALDE, ARGAN.

BÉRALDE.

He bien, mon frère! qu'est-ce? Comment vous portez-vous?

ARGAN.

Ah! mon frère, fort mal.

BÉRALDE.

Comment! fort mal?

ARGAN.

Oui, je suis dans une foiblesse si grande, que cela n'est sas croyable.

BÉBALDE.

Voilà qui est fâcheux.

ARGAN.

Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler.

BÉRALDE.

J'étois venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique.

ARGAN, parlant avec emportement, et se levant de sa chaise.

Mon frère, ne me parlez point de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit deux jours.

BÉRALDE.

Ah! voilà qui est bien! Je suis bien aise que la force vous revienne un peu, et que ma visite vous fasse du bien. Oh çà, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un divertissement que j'ai rencontré, qui dissipera votre chagria, et vous rendra l'ame mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Ce sont des Égyptiens vètus en Mores, qui font des danses mèlées de chansons, où je suis sur que vous prendrez plaisir; et cela vaudra bien une ordonnance de monsieur Purgon. Allons 1.

# SECOND INTER

Le frère du Malade imaginaire lui amène, pour le divertir, plusieurs Egyptiens et Egyptiennes, vêtus en Mores, qui font dos canses entremèlées de chausons.

#### PREMIERO FEMME MODE

Prefiter do printemps
De vos beaux aus,
A mable jeunese;
Profiter do printemps
De vos beaux aus;
Dinnez-vous à la tendresse.

Les plaisirs les plus charmaets, Sans l'amoureuse flamme, Pour contenter une ame N'ont point d'attraits assez puissants.

Profitez du printemps

De vos heaux ans,
Aimable jeunesse;
Profitez du printemps
De vos beaux ans;
Donnez-vous à la tendresse.
Ne perdez point ces précieux moments.

La beauté passe, Le temps d'efface; L'âge de glace Vient a sa place, Qui nous ôte le goût de ces doux passe-temps.

Profitez du printemps De vos beaux ans,

Béralde est, comme l'Ariste de l'École des Maris, celui des Femmes sacente cu le C eante du l'artuffe, un de ces frères ou beaux-frères dont l'écoquente raison vent combattre la manie du principal personnage, et secourir deux amants dont tente manie menace de détruire le bouheur.

(Auger.)

Aimable jeunesse;
Profitez du printemps
De vos beaux ans;
Donnez-vous à la tendresse.

# PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

Danse des Égyptiens et des Égyptiennes.

#### SECONDE FEMME MORE.

Chand d'aimer on nous presse,
A quoi songer-vous?
Nos cœurs dans la jeunesse,
N'ont vers la tendresse
Qu'un penchant trop doux.
L'amour a, pour nous prendre,
De si doux attraits,
Que, de soi, sans attendre,
On voudroit se rendre
A ses premiers traits;
Mais tout ce qu'on écoute
Des vives douleurs
Et des pleurs qu'il nous coûte,
Fait qu'on en redoute
Toutes les douceurs.

#### TROISIÈME FEMME MORR

Il est doux, à notre âge, D'aimer tendrement Un amant Qui s'engage; Hais, s'il est volage, M'as! quel tourment!

#### QUATRIÈME FEMME MORE.

L'amant qui se dégage N'est pas le malheur; La douleur Et la rage, C'est que le volage Garde notre cœur.

#### SECONDE FEMME MORE.

Que! parti faut-il prendre Ponr nos jeunes cœurs?

#### QUATRIÈME FEMME MOMB

Devons-nous nous y rendre, blalgré ses rigueurs?

#### ENSEMBLE.

Ore. suivons ses ardeurs, Se mansports, ses caprices,

# ACTE III, SCENE II.

Ses donces langueurs; S'il a quelques supplices, It a cent delices Ou charment les cœurs.

# DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Tous les Mores dansent ensemble, et font sauter des singes qu'ils ont amenés avec eux.

PIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. - BÉRALDE, ARGAN, TOINETTE.

BÉBALDE.

Hé bien! mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas bien une prise de casse?

TOINETTE.

Hom! de bonne casse est bonne.

BÉR ILDE.

Oh ça! voulez-vous que no: : parlions un peu ensemble?

Un peu de patience, mon frère : je vais revenir

TOINETTE.

Tenez, monsieur, vous ne sangez pas que vous ne sauriez archer sans bâton.

ARGAN.

Tu as raison.

# SCÈNE II. - BÉRALDE, TOINETTE.

TOINETTE.

N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce.

BÉRALDE.

J'imploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite.

#### TOINETTE.

Il faut absolument empécher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie; et j'avois songé en moimème que g'auroit été une bonne affaire, de pouvoir introduire iei un médecin à notre poste<sup>1</sup>, pour le dégoûter de son monsieur Purgon, et lui décrier sa conduite. Mais, comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête.

BÉRALDE.

Comment?

#### TOINETTE.

C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-éme plus heureux que sage. Laissez-moi faire. Agissez de votre côte. Voici notre homme.

# SCÈNE III. - ARGAN, BÉRALDE.

# BIBALDE.

Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, aven toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation.

ARGAN.

Voilà qui est fait.

BÉRALDE.

De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrai vous dire.

ARGAM.

Oui.

BÉRALDE.

Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avonr parler, avec un esprit détaché de toute passion.

ARGAN.

Mon Dieu! oui. Voilà bien du préambule.

BÉRALDE.

D'eù vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez et n'ayant d'enfants qu'une fille, car je ne compte pas petite; d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre danz un couvent?

<sup>1</sup> C'est-à-dire à notre gré, de notre gous.

#### ARGAN.

D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille, pour faire ce que bon me semble?

#### BÉRALDE.

Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vou défaire ainsi de vos deux filles; et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle ne fût ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses.

#### ARGAN.

Oh çà! nous y voici. Voilà tout d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal, et tout le monde lui en veut.

### BÉRALDE.

Non, mon frère; laissons-la là : c'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toute sorte d'intérêt; qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable : cela est certain. N'en parlons point, et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin?

#### ARGAN.

Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut.

### BÉRALDE.

Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille; et il se présente un parti plus sortable pour elle.

#### ARGAN.

Oui; mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi.

Mais le mari qu'elle doit preudre doit-il être, mon frère, ou pour elle, ou pour vous?

#### ARGAN.

Il doit être, mon frère, et pour elle et pour moi; et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin.

### BÉRALDE.

Par cette raison-là, si votre petite étoit grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire.

#### ARGAN.

# Pourquoi non?

#### BERALDE.

Est il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature!

#### ARGAN.

Comment l'entendez-vous, mon frère?

# BÉRALDE.

J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderois point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez un corps parfaitement bien composé. c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'ètes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.

### ARGAN.

Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve; et que monsieur Purgon dit que je succomberois, s'il étoit seulement trois jours sans prendre soin de moi?

# BÉRALDE.

Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous, qu'il vous envoiera en l'autre monde.

### AFGAN

Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne rroyez donc point à la médecine?

#### BI RALDE.

Non, mon frère; et je ne vois pas que, pour con salut, il soit nécessaire d'y croire

#### ARGAN.

Quoi! vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde, et que tous les siècles ont révérée?

# BÉRALDE.

Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soient parmi les hommes; et, à regarder les choses en philosophe, je ne vois point une plus plaisante momerie, je ne vois rien de plus ridicule, qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.

#### ARGAN.

Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre?

#### BÉRALDE.

Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusques ici, où les hommes ne voiet putte; et que la nature nous a mis au-devant des veux des voiles trop épais pour y connoître quelque chose.

#### ARGAN.

Les médecins ne savent donc rien, à votre compte?

Si fait, mon frère. Ils sav ut la plupart de fort belles human es, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser; mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent pas du tout.

#### ARGAN.

Mais toujours faut-il demeurer d'accord que, sur cette matiere, les médecins en savent plus que les autres.

### BÉRALDE.

Es savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand'chose : et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et des promesses pour des effets

#### ARGAN.

Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous; et nous voyons que, dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins.

#### BÉRALDE.

C'est une marque de la foiblesse humaine, et non pas de vérité de leur art.

#### ARGAN.

Mus il faut bien que les médecins croient leur art véritable, paisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.

#### BEBALDE.

L'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent; et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, n y sait point de finesse; c'est un homme tout médecin, depuis 12 tête jusqu'aux pieds; un homme qui croit à se

<sup>&#</sup>x27;Mount one a dit. < Les menecins cor nous-ent brom Galaca, man-underwent!

règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croiroit du crime à les vouloir examiner; qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux rien de difficile; et qui, avec une impétuosité de prévention une roideur de confiance, une brutalité de sens commun e e raison, donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faut point vouloir ma de tout ce qu'il pourra vous faire : c'est de la meilleure foi du mende qu'il vous expédiera; et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en un besoin il feroit à lui-même!.

11 ....

C'est que vous avez, mon levre, une dent de lait contre lui. Mais, enfin. venons au fait. Que faire donc quand on est malade?

B. BALDE.

Rien, mon frère.

ARGAN.

Rien?

BÉRALDE.

Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'ellemême, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout; et presque tous les hommes meurent de leurs remêdes, et non pas de leurs maladies.

ARGIN

Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses.

# BÉRALDE.

Mon Dieu, mon frère, ce sont de pures idées dont nous amons à nous repaître; et de tout temps il s'est glistiparmi les hommes de belles imaginations que nous venous à croire, parcequ'elles nous flattent, et qu'il seroit à sonhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir, et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonc-

Molière désigne peut-être ici le médecin Guenaut, qu'il avait déjà mis sur la seure dans l'Amour médecin, et qui, d'après le témoignage de Guy-Patin, avait to la version remade avori d'antimoine, sa femme, sa fille, son neveu et deux le set gendres.

(Aimé Martin.)

tions; lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de cétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais, quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tont cela; et il en est comme de ces beaux songes, qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.

#### ARGAN.

C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête; et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.

#### BERALDE.

Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde; voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes.

# ARGAN.

Ouais! vous êtes un grand docteur, à ce que je vois; et je voudrois bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs, pour rembarrer vos raisonnements, et rabaisser votre caquet.

#### BÉRALDE.

Mei, mon frère, je ne prends point à tâche te combattre la médecine; et chacun, à ses périls et fortune peut croire tout ce qu'il lui plait. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous; et j'aurois souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et, pour vous divertir, vous mener voir, sur ce chapitre, quelqu'une des comédies de Molière.

#### ARGAN.

C'est un bon impertinent que votre Molière, avec ses comédies! et je le trouve bien plaisant, d'aller jouer d'honnères gens comme les médecins!

#### BÉRALDE.

Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridiente de la médecine.

#### ARGAN.

L'est bien à lui à faire, de se mèler de contrôler la médecine! Voilà un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer su corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là!

### BÉRALDE.

One voulez-vous qu'il y mette, que les diverses profesions des hommes? On y met bien tous les jours les princeet les rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins.

### ARGAN.

Par la mort non de diable! si j'étois que des médecins, je me vergerois de son impertinence; et, quand il sera malade, je le laisserois mourir sans secours. Il aureit beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerois pas la moindre petitis saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirois : Greve, crève; cela l'apprendra une autre fois à le jouer à la Faculté!.

# BÉRALDE.

Vous voilà bien en colère contre lui.

#### ARGAN.

Oui. C'est un malavisé; et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis.

# BÉRALDE

Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours.

#### ARGAN.

Tant pis pour lui, s'il n'a point recours aux remides

#### BÉRALDE.

Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il sontient que ceia n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remides avec la maladie; mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal.

#### ARGAN.

Les sottes raisons que voilà! Tenez, mon frère, ne perleus point de cet homme-là davantage: car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal.

### BÉRALDE.

Je le veux bien, mon frère; et, pour cha ger de discours, je vous dirai que, sur une petite répugnance que vous té

Ou n peut se défendre d'un sentiment de trattase en se rappoient de comper pour la mort de Moitere suivit cette plansanterne, en pensant que trois joure apres de l'est dite pour la première fois sur le theatre, il expure privé des secours des constants.

moigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent; que, pour le choix d'un gendre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte; et qu'on doit, sur cette matière, s'accommoder un pen à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage.

SCÈNE IV. — MONSIEUR FLEURANT, une seringue a la mass ARGAN, BÉRALDE.

ARGAN.

Ah! mon frère, avec votre permission.

DIRALDE.

Comment? Que voulez-vous faire?

ARGAN.

Prendre ce petit lavement-là : ce sera bientôt fait.

BÉRALDE.

Vous vous moquez. Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela à une autre fois, et demeurez un peu en repos.

ARGAN.

Monsieur Fleurant, à ce soir, ou à demain au matin MONSIEUR FLLURANT, à Béroble.

De quoi vous mèlez-vous, de vous opposer aux ordonnances de la médecine, et d'empécher monsieur de prendre mon clystère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là!

BÉRALDE.

Allez, monsieur; on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages<sup>1</sup>.

MONSIEUR FLEURANT.

On ne doit point ainsi se jouer des remèdes, et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance; et je vais dire à monsieur Purgon comme on m'a empèché d'exécuter ses ordres, et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez...

<sup>&#</sup>x27;« La première fois que cette comédie fut jouve, Béralde répon loit à l'apothican :: Alles, monaieur, on cet bien que vous avez coutume de ne parler qu'à des c... Tous les auditours s'en ind gnerent; au lieu qu'on fut ravi d'entendre dire, la seconde representation: Ales, monsieur, on voit bien que vous n'aves pas ac sutumé de parler à des resepts > (Lettres de Boursault, tome l, page 120.)

# SCÈNE V. - ARGAN, BÉRALDE.

ARGAN.

Mon frère, vous serez cause ici de quelque malheur.

BÉRALDE.

Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné! Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyer de vous guérir de la maladie des médecins, et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes?

ARGAN.

Mon Dieu! mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien; mais, si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine, quand on est en pleine santé.

BÉRALDE.

Mais quel mal avez-vous?

ARGAN.

Vous me feriez enrager. Je voudrois que vous l'eussiez, mon me!, pour voir si vous jascriez tant. Ah! voici monsieur Purgon.

SCÈNE VI. - MONSIEUR PURGON, ARGAN, BÉRALDE, TOINETTE.

MONSIEUR PURGON.

Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles; qu'on se moque ici de mes ordonnances, et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avois prescrit.

ARGAN.

Monsieur, ce n'est pas...

MONSIEUR PURGON.

Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion 'un malade contre son médecin!

TOINETTE.

Cela est épouvantable.

MONSIEUR PURGON.

Un clystère que j'avois pris plaisir à composer moi même

Ca n'est pas mol.

MONSIEUR PURGON.

Inventé et formé dans toutes les règles de l'art.

H a fort.

MONSIEUR PURGON.

Et qui devoit faire dans les entrailles un effet merveitleux

ARGAN.

Mon frère...

MONSIEUR PURGON.

Le renvoyer avec mépris!

ARGAN, montrant Beraide.

C'est lui...

MONSHUR PURGON.

C'est une action exorbitante.

TOINETTE.

Cela est vrai.

MONSIEUR PURGON.

Un attentat énorme contre la médecine.

ARCAN, montrant Béralde.

Il est cause...

MONSIEUR PURGON.

Un crime de lèse-Faculté, qui ne se peut assez punir.

TOINETTE.

Vous avez raison

MONSIEUR PURGON

Je vous déclare que je romps commerce avec vous.

ARGAN.

l'est mon frère...

MONSIEUR PURGON.

Due je ne veux plus d'alliance avec vous.

TOINETTE.

Yous ferez bien.

MONSIEUR PURGON.

Et que, pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisois à mon neveu, en faveur du mariage.

(Il déchire la donation, et en jette les morceaux avec fureur.)

ARGAN.

C'est mon frère qui a fait tout le mal.

MONSIEUR PURGON.

Mépriser mon clystère !

ARGAN.

Faites de venir; je m'en vais le prendre.

MONSHUR PURGON.

Je vous aurois tiré d'affaire avant qu'il fût peu.

TOINETTE.

il ne le mérite pas.

MONSIEUR PURGON.

J'allois nettoyer votre corps, et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs

ARGAN.

Ah! mon frère!

MONSHEUR PURGON.

Et je ne voulois plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac.

TOINETTE

Il est indigne de vos soins.

MONSIEUR PURGON.

Mais, puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes

ARGAN.

Ce n'est pas ma faute.

MONSIEUR PURGON.

Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin...

TOINETTE.

Cela crie vengeance.

MONSIEUR PURGON.

Puisque vous vous êtes déclaré rebelle aux remèdes qui je vous ordonnois...

ARGAN.

Hé! point du tout.

MONSIEUR PURGON.

J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaisconstitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'àcreté de votre bile, et à la féculence : vos humeurs.

TOINETTE.

C'est fort bier fait.

ARGAM

Mon Dien!

MONSHILL PURGON

Er je veux qu'avant qu'il soit quatre jours vous des metlairs un état incurable:

ARGAN.

Ah! miséricorde!

MONSHUR PURGON.

Que vous tombiez dans la bradypepsie 1

Monsieur Purgon!

MONSILER PURGON.

De la bradypepsie dans la dyspepsie,

Monsieur Purgon!

MONSHUR PURGON

De la dyspepsie dans l'apepsie,

ARGAN

Monsieur Purgon!

MONSIEUR PURGOR.

De l'apepsie dans la lienterie 2,

ARGAN.

Monsieur Purgon!

MONSHELR PLRGON

De la lienterie dans la dyssenterie,

ARGAN.

Monsieur Purgon!

MONSIEUR PURGON

De la dyssenterie dans l'hydrópisie,

ARGAN.

Monsieur Purgon!

MONSIEUR PURGON.

Et de l'hydropisie dans la privation de la vie, où vous ura conduit votre folie.

# SCÈNE VII. - ARGAN, BÉRALDE.

ARGAN.

Ah, mon Dieu! je suis mort. Mon frère, vous m'avez

Brang epsie, digestion lente et imparfaite.

Dysper v. digestion publishe on manyonse; apepsie, privation de digestion lienterie, vs. or de devoiement dans lequel on rend les aliments presque les qu'or les a prit.

BÉRALDE.

Quoi! qu'y a-t-il?

ARGAN.

Je n'en puis plus. Je sens déja que la médecine se venge.

Ma foi, mon frère, vous êtes fou; et je ne voudrois pas, pour beaucoup de choses, qu'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie; revenez à vousmème, et ne donnez point tant à votre imagination.

ARGAN.

Vous voyez, mon frère, les étranges maladies dont il m'a : menacé.

BÉRALDE.

Le simple homme que vous êtes!

ARGAN.

Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit quatre jours.

BÉRALDE.

Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble, à vous entendre, que monsieur Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours, et que, d'autorité suprême, il vous l'allonge et vous le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins; ou, si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il est aisé d'en avoir un autre, avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risque.

ARGAN.

Ah! mon frère, il sait tout mon tempérament, et la manière dont il faut me gouverner.

BÉRALDE.

If faut vous avouer que vous étes un homme d'une grande prévention, et que vous voyez les choses avec d'étranger peux.

SCÈNE VIII. - ARGAN, BÉRALDE, TOINETTE.

TOINETTE, à Argan.

Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir.

ARGAN.

Et quel médecin?

TOINETTE.

Un médecin de la médecine.

ARGAN.

Je te demande qui il est.

TOINETTE.

Je ne le connois pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau; et, si je n'étois sure que ma mère étoit hon mête femme, je dirois que ce seroit quelque petit frère qu'elle m'auroit donné depuis le trépas de mon père.

ARGAN.

Fais-le venir.

# SCÈNE IX. - ARGAN, BÉRALDE.

BÉRALDE.

Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte; un autre se présente.

ARGAN.

J'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur.

BÉRALDE.

Encore! Vous en revenez toujours là.

ARGA".

Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connois point, ces...

SCÈNE X. - ARGAN, BERALDE; TOINETTE, en médec's.

#### TOINETTE.

Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite, et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin.

ARGAN.

Monsieur, je vous suis fort obligé. (A Béralde.) Par ma foi, voilà Toinette elle-même.

TOINETTE.

Monsieur, je vous prie de m'excuser : j'ai oublié de donger une commission a mon valet; je reviens tout à l'heure.

# SCÈNE XI. - ARGAN, BÉRALDE.

ARGAN.

Hé! ne diriez-vous pas que c'est effectivement Tourit.

Il est vrai que la ressemblance est tout à fait granie: mais ce n'est pas la premiere fois qu'on a vu de ces sorte, de choses, et les histoires ne sont pleines que de ces paux de la nature.

ABGAN.

Pour moi, j'en suis surpris; et...

SCÈNE XII. - ARGAN, BÉRALDE, TOINET

TOINETTE.

Que voulez-vous, monsieur?

1861N

Comment?

TOINETTE.

Ne m'avez-vous pas appelée?

. Think

Moi? non.

TOINUTTE.

Il faut donc que les oreilles maient corné.

ARGAN.

Demeure un peu ici pour voir comme ce médec : :

TOINETTE.

Uni, vraiment! Fai affaire là-bas; et je l'ai assen

SCÈNE XIII. - ARGAN, BERALDE.

ARGAN.

Si je ne les vojois tous deux, je croirois que ce n'est qu'un néralde.

Per fu des choses surprenantes de ces surtes de 16500. Mancies, et nous en avon- va, de notre tempe, on tout le monde s'est trompé.

ARO. ..

uni, j'aurois eté trompé à celle-le : unu mré que c'est la même personne.

SCÈNE XIV. - ARGAN, BÉRALDE; TOINETTE, en medecia

### TOINETTE.

Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur.

ARGAN, bas, à Béralde.

Cela est admirable.

#### TOINETTE.

Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plait, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous etes; et votre reputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise.

ARGAN.

Monsieur, je suis votre serviteur.

### TOINETTE.

Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ave?

# ARGAN.

Je crois que tout au plus vous pouvez avoir vingt-six ou vingt-sept ans.

#### TOINETTE.

Ah. ah, ah, ah! j'en ai quatre-vingt-dix.

ARGAN

Quatre-vingt-dix!

#### TOINETTE.

Oui. Vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vi<sub>v</sub>oureux.

#### APGAN.

Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour quatr~vingt-dix-ans!

#### TOINETTE.

Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustes matières à ma capacité, pour trouver des malades de nes de moccuper, capables d'exercer les grands et beaux screts que f'ai trouvés dans la médecine. Je dédaique de manuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagulelles de rhumatismes et de flavious, à ces fievroles, a ces vapeurs, et à ces migraises, le ve des maladies d'un article, de bonnes fièvres confirmes, que de sources pestes, de bonnes fièvres pou press, de pounes pestes, de bonnes formées, de bonnes flavers pou press, de pounes pestes, de bonnes formées, de bonnes

pleurésies avec des inflammations de poitrine; c'est la qua je me plais, c'est là que je triomphe; et je voudrois, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mos remèdes, et l'envie que j'aurois de vous rendre service.

ARGAN.

Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi.

TOINETTE.

Donnez-moi votre pouls Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah! je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais! ce pouls-là fait l'impertinent; je vois bien que vous ne me connoissez pas encore. Qui est votre médecin?

ARGAN.

Monsieur Purgon.

TOINETTE.

Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade?

ARGAN.

Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate.

TOINETTE.

Ce sont tous des ignorants. C'est du poumoa que vous êtes malade

ARGAN.

Du poumon?

TOINETTE.

Oui. Que sentez-vous?

ARGAN.

Je sens de temps en temps des douleurs de tête.

TOINETTE.

Justement, le poumon.

ARGAN.

Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.

Le poumon.

ARGAN.

l'ai quelquefois des maux de cœur.

TOINETTE.

Le poumon.

ARGAN.

Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.

TOINETTE.

Le poumon.

ARGAN.

Et quelquesois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'étoient des coliques.

TOINETTE.

Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous manges?

Oui, monsieur.

TOINETTE.

Le pournon. Vous aimez à boure un peu de vin?

Oui, monsieur.

TOINETTE.

Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après te repas, et vous êtes bien aise de dormir?

ARGAN.

Oui, monsieur.

TOINETTE.

Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture:

ARGAN.

Il m'ordonne du potage,

TOINETTE.

Ignorant!

ARGAN.

De la volaille,

TOINETTE.

Ignorant!

ARGAN.

Du veau,

TOINETTE

Ignorant!

ARGAN.

Des bouillons

TOINETTE.

Ignorant!

ш.

33

ARGAN.

Des œufs frais;

TOINETTE.

Ignorant!

ARGAN.

Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre;

Ignorant!

ARGAN.

Et surtout de boire mon vin fort trempé.

TOINITTE.

Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur, et, pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon fromage de Hollande; du gruau et du riz, et des marrons et des oublies, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main; et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.

ARGAN.

Vous m'obligez beaucoup.

OINETTE

Que diantre faites-vous de ce bras-là?

ARGAN.

Comment?

TOINETTE.

Vodà un bras que je me ferois couper tout à l'heure, si j'étois que de vous.

ARGAN.

Et pourquoi?

TOINETTE.

Ne vayez-vous pas qu'il tire a sui toute la noum larre et u'il empêche ce côté-là de profiter?

ARU AN.

Oui; mais j'ai besoin de mon bras.

COINETTE.

Vous avez la aussi un es. . Il que je me terols creves sijétois en votre place.

March B.A

Crever un œil?

TOINITIE.

Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous-le crever au plus tôt : vous en verrez plus clair de l'œil gauche.

RGAN.

Cela n'est pas pressé.

TOINETTE .

Adieu. Je suis fâché de vons quitter sitôt: mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier.

ARGAN.

Pour un homme qui mourut hier?

TOINETTE.

Oui : pour aviser et voir ce qu'il auroit fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.

ARGAN.

Vous savez que les malades ne reconduisent point.

SCÈNE XV. - ARGAN, BÉRALDE.

BÉRALDE.

Voilà un médecin, vraiment, qui paroît fort habile!

Oui; mais il va un peu bien vite.

BÉRALDE.

Tous les grands médecins sont comme cela.

ARGAN.

Me couper un bras et me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux! J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération, de me rendre borgne et manchot!

SCÈNE XVI. -- ARGAN, BÉRALDE, TOINETTE.

TOINETTE, feignant de parler à quelqu'un.

Allons, allons, je suis votre servante. Je n'ai pas envie de rire.

ARGAN.

Qu'est-ce que c'est?

TOINETTE.

Votre médecin, ma foi, qui me vouloit tâter le pouls.

ARGAN.

Voyez un peu, à l'âge de quatre-vingt-dix ans!

BÉRALDE.

Oh cà! mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce?

ARGAN.

Non, mon frère : je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous, et j'ai découvert certaine entrevue secrète qu'on ne sait pas que j'aie découverte.

BÉRALDE.

Hé bien! mon frère, quand il y auroit quelque petite inciination, cela seroit-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser, quand tout ne va qu'à des choses honnètes, comme le mariage?

ARGAN.

Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse; c'est une chose résolue.

BIRALDE.

Vous voulez faire plaisir à quelqu'un.

ARGAN.

Je vous entends. Vous en revenez toujours là, et ma femme vous tient au cœur.

BÉRALDE.

Hé bien! oui, mon frère: puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre fenune que je veux dire; et, non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez, tête baissée, dans tous les pièges qu'elle vous tend.

TOINETTE.

Ah! monsieur, ne parlez point de madame; c'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme sans artifice, et qui aime monsieur, qui l'aime... On ne peut pas dire cela.

ABGAN.

Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait;

Cela est vrai

ARGAN.

L'inquiétude que lui donne ma maladie;

Assurement

ARGAN.

Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi.

TOINETTE.

Il est certain. (A Béralde.) Voulez-vous que je vous convainque, et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime mensieur? (A Argan.) Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tire d'erreur.

ARGAN.

Comment?

TOINETTE.

Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise, et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle.

ARGAN.

Je le veux bien.

TOINETTE.

Oui : mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir, ear elle en pourroit bien mourir.

ARGAN.

Laisse-moi faire.

TOINETTE, à Béralde.

Cachez-vous, vous, dans ce coin-là.

SCÈNE XVII. - ARGAN, TOINETTE.

ARGAN.

N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort ?

TOINETTE.

Non, non. Quel danger y auroit-il? Étendez-vous là seulement. [Bass] Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici madame. Tenez-vous bien.

SCÈNE XVIII. - BÉLINE; ARGAN, etendu dans sa chasse TOINETTE.

TOINETTE, feignant de ne pas voir Béline.

Ah! mon Dieu! Ah! malheur! Quel étrange accident!

Qu'est-ce, Toinette?

TOINETTE.

Ah! madame!

BELINE.

Qu'y a-t-il?

TOINETTE.

Votre mari est mort.

· BÉLINE.

Mon mari est mort?

TOINETTE.

Hélas! oui! le pauvre défunt est trépassé.

BÉLINE.

Assurément?

TOINETTE.

Assurément: personne ne sait encore cet accident-là; et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise.

BÉLINE.

Le ciel en soit loué! Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort!

TOINETTE.

Je pensois, madame, qu'il fallût pleurer.

BÉLINE.

Va. va. cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? et de quoi servoit-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours; sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit servantes et valets.

TOINETTE.

Voilà une belle oraison funèbre!

BÉLINE.

Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein; et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque, par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit, et tenons cette mort cachée, jusqu'à ce que j'aie fait mon affaire. Il y a des paports, il 3 a a l'argent, dont je me veux saisir : et il n'est pa paste que j'aie passé sans fruit auprès de lui mes pius lufles arraes, Viens, Toinette : prenons auparavant toutes ses clefs

ARGAN, so sevent brusquement

Doucement.

BELINE.

Ahi!

ABSAN.

Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez?

Ah! ah! le défunt n'est pas mort!

ARGAN, a Beline, qui sort.

Je suis bien aise de voir votre amitié, et d'avoir entende le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur, qui me rendra sage à l'avenir, et qui m'empèchera de faire bien des choses!

SCÈNE XIX. — BÉRALDE, sortant de l'endroit ou di s'était cache; ARGAN, TOINETTE.

BÉRALDE.

Hé bien! mon frère, vous le voyez.

TOINITIE.

Par ma foi, je n'aurois jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous etiez, et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver; et, puisque vous ètes en train, vous connoîtrez par la les sentiments que votre famille a pour vous.

Beralde va se cacher.

SCÈNE XX. - ARGAN, ANGELIQUE, TOINETTE.

TOINETTE, feignant de ne pas voir Angélique.

O ciel! ah! fâcheuse aventure! Malheureuse journée!

ANGÉLIQUE.

Qu'as-tu. Toinette ! et de quoi pleures-tu?

TOINETTE.

Hélas! j'ai de tristes nouvelles à vous donner.

Le germe du rôle de Bétine se trouve d'us une petite pièce intitalée le Mars maiade, et qui fat jouée avant l'établissement de Milieur a Paris. Un voellar, qui i épouse une jeune femme, est maiade. Cette femme pa ait avoir le plus gran l'soin de lui; mais elle le hait en secret, et profite de sa maladre, our recever son amant. Le mari meurt pendant la pièce, et, ce qui est ed. ax, la femme se réjouit de sa mort. Avec quel art Molière n'a-t-il pas empaye cette con option, qui, debarrasse de ce qu'elle a d'affreux, sert à forme un dénoument aussi heureux que naturel!

[Petitot.]

ANGÉLIQUE.

Hé! quoi?

TOINETTE.

Votre père est mort.

ANGÉLIQUE.

Mon père est mort, Toinette ?

TOINETTE.

Oui. Vous le voyez là, il vient de mourir tout à l'heure d'une foiblesse qui lui a pris.

ANGÉLIQUE.

O ciel! quelle infortune! quelle atteinte cruelle! Hélas! faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restoit au monde; et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il étoit irrité contre moi! Que deviendrai-je, malheureuse? et quelle consolation trouver après une si grande perte?

# SCÈNE XXI. - ARGAN, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE.

### CLÉANTE.

Qu'avez-vous donc, belle Angelique? et quel malheur pleurez-vous?

ANGÉLIQUE.

Hélas! je pleure tout ce que dans la vie je pouvois perdre, de plus cher et de plus précieux; je pleure la mort de mon père.

# CLÉANTE.

O ciel! quel accident! quel coup inopiné! Hélas! après la demande que j'avois conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venois me présenter à lui, et tâcher, par mes respects et par mes prières, de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux.

# ANGÉLIQUE.

Ah! Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde, et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions, et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. (Se jetant à seq genoux.) Souffrez, mon père, que je vous en donne iei ma pa-

, et que le vous embrasse pour vous témoigner men

AUGAN, embrassant Angélique.

Ah ' ma fille!

ANGÉLIQUE.

Ahi!

ARGAN.

Viens. N'aie point de peur, je ne suis pas mort. Va, ta s mon vrai sang, ma véritable fille; et je suis ravi d'avoir su ten bon naturel.

# SCÈNE XXII. ARGAN, BÉRALDE, ANGÉLIQUE, CLÉANTE, TOINETTE.

### ANGÉLIQUE.

Ah! quelle surprise agreable! Mon père, puisque, par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grace que je vous demande

CLÍANTE, se jetant aux genoux d'Argan.

Hé! monsieur, laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes; et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination.

BÉRALDE.

Mon frère, pouvez-vous tenir là contre?

TOINETTE.

Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour?

ARGAN.

Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. (A Cléanse.) Gui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille.

#### CLÉANTE.

Très votontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Ce n'est pas une affaire que cela, et je ferois bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique.

B'RALDE.

Mais, mon frère, il me vient une pensée. Faites-yous

médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande, d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut.

#### TOINETTE.

Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt; et il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin.

#### ARGAW.

Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi Est-ce que je suis en âge d'étudier?

#### BURALDE.

Bon. étudier! Vous êtes assez savant; et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous.

#### ARGAN.

Mais il faut savoir bien parler latin, connoître les maladies, et les remèdes qu'il y faut faire.

#### BÉRALDE.

En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela; et vous serez après plus habile que vous ne voudrez.

#### ARGAN.

Quoi! I'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là?

#### BÉRALDE.

Oui. L'on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet, tout galimaties devient savant, et toute sottise devient raison.

#### TOINETTE.

Tenez, monsieur, quand il n'y auroit que votre barbe, dest déja beaucoup; et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin.

CLÉANTE.

En tout cas, je suis prêt à tout.

BÉRALDE, à Argan.

Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure?

ARGAN.

Comment, tout à l'heure?

BÉRALDE.

Oui, et dans votre maison.

ARGAN.

Dans ma maison?

BÉRALDE.

Oui Je connois une Faculté de mes amies, qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien

ARGAN.

Mais moi, que dire? que répondre?

BÉRALDE.

On vous instruira en deux mots, et l'on vous donnere par cerit ce que vous devez dire. Allez-vous-en vous mettre en habit décent. Je vais les envoyer querir.

ARGAN.

Allons, voyons cela.

SCÈNE XXIII. - BERALDE, ANGÉLIQUE, CLIANTE TGINETTE.

CLÉANTE.

Que voulez-vous dire? et qu'entendez-vous avec cette ? seulté de vos amies?

TOINETTE.

Ouel est donc votre dessein?

BÉRALDE.

De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fast un petit intermède de la réception d'un medecin, avec de danses et de la musique; je veux que nous en prenions es semble le divertissement, et que mon trère y fasse le premier personnage.

ANGILIOUE.

Mais, mon oncle, il me semble que vous vous jouez et peu de eucoup de mon pine.

3 11 1 1 11 1

Mais, ma nivre, ce nivi pes that had not upon expression moder à ses fautaisles. Fant com unique de troma l'un 7 pouveus aussi pleadre chacun un productione, el nou luminer ainsi la comédie les une un autre. Le compara sorise cela. Allons vite préparer toutes choses,

ALLANIE AL.

Y consentez-vous?

C.61 1101 F

Oni, puisque mon oncie nous con I il.

#### 154

# TROISIÈME INTERMÈDE'.

en récit, chant, et danse. Plusieurs tapissiers viennent préparer la salle, et placer les bancs en cadence. En suite de quoi, entre l'assemblee, composée de huit porte-seringues, six apolitices, vingt-deux docteurs, et celui qui se fait recevoir médecin, huit chirurgiens dansants, et deux chantants, extent, et prennent place, chacun selon son rang.

# PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

00 ----

Eavantissimi doctores, Medicinae professores, Qui hic assemblati estas: Et vos, altri missores. Sententiarum Facultatis Pideles executores. Churergiam et apothicari

Les anties nouvelles qui se trouvent ici reproduites pour la première fois le mane edit on de Mohere, ont eté retrouves et signalées par M. Maguin, con un contenu art ele intitulé : Quelques pages à ajouter aux OEures de Mohère. Recue des Deux Mondes, 1º terrier 1946. Elles sont placees entre processes.

Cette reception bouffonne fut une plassanterie de société, imaginee dans un superie chez madaine de La Sabilière, ou La Fontaine et Despiveire et enten avec de la Calificia de la Sabilière d

1 . st p. bable qu'en composant cet intermede, Molière s'est rappele les dédes ceremonies alors en usage pour la réception des médecins, et dont il tver: du être temoin pendant son sejour a Montpellier. Ici le badinage ne surpasso cuere la vérné. Nous citerons à l'appui de cette opinion un passage fort curieux In vovage de Loke à Montpellier, en 1676, trois ans après la mort de Mohere; il sst ainsiconçu : « Receite pour faire un docteur en medecine. Grande procession de de trois habiliés de rouge, avec des toques noires; dix violons jouant des airs de . .. Le president s'assied, fait signe aux violons qu'il veut parler, et qu'ils and a se terre, se leve, commence son discours par l'eloge de ses confrires, et term ne par une diatribe contre les innovations, et la circu'ation du sang. Il se rass d. Les violons recommencent. Le recipiendaire prend la parole, compliare to le chancelier, complimente les professeurs, complimente l'academie. Eccore les violons. Le president saisit un bonnet qu'un hoissier porte au bout d'un baton, et qui a survi processionnellement la cérémonie, coifle le nouveau docteur un met au doigt un anneau, lui serre les rems d'une chaîne d'or, et le prie polimen: de s'asseoir. Tout cela m'a fort peu edifié. Life of Locke, by lord King.) (A:me hartie.)

Atque tota compagnia aussi, Salus, honor et argentum, Atque bonum appetitum.

Non possum, docti confrert,
En moi satis admirari
Qualis hona inventi
Est medici professio;
Quam hella chosa est et bene trovisco.
Medicina illa benedicia,
Quæ, suo nomine solo,
Surprenanti miraculo,
Depuis si longo tempore,

Per totam terram videmus
Grandam vogam ubi sinus;
Et quod grandes et peuti
Sunt de nobis intatuti.
Totus mundus, currens ad nostros remegios
Nos regardat sicul deos;

Bt postris ordonnanchis

Facit à gogo vivere Tant de gens omni genere.

Principes et reges soumissos videtis.

Doncque il est nostræ sapientiæ,
Boni sensus atque prudentiæ,
De fortement travaillare
A nos bene conservare
In tali credito, voga, et honore;
Et prendere gardam a non recevera,
In nostro ducto corpore,
Quam personas capabilea,
Et totas dignas remplire
Has plaças honorabiles.

C'est pour cela que nunc convocati estis :

Et credo quoi trovabità:
Dignam matteram medici
In savanti homine que voct;
Lequel, in chosis omnibus,
Dono ad interregation,
Et à fond examinandum
Vostris capacitatibus.

#### PRIMUS DOCTOR

80 mila liceutam dat domnus præses.

Et tanti doch doctores,
Et assistantes illustres,
Tres savanu bacheliero,
Quem estimo et honoro,
Comandaho causam et rationem quare
Opum facit dormire.

#### BACHELIERUS-

Mibi a docto doctore

Dockandatur causam et rationem questo

## LE MALADE IMAGINATUE.

Crium facit dormira.

A quoi respondeo,
Quia est in eo
Vertus dormitiva.
Cujus est natura
Sensus assoupire.

(

#### CHORUS.

Sene, bene, bene, bene responders.

Dignus, dignus est intrare
fu nostro docto corpore.

Sene, bene respondere.

#### SECUNDUS 100771

Proviso quod non dispecce.

Enimo prasidi, lequel n'est passi.

Me benegne annuat,
Cum totts decleribus savantil.

Et assistantibus bienvece antino.

Ecci milio un peu dominis parte i l'es
Barser a prisori ec evid us
cur rinubarba et le sene
Per nos semper est ericonne
Ad purgandum l'utramique i
Si dient hoc, erit valle bain e

#### BACHELIERUS.

A docto doctore with, qui sum presentano,
Pomandatur raisca a priori et evideno.
Cur rhubarba et le séne
Per nos semper est or fonne
Ad purgandum l'utramque bita
Respondeo volta
Quia est in illit
Vertus purgativa,
Cujus est natura
Istas duas bries evacuare.

#### CHORUS.

Dane, bene, bene, bene responsers.

Dignus, dignus est intrare

In nostro docto corpore.

#### TERTIUS DOCTOR.

Ex responsis, il paralt jam sole clarius
Quod iepidum iste caput bachenerus
Den passavit suam vitam indendo au trictrae,
Nec in prenando du tabac:
Sed explicit pourquoi furfur maccium es parvezz as
Cum phich tema et purgatione humosius,
Appeliatura a medisantibus idole medicorum,
Nec non pootus asinorum?
Bi premierement grata sit domino præsiol
Nostra libertas quæstionandi,
Fariter dominis doctoribus
Atque de tous ordres benignis auditoribus.

#### BACHELIFRUE

'quarit a me dominus cocies

Chrysologos, id est, qui dit J'or, Quare parvum lac et fuif ir macrum, Phlebotomia et purgatio humorum Appellantur a medisantibus idoim medicorum, Atque pontus asmorum. Respondeo quia:

Ista ordonnando non requiritur magna scientia, Et ex illis quatuor rebus

Mediai faciunt ludovicos, pistolas, et des quarts

CHORUS.

Bene, bene, bene, bene respondere Dignus, dignus est intrare la nostro docto corpore.

QUARTUS DOCTOR.

Cum termi-sione dom in præsidis, Doctissimæ Facultatis, Et totrus his nestris acus Companiae assistantis,

an andaho tibi, docte bachetiere. Quæ sunt remedia

Yam in homine quam in minnere! Quæ, in matadia Datta hydropisia,

'In malo caduco, apo, lexia, convulsione et paratysia.; Convenit facere.

BACHELIERUS.

Clysterium donare, Postea seignare, Ensuita purgare.

CHORUS.

Bene, bene, bene, bene responders. Dignus, dignus est intrare In nostro docto corpore.

QUINTUS DOCTOR.

S. bonum s n.l tatur dom no præs or

Et com anne coutanil. Domandabo tibi, erudite bacheliere, [Ut revenir un jour a la maison ciava asgro Quæ remedia colicosis, fievrosis, Mamacis, nefreticis, freneticis, Melancolicis, lemoniacis, Asthmaticis atque pulmonicis, Catharrosis, tussicolisis,

Guttosis, ladris atque gailosis, In apostemasis placis et alcere,

a cani membro cemis aut fracturé Convenit facere.]

BACHELIERUS.

Clysterium donare, Postea seignare. Ensuita purgare.

CHORUS.

Bene, bene, bene, bene respon ire.

Diguns, dignus est intrare In nostro docto corpore.

#### SEXTUS DOCTOR.

Qum bona venia reverendi præsidis,
Filiorum Hippocratis,
Et tatius coronæ nos admirantis,
Petam tiba, resolute bacheltere,
Non indignus alumnus li Monspellere,
Quæ remedia cæest, surdis, matis,
Manchelts, claudis, atque omnibus estropiatis,
Pro coris pedan, raclam de dentibus, pos a, rabar
Et nims magna comm tione in omni novo merje.

#### BACHELIERUS.

Clysterium donare, Postea seignare Ensuita purgare

Convenit facere.

#### CHORUS.

Benn, hene, bene, bene responders.

Dignus, dignus est intrare
lu nostro docto corpore.

#### SEPTIMUS DOCTOR.

super illas maladias, Dominus bachelierus dixit maravillas Wais, si non ennuyo doctissimam facultatem Et totam honorabilem companiam Cam corporaliter quam mentaliter he pize-enters Faciam illi unam quæstionem; De hiero maladus unus Tombavit in meas manus, Homo qualitatis et dives comme un Cré-us. Habet grandam fievram cum redoublamentis, Grandam dolorem capitis. Cum troublatione spirii et laxamento ventris Grandum insuper malum an côté ', | Cum granda difficultate Et pena a respirara. Veuillas mini dire, Docte bachehere, Ouid ilii facere.

Jan.

Super illas maladias,
Doctus bachelierus dixit maravillas;
Mais, si non ennuyo dominum præsidens.
Doctissimam Facultatem,
Et totam honorabilem
Companiam ecoutantem,
Faciam illi unam questionem.
Des hiero maladus unus
Tombavit in meas manus;
Mahet grandam fievram cum redoublamentis
Grandam dolorem capitis,
Rusrandum myjem au côté.

#### EACRF LIERUS.

Clysterium donare, Postea seignare, Ensuita purgare.

CHORUS.

Bane, bene, bene, bene respondere.

Dignus, dignus est intrare
In nostro docto corpore.

IDEM DOCTOR.

Mais, si maladia
Opiniatria
[Ponendo medicum a quia]
Non vult se guarire,
Ouid illi facere?

#### BACHELIERUS.

Clysterium donare,
Postea seignare,
Bnsuita purgare,
Reseignare, repurgare, ot reclysterizare.

#### CHORUS.

Bene, bene, bene, bene respondere.
Dignus, dignus est intrare
In nostro docto corpore.

CTAVUS DOCTOR.

[Impetro favorabile congé
A domino præside,
Ab electa trouppa doctor no,
Tam practica trium quam practice avidorum,

Et a curiosa turba badodorum.
Ingeniose bacheliere
Qui non potuit esse jusqu'izi déferré,
Faciam tibi unam questionem de importantia.

Messiores, detur nobis audiencia.

Isto die bene mane,

Paulo ante mon déjeuné, Venit ad me una domicella Italiana jadis bella,

Rt ut penso encore un peu pucella, Quæ habebat pallidos colores, Fievram blancam dicunt magis fini doctores.

Quia plaignichat se de migraina,

De curta halena.

De granda oppressione, Jombarum enflatura, et effroyabili lassitudine; De batimento cordis,

De strangulamento matris,
Alio nomine vapor hystérique,

Quæ, sicut omnes maladiæ terminatæ en iqua, Facit a Galien la nique.

Visagium apparebat bouffietum, et coloris Tantum vertæ quantum merda anseris,

Ex pulsu petito valde frequens, et urina mala Quam apportaverat in fiola Mon videbatur exempta de febricules: Az reste, tam debilis quod venerat

De son grabat In cavalio sur une mule, Non habuerat menses suos

Ab c'la die qui dicitur des grosses caux; Sed contabat mihi à l'oreille

the si non era morta, c'était grand mervedits

Perche in suo negotio

Bra ou poco d'amore, et treppo di cordeg. ; Che suo galanto sen era andato in Albema & Servire al signor Braudeburg una campugna. Usque ad maintenant multi charlatam, Medici, apothicari, et chirurgiani

Pin sua maladia in vano travaillaveruni,

Amploiantes ab oculis caucri, ad Alcahest;

Veuillas mihi dire quid superest, Juxta orthodoxos, illi facere.

BACHELIERUS.

Clysterium donare, Postea seignare, Ensuita purgare.

CHORES.

Bene, bene, bene, bene respondere.

Dignus, dignus est intrare
In mostro docto corpore.

IDEM DOCTOR.

Mais si tam grandum conchamentum Partium naturalium, Mortaliter obstinatum,

Per clysterium donare,
Seignare
Bt reiterando cent fois purgare,

Non potest se guarire, Finaliter quid trovaris à propos ille fo

BACHELIERUS.

In nomine Hippocratis benedictan con large Garçone conjunctionem imperare.

PRÆSES.

Juras gardare statuta
Per Facultatem præscripta,
Cum sensu et jugeamento?

BACHELIERUS.

Juro 1.

PRESES

Essere in omnibus
Consultationibus
Ancieni aviso,
Aut bono,
Aut manyaiso!

BACHELIERUS

Juro.

PRÆSES.

De non jamais te service

b Cest en pronouçant ce met que Moltere succamba

## TROISIEME INTERMEDE.

De remediis aucunts, Quam de ceux seulement almæ Facultatts, Maladus dûl-il crevare,

Et mori de suo malo?

BACHELIERUS.

Juno.

PRÆSES.

Venerabili et docto, Dono tibi et concedo

Puissanciam, vertutem atque licentiam

Medicinam cum methodo faciendi :

Id est,

Clysterizands,

Seignandi,

Purgandi,

Sangsuandi,

Ventousandi,

Scarificandi,

Perçandi.

Paillandi,

Coupandi,

Trepanandi,

Brulandi,

Uno verbo, seion les formes, atque impane occidendi

Parisiis et per totam terram;

Rendes, Domice, his messioribus gratiam '.,

### DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

Tous les chirurgiens et apothicaires viennent lui faire la réve rence en cadence.

#### BACHELIEBUS.

Grandes doctores doctrinas

De la rhubarbe et du sene,
Gesero t sans douta à moi chosa folla,
Inepta et ridicula,
Si l'alloibam m'engageare
Vobis louangeas donare,
Et entreprenoibam ajoutare

Des lumieras au soleillo, Des etoilas au cielo, Des flammas à l'inferno

VAR. Virtutem et puissanciam

Medicandi, Purgandi,

Seignandi,

Perçandi,

Taillandi,

Coupandi,

Impune per totam terram

Des ondas à l'occano,
Et des rosas au printano,
greate qu'avec uno moto,
Pro toto remercimento,
Rendam gratias corpori taza docta.
Volus, volus debeo
3:20 plus qu'à nature et qu'a patri meas:
Natura et pater meus
Hominem me habent factum;
Mais vos me (ce q i est bien plas)
Avetis factum medicum:
Honor, favor et gratia,
Qui, in hoc corde que voilà,
Impriment ressentimenta
Ou durerout in secula.

#### CHORUS.

Vivat, vivat, vivat, cent fois vivat, Novus doctor, qui tam bene parlat! Mille, mille annis, et manget et bibat, Et seignet et tuat!

## TROISIÈME ENTREE DE BALLET

Fous les chirurgiens et les apothicaires dansent au son des instruments et des voix, et des battements de mains, et des mortiers d'apothicaires.

#### CHIRURGUS.

Puisse-t-il voir doctas Suas ordonnancias, Omnium chirusgorum, Et apoth.carum Remplire boutiquas!

#### CHORUS.

Vivat, vivat, vivat, cent fois vivat, Novus doctor, qui tam bene parlat! Eille, mille annis, et manget et bibat, Et seignet et tuat!

#### APOTHICABIUS.

[Puissent toti anni
Lui essere boni
Et favorabiles
Et n'habere jamais
Entre ses mains, pestos, epidemias
Quæ sunt malas bestias;
Mais semper pluresias, pulmonias
In renibus et vessia pierras,
Ehumatismos d'un anno, et omnis generis fiavras,
Fluxus de sanguine, gouttas diahoticas,
Mais de sancto Joanne, Poitevinorum colicas

# TROISIÈME INTERMÈDE.

Scorbutum de Hollandia, verolas parvas et grossas Bonos chaucros atque longas callidopiasas .

> BACHELIERUS. Amen.]

> > CHONUS.

Vivat, vivat, vivat, vivat, cent fois vivat, Novus occior, qui tam hene parlat! Mille, mille annis, et manget et bibat, Et seignet et tuat!

## QUATRIÈME ENTREE DE BALLET.

selon leur rang, en cérémonie, comme ils sont entrés.

" VAR.

CEORUS.

Puissent toti anni
Lui essere boni
Et favorabiles,
Et n'habere jamais
Quam pestas, verolae,
Fluxus de eany, 21 ú/lisenterlas

FIN DU MALADE IMAGINADE



# POÉSIES DIVERSES



# POÉSIES DIVERSES.

# STANCES.

Soaffrez qu'Amour cette nuit vous réveille; Par mes soupirs laissez-vous enflammer; Vous dormez trop, adorable merveille, Car c'est dormir que de ne point aimer.

Ne craignez rien; dans t'amoureux empire Le mal n'est pas si grand que l'on le fait : Et lorsqu'on aime, et que le cœur soupire, Son propre mal souvent le satisfait.

Le mal d'aimer, c'est de vouloir le taire : Pour l'éviter, parlez en ma faveur. Amour le veut, n'en faites point mystère. Mais vous tremblez, et ce dieu vous fait peur '

Peut-on souffrir une plus douce peine? Peut-on subir une plus douce ioi? Qu'étant des cœurs la douce souveraine, Dessus le vôtre, Amour agisse en roi.

Rendez-vous donc, ô divine Amarante, Soumettez-vous aux volontés d'Amour; Aimez pendant que vous êtes charmante, Car le temps passe et n'a point de retour!

On trouve ces stances à la page 201 de la première partie d'un recueil intitalé Délices de la poésie galante; Jean Ribou, 1666; elles sont signees Melière.

(Aimé Martin.)

# VERS

Placés au bas d'une estampe représentant la Confrérie de l'esclavage de Notre-Dame de la Charité'.

Brisez les tristes fers du honteux esclavage
Où vous tient du péché le commerce honteux,
Et venez recevoir le glorieux servage
Que vous tendent les mains de la reine des cieux:
L'un, sur vous, à vos sens donne pleine victoire;
L'autre sur vos desirs vous fait régner en rois;
L'un vous tire aux enfers, et l'autre dans la gloire:
Hélas! peut-on, mortels, balancer sur le choix?

# BOUTS-RIMÉS

# COMMANDÉS PAR LE PRINCE. . . . . . . . .

#### SUR LE BEL AIR.

Que vous m'embarrassez avec votre. . . . grenouille, Qui traîne à ses talons le doux mot d'. . hypocras! Je hais des bouts-rimés le puéril. . . . fatras, Et tiens qu'il vaudroit mieux filer une. . . quenouille.

¹ On trouve au cabinet des estampes de la Bibliothèque Royale, tome Iº de fœuvre de Chauveau, une gravure de Ledoyen, d'apres ce dessinateur, representant la Confrérie de l'esclavage de Nostre-Dame de la Charité, établie se l'église des religieux de la Charité par N. S. P. le pape Alexandre VII, l'an 1665. Au bas de cette estampe sont gravés les vers de Molière.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Probablement le prince de Condé. — Ge sonnet fut publié pour la première fois à la suite de *la Comtesse d'Escarbagnas*, édition de 1682.

| ·                                                  |
|----------------------------------------------------|
| La gloire du bel air n'a rien qui me chatouille;   |
| Vous m'assommez l'esprit avec un gros plàtras;     |
| Et je tiens heureux ceux qui sont morts à Coutras, |
| Voyant tout le papier qu'en sonnets on barbouille. |
|                                                    |
| M'accable derechef la haine du cagot,              |
| Plus méchant mille fois que n'est un vieux magot,  |
| Plutôt qu'un bout-rimé me fasse entrer en danse!   |
|                                                    |
| Je vous le chante clair, comme un chardonneret;    |
| Au bout de l'univers je fuis dans une manse.       |
| Adien grand prince adien tenez vous guilleret.     |

# AU ROI

SUR

# LA CONQUÊTE DE LA FRANCHE-COMTÉ !

Ce sont faits inouïs, GRAND ROI, que tes victoires! L'avenir aura peine à les bien concevoir; Et de nos vieux héros les pompeuses histoires Ne nous ont point chanté ce que tu nous fais voir.

Quoi! presque au même instant qu'on te l'a vu résoudre. Voir toute une province unie à tes États! Les rapides torrents, et les vents, et la foudre, Vont-ils, dans leurs effets, plus vite que ton bras?

N'attends pas, au retour d'un si fameux ouvrage, Des soins de notre muse un éclatant hommage. Cet exploit en demande, il le faut avouer.

On sait que Molière eut plusieurs fois l'honneur de complimenter le roi sus ses conquêtes; mais aucun de ses compliments n'avait encore éte recueilli. Celui-ci fut sans doute prononcé sur le théâtre; il est resté inconnu à tous les editeurs de Molière, et ne se trouve que dans l'édition d'Amphitryon, publiée su 1670 chez Jean Ribou.

(Aimé Martin.)

Mais nos chansons, GRAND ROI, ne sont pas sitôt prêter?

Et tu mets moins de temps à faire tes conquêtes

Qu'il n'en faut pour les bien louer.

# SONNET

# A M. LA MOTHE LE VAYER.

SUR LA MORT DE SON FILS 1.

1664.

Aux larmes, Le Vayer, laisse tes yeux ouverts: Ton deuil est raisonnable, encor qu'il soit extrême; Et, lorsque pour toujours on perd ce que tu perds, La Sagesse, crois-moi, peut pleurer elle-même.

On se propose à tort cent préceptes divers Pour vouloir d'un œil sec voir mourir ce qu'on aime; L'effort en est barbare aux yeux de l'univers, Et c'est brutalité plus que vertu suprême.

On sait bien que les pleurs ne ramèneront pas Ce cher fils que l'enlève un imprévu trépas; Mais la perte, par là, n'en est pas moins cruelle.

Ses vertus de chacun le faisoient révérer; Il avoit le cœur grand, l'esprit beau, l'ame belle; Et ce sont des sujets à toujours le pleurer.

'Ce sonnet et la lettre qui l'accompagne ont été découverts dans les volv mineux manuscrits de Conrart, le premier secrétaire perpétuel de l'Acadé française, par M. de Monmerqué, conseiller à la Cour royale de Paris. Les premiers vers de ce sonnet se retrouvent en partie dans Psyché, acte II, see [Auger.]

# LETTRE D'ENVOI

#### DU SONNET PRÉCÉDENT.

- Vous voyez bien, monsieur, que je m'écarte fort du
- chemin qu'on suit d'ordinaire en pareille rencontre, et que le sonnet que je vous envoie n'est rien moins qu'une con-
- solation. Mais j'ai cru qu'il falloit en user de la sorte avec
- vous, et que c'est consoler un philosophe que de lui justi-
- fier ses larmes, et de mettre sa douleur en liberté. Si je
- n'ai pas trouvé d'assez fortes raisons pour affranchir votre
- tendresse des sévères leçons de la philosophie, et pour vous
- obliger à pleurer sans contrainte, il en faut accuser le peu
- d'éloquence d'un homme qui ne sauroit persuader ce qu'il
- s ssit si bien fairs.

a MOLJERE. a

# LA GLOIRE 1

DU

# DOME DU VAL-DE-GRACE.

1669.

Digne fruit de vingt ans de travaux somptueux. Auguste bâtiment, temple majestueux, Dont le dôme superbe, élevé dans la nue, Pare du grand Paris la magnifique vue, Et, parmi tant d'objets semés de toutes parts, Du voyageur surpris prend les premiers regards, Fais briller à jamais, dans ta noble richesse, La splendeur du saint vœu d'une grande princesse 3; Et porte un témoignage à la postérité De sa magnificence et de sa piété; Conserve à nos neveux une montre fidèle Des exquises beautés que tu tiens de son zèle : Mais défends bien surtout de l'injure des ans Le chef-d'œuvre fameux de ses riches présents, Cet éclatant morceau de savante peinture, Dont elle a couronné ta noble architecture : C'est le plus bel effet des grands soins qu'elle a pris, Et ton marbre et ton or ne sont point de ce prix. Toi qui dans cette coupe, à ton vaste génie

'Ce mot de glosre, qui est le titre du poeme de Mohere, signifie, en termes de penture, la représentation du ciel ouvert, avec les personnes divines, les anges, et les bienheureux. Tel est, en este, le sujet qu'a traité Mignard dans le chef d'œuvre que Mohère va célébrer. [Auger.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Le Val-de-Grâce fut fondé par la reine mère, en accomplissement du voqu'elle avait fait de bâtir une magnifique église, si Dieu mettait un ierme : le longue stérilité dont elle était affimée, et que fit cesser, après vingt-una ann, la naissance de Louis XIV. (Auger.)

Comme un ample théâtre heureusement fournie, Es-venu déployer les précieux trésors Que le Tibre t'a vu ramasser sur ses bords; Dis-nous, fameux Mignard, par qui te sont versées Les charmantes beautés de tes nobles pensées, Et dans quel fonds tu prends cette variété cont l'esprit est surpris, et l'œil est enchanté. Dis-nous quel feu divin, dans tes fécondes veilles, De tes expressions enfante les merveilles; Quels charmes ton pinceau répand dans tous ses traits Quelle force il y mèle à ses plus doux attraits, Et quel est ce pouvoir qu'au bout des doigts tu portes. Qui sait faire à nos yeux vivre des choses mortes, Et, d'un peu de mélange et de bruns et de clairs, Rendre esprit la couleur, et les pierres des chairs.

Tu te tais, et prétends que ce sont des matières Dont tu dois nous cacher les savantes lumières. Et que ces beaux secrets, à tes travaux vendus, Te coûtent un peu trop pour être répandus; Mais ton pinceau s'explique et trahit ton silence; Malgré toi, de ton art il nous fait confidence ; Et, dans ses beaux efforts à nos yeux étalés. Les mystères profonds nous en sont révelés. Une pleine lumière ici nous est offerte; Et ce dôme pompeux est une école ouverte. Où l'ouvrage, faisant l'office de la voix, Dicte de ton grand art les souveraines lois. Il nous dit fortement les trois nobles parties 1 Oui rendent d'un tableau les beautés assorties. Et dont, en s'unissant, les talents relevés Donnent à l'univers les peintres achevés.

Mais des trois, comme reine, il nous expose celle <sup>2</sup> Que ne peut nous donner le travail, ni le zele; Et qui, comme un présent de la faveur des cieux, Est du nom de divine appelée en tous lieux; Elle dont l'essor monte au-dessus du tonnerre, Et sans qui l'on demeure à ramper contre terre, Qui meut tout, règle tout, en ordonne à son choix,

(Note de Molière.)

L'invention, le dessin, le coloris.

L'invention, première partie de la peinture.

Et des deux autres mene et régit les emplois. Il nous enseigne à prendre une digne matière Oui donne au feu du peintre une vaste carrière, Et puisse recevoir tous les grands ornements Qu'enfante un beau génie en ses accouchements Et dont la poésie et sa sœur la peinture, Parant l'instruction de leur docte imposture, Composent avec art ces attraits, ces douceurs, Qui font à leurs leçons un passage en nos cœurs, Et par qui, de tout temps, ces deux sœurs si parcille. Charment, l'une les veux, et l'autre les oreilles. Mais il nous dit de fuir un discord apparent Du lieu que l'on nous donne et du sujet qu'on prend; Et de ne point placer, dans un tombeau de fêtes, Le ciel contre nos pieds, et l'enfer sur nos tètes. ti nous apprend à faire, avec détachement, De groupes contrastés un noble agencement, Qui du champ du tableau fasse un juste partage, En conservant les bords un peu légers d'ouvrage, N'avant nul embarras, nul fracas vicieux Oui rompe ce repos, si fort ami des yeux; Mais où, sans se presser, le groupe se rassemble, Et forme un doux concert, fasse un beau tout ensemble, Où rien ne soit à l'œil mendié, ni redit, Tout s'y voyant tiré d'un vaste fonds d'esprit, Assaisonné du sel de nos graces antiques, Et non du fade goût des ornements gothiques, Ces monstres odieux des siècles ignorants, Oue de la barbarie ont produits les torrents, Quand leur cours, inondant presque toute la terre, Fit à la politesse une mortelle guerre, Et, de la grande Rome abattant les remparts, Vint, avec son empire, étouffer les beaux-arts. Il nous montre à poser avec noblesse et grace La première sigure à la plus belle place, Riche d'un agrément, d'un brillant de grandeur Qui s'empare d'abord des yeux du spectateur; Prenant un soin exact que, dans tout son ouvrage, Elle joue aux regards le plus beau personnage; Et que, par aucun rôle au spectacle placé, Le héros du tableau ne se voie effacé.

Il nous enseigne à fuir les ornements débiles
Des épisodes froids et qui sont inutiles,
A donner au sujet toute sa vérité,
A lui garder partout pleine fidélité,
Et ne se point porter à prendre de licence,
A moins qu'à des beautés elle donne naissance.

Il nous dicte amplement les leçons du dessin 1 Dans la manière grecque, et dans le goût romain; Le grand choix du beau vrai, de la belle nature, Sur les restes exquis de l'antique sculpture, Qui, prenant d'un sujet la brillante beauté, En savoit réparer la foible vérité, Et, formant de plusieurs une beauté parfaite, Nous corrige par l'art la nature qu'on traite. Il nous explique à fond, dans ses instructions, L'union de la grace et des proportions; Les figures partout doctement dégradées. Et leurs extrémités soigneusement gardées; Les contrastes savants des membres agroupés, Grands, nobles, étendus, et bien développés, Balancés sur leur centre en beautés d'attitude. Tous formés l'un pour l'autre avec exactitude. Et n'offrant point aux yeux ces galimatias Où la tête n'est point de la jambe ou du bras; Leur juste attachement aux lieux qui les font naître. Et les muscles touchés autant qu'ils doivent l'être; La beauté des contours observés avec soin, Point durement traités, amples, tirés de loin, Inégaux, ondoyants, et tenant de la flamme, Afin de conserver plus d'action et d'ame; Les nobles airs de tête amplement variés, Et tous au caractère avec choix mariés : Et c'est là qu'un grand peintre, avec pleine largesse. D'une féconde idée étale la richesse. Faisant briller partout de la diversité, Et ne tombant jamais dans un air répété: Mais un peintre commun trouve une peine extrême A sortir dans ses airs de l'amour de soi-même : De redites sans nombre il fatigue les yeux,

Le dessin, seconde partie de la peinture.

Et, plein de son image, il se peint en tous lieux. Il nous enseigne aussi les belles draperies. De grands plis bien jetés suffisamment nourris, Dont l'ornement aux yeux doit conserver le nu. Mais qui, pour le marquer, soit un peu retenu. Qui ne s'y colle point, mais en suive la grace, Et, sans la serrer trop, la caresse et l'embrasse. il nous montre à quel air, dans quelles actions, Se distinguent à l'œil toutes les passions; Les mouvements du cœur, peints d'une adresse extrême, Par des gestes puisés dans la passion même, Eien marqués pour parler, appuyés, forts, et neus, Imitant en vigueur les gestes des muels, Qui veulent réparer la voix que la nature Leur a voulu nier, ainsi qu'à la peinture.

Il nous étale enfin les mystères exquis De la belle partie où triompha Zeuxis 1. Et qui, le revêtant d'une gloire immortelle, Le fit aller de pair avec le grand Apelle : L'union, les concerts, et les tous des couleurs, Contrastes, amities, ruptures, et valeurs, Qui font les grands effets, les fortes impostures L'achèvement de l'art, et l'ame des figures. Il nous dit clairement dans quel choix le plus be in On peut prendre le jour et le champ du table au. Les distributions et d'ombre et de lumière Sur chacun des objets et sur la masse entière; Leur dégradation dans l'espace de l'air Par les tons différents de l'obscur et du clair, Et quelle force il faut aux objets mis en place Que l'approche distingue et le lointain efface; Les gracieux repos que, par des soins communs Les bruns donnent aux clairs, comme les clairs aux bruns Avec quel agrément d'insensible passage Doivent ces opposés entrer en assemblage, Par quelle douce chute ils doivent y tomber, Et dans un milieu tendre aux yeux se dérober; Ces fonds officieux qu'avec art on se donne, Qui reçoivent si bien ce qu'on leur abandonne :

<sup>&#</sup>x27;Le coloris, troisième partie de la peinture

Par quels coups de pinceau, formant de la rondeur, Le pointre donne au plat le relief du sculpteur; Quel adoucissement des teintes de lumière Fait perdre ce qui tourne et le chasse derrière, Et comme avec un champ fuyant, vague et léger, La fierté de l'obscur, sur la douceur du clair friomphant de la toile, en tire avec puissance Les figures que veut garder sa résistance; Et, malgré tout l'effert qu'elle oppose à ses ceups, Les détache du fond, et les amène à nous.

Il nous dit tont cela, ton admirable ouvrage: Mais, illustre Mignard, n'en prends aucun ombagge; Ne crains pas que ton art, par ta main découvert, A marcher sur les pas tienne un chemin ouvert. Et que de ses leçons les grands et beaux oracles Élèvent d'autres mains à tes doctes miracles : Il y faut des talents que ton mérite joint, Et ce sont des secrets qui ne s'apprennent point. On n'acquiert point, Mignard, par les soins qu'on se donne, Trois choses dont les dons brillent dans la personne, Les passions, la grace, et les tons de couleur Qui des riches tableaux font l'exquise valeur; Ce sont présents du ciel, qu'on voit peu qu'il assemble; Et les siècles ont peine à les trouver ensemble. C'est par là qu'à nos yeux nuls travaux enfantés De ton noble travail n'atteindront les beautés. Malgré tous les pinceaux que ta gloire réveille. il sera de nos jours la fameuse merveille, Et des bouts de la terre en ces superbes lieux Attirera les pas des savants curieux.

O vous, dignes objets de la noble tendresse Qu'a fait briller pour vous cette auguste princesse, Dont au grand Dieu naissant, au véritable Dieu, Le zèle magnifique a consacré ce lieu<sup>1</sup>, Purs esprits, où du ciel sont les graces infuses, Beaux temples des vertus, admirables recluses, Qui, dans votre retraite, avec tant de ferveur,

L'église du Val-de-Grâce éta i consacrée à Jésus naissent et à la Viergo, sa

Mélez parfaitement la retraite du cœur, Et, par un choix pieux hors du monde placées. Ne détachez vers lui nulle de vos pensées, Qu'il vous est cher d'avoir sans cesse devant vou Ce tableau de l'objet de vos vœux les plus doux, D'y nourrir par vos yeux les précieuses flammes Dont si fidèlement brûlent vos belles ames, D'y sentir redoubler l'ardeur de vos desirs, D'y donner à toute heure un encens de soupirs, Et d'embrasser du cœur une image si belle Des célestes beautés de la gloire éternelle, Beautés qui dans leurs fers tiennent vos libertés. Et vous font mépriser toutes autres beautés!

Et toi, qui fus jadis la maitresse du monde, Docte et fameuse école en raretés féconde, Où les arts déterrés ont, par un digne effort, Réparé les dégâts des barbares du Nord; Source des beaux débris des siècles mémorables. O Rome, qu'à tes soins nous sommes redevables De nous avoir rendu, façonné de ta main, Ce grand homme, chez toi devenu tout Romain, Dont le pinceau, célèbre avec magnificence, De ces riches travaux vient parer notre France, Et dans un noble lustre y produire à nos yeux Cette belle peinture inconnue en ces lieux, La fresque, dont la grace, à l'autre préférée, Se conserve un éclat d'éternelle durée, Mais dont la promptitude et les brusques fiertés Veulent un grand génie à toucher ses beautés! De l'autre qu'on connoît la traitable méthode Aux foiblesses d'un peintre aisément s'accommode : La paresse de l'huile, allant avec lenteur, Du plus tardif génie attend la pesanteur; Elle sait secourir, par le temps qu'elle donne, Les faux pas que peut faire un pinceau qui tâtonns; Et sur cette peinture on peut, pour faire mieux, Revenir, quand on veut, avec de nouveaux yeux. Cette commodité de retoucher l'ouvrage Aux peintres chancelants est un grand avantage; Et ce qu'on ne fait pas en vingt fois qu'on reprend. On le peut faire en trente, on le peut faire en cent.

Mais la fresque est pressante, et veut, sans complaisance, Qu'un peintre s'accommode à son impatience, La traite à sa manière, et, d'un travail soudain, Saisisse le moment qu'elle donne à sa main. La sévère rigueur de ce moment qui passe Aux erreurs d'un pinceau ne fait aucune grace; Avec elle il n'est point de retour à tenter, Et tout, au premier coup, se doit exécuter. Elle veut un esprit où se rencontre unie Aa pleine connoissance avec le grand génie, Secouru d'une main propre à le seconder. Et maîtresse de l'art jusqu'à le gourmander, Une main prompte à suivre un beau feu qui la guide, Et dont, comme un éclair, la justesse rapide Répande dans ses fonds, à grands traits non tâtés, De ses expressions les touchantes beautés. C'est par là que la fresque, éclatante de gloire, Sur les honneurs de l'autre emporte la victoire, Et que tous les savants, en juges délicats, Donnent la préférence à ses mâles appas. Cent doctes mains chez elle ont cherché la louange Et Jules, Annibal, Raphael, Michel-Ange, Les Mignards de leur siècle, en illustres rivaux, Ont voulu par la fresque ennoblir leurs travaux.

Nous la voyons ici doctement revêtue De tous les grands attraits qui surprennent la vue. Jamais rien de pareil n'a paru dans ces lieux; Et la belle inconnue a frappé tous les yeux. Elle a non-seulement, par ses graces fertiles, Charmé du grand Paris les connoisseurs habiles, Et touché de la cour le beau monde savant: Ses miracles encore ont passe plus avant, Et de nos courtisans les plus légers d'étude Elle a pour quelque temps fixé l'inquiétude. Arrêté leur esprit, attaché leurs regards, Et fait descendre en eux quelque goût des beaux-arte Mais ce qui, plus que tout, élève son mérite, C'est de l'auguste Roi l'éclatante visite; Ce monarque, dont l'ame aux grandes qualités Joint un goût délicat des savantes beautés, Oui, séparant le bon d'avec son apparence,

Décide sans erreur, et loue avec prudence; LOUIS, le grand LOUIS, dont l'esprit souverain Ne dit rien au hasard, et voit tout d'un œil sain. A versé de sa bouche à ses graces brillantes De deux précieux mots les douceurs chatouillantes; Et l'on sait qu'en deux mots ce roi judicieux Fait des plus beaux travaux l'éloge glorieux.

Colhert, dont le bon goût suit celui de son maître. A senti même charme, et nous le fait paroître. Ce vigoureux génie au travail si constant, Dont la vaste prudence à tous emplois s'étend. Oui, du choix souverain, tient, par son haut mérite. Du commerce et des arts la suprême conduite, A d'une noble idée enfanté le dessein Qu'il censie aux talents de cette docte main, Et dont il veut par elle attacher la richesse Aux sacrés murs du temple où son cœur s'intéresse 1. La voilà, cette main, qui se met en chaleur; Elle prend les pinceaux, trace, étend la couleur, Empâte, adoucit, touche, et ne fait nulle pause : Voilà qu'elle a fini; l'ouvrage aux yeux s'expose; Et nous y découvrous, aux yeux des grands experts. Trois miracles de l'art en trois tableaux divers. Mais, parmi cent objets d'une beauté touchante. Le Dieu porte au respect, et n'a rien qui n'enchante: Rien en grace, en douceur, en vive majesté, Qui ne présente à l'œil une divinité; Elle est toute en ses traits si brillants de noblesse : La grandeur y paroît, l'équité, la sagesse, La bonté, la puissance; enfin ces traits font voir Ce que l'esprit de l'homme a peine à concevoir.

Poursuis, ô grand Colbert, à vouloir dans la France
Des arts que tu regis établir l'excellence,
Et donne à ce projet, et si grand et si beau,
Fous les riches moments d'un si docte pinceau.
Litache a des travaux dont l'éclat te renomme,
Les restes précieux des jours de ce grand homme.
Tels hommes rarement se peuvent présenter,

Saint-Eustuche. [Note de Moltère.]
Collect etait de la paroisse Saint-Bustache, et il fut inbumé dans l'égline.

Et, quand le ciel les donne, il faut en profiter. De ces mains, dont les temps ne sont guère prodigues. Tu dois à l'univers les savantes fatigues: C'est à ton ministère à les aller saisir Pour les mettre aux emplois que tu peux leur choisir. Et, pour ta propre gloire, il ne faut point attendre Qu'elles viennent t'offrir ce que ton choix doit prendre Les grands hommes, Colbert, sont mauvais courtisans Peu faits à s'acquitter des devoirs complaisants; A leurs réflexions tout entiers ils se donnent: Et ce n'est que par là qu'ils se perfectionnent. L'étude et la visite ont leurs talents à part. Qui se donne à la cour se dérobe à son art. Un esprit partagé rarement s'y consomme, Et les emplois de feu demandent tout un homme. Ils ne sauroient quitter les soins de leur metier Pour aller chaque jour fatiguer ton portier; Ni partout, près de toi, par d'assidus hommages Mendier des prôneurs les éclatants suffrages. Cet amour du travail, qui toujours règne en eux, Rend à tous autres soins leur esprit paresseux ; Et tu dois consentir à cette négligence Qui de leurs beaux talents te nourrit l'excellence. Souffre que, dans leur art s'avançant chaque jour Par leurs ouvrages seuls ils te fassent leur cour. Leur mérite à tes yeux y peut assez paroître; Consultes-en ton goût, il s'y connoît en maître. Et te dira toujours, pour l'honneur de ton choix, Sur qui tu dois verser l'éclat des grands emplois. C'est ainsi que des arts la renaissante gloire De tes illustres soins ornera la mémoire: Et que ton nom, porté dans cent travaux pompeus. Passera triomphant a nos derniers neveux.

FIN DU TROISIFME ET DERNIER VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

#### DU TROISIEME VOLUME.

|                           | Pages. |
|---------------------------|--------|
| L'Avare                   | ź      |
| Monsieur de Pourceaugnac  | 97     |
| Les Amants magnifiques    | 165    |
| Le Bourgeois gentilhomme  | 223    |
| Psyché                    | 350    |
| Les Fourberies de Scapin  | 409    |
| La Comtesse d'Escarbagnas | 477    |
| Les Femmes savantes       | 503    |
| Le Malade imaginaire      | 582    |
| Poésies diverses.         | 604    |

FIR DE LA TABLE DU TROISIEMS VOLUMB

<sup>-</sup> Pers. - L. Manningur, organicur, L. rue Cessette.





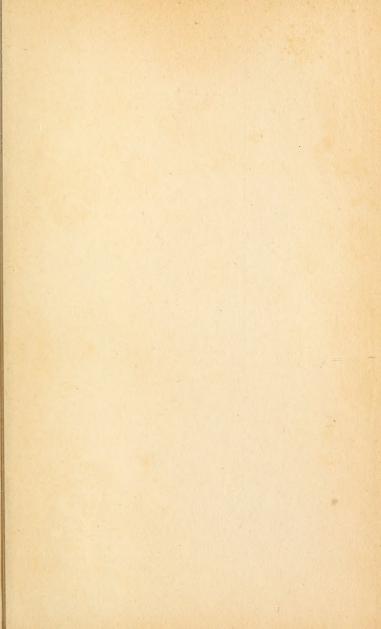



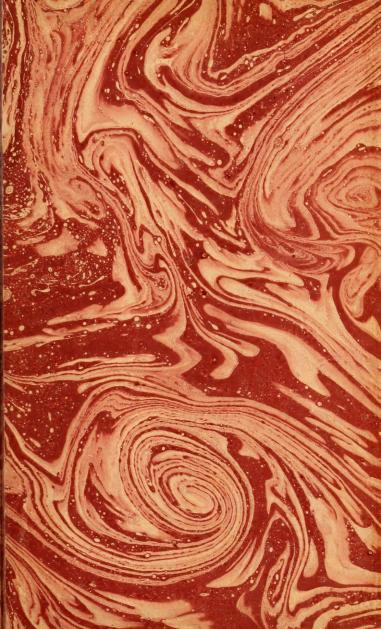

